



15.6.268

151.6

XXIV

Badia) .





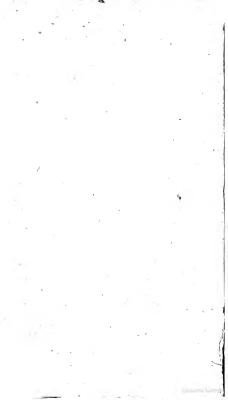

# MEMOIRES

## MR. L. C. D. R.

Contenant ce qui s'est passé de plus particulier sous le Ministere du

CARDINAL DE RICHELIEU,

CARDINAL MAZARIN.

Avec plusieurs particularitez remarquables du Regne de

### LOUIS LE GRAND

Nouvelle Edition , revue & corrigée.



A LA HAYE, Chez Henry van Bulderen, Marchand Lie braite dans le Pooten, à l'Enseigne de Mezeray.

M. DCC. X.



## PREFACE



E C. D. R. a été un homme si connu, & qui est mort depuis si peu de temps, qu'il semble presque inutile de vou-

loir justifier ce qu'il raporte dans ses Memoires. Tous ceux qui ont été hommes de guerres , ou hommes de Cour, sçavent qu'il n'étoit pas capable de conter une fable pour une verité, & encore moins de l'écrire pour abuser le public. Il n'y a point eu de plus honnête homme depuis si long-temps , & ce n'est pas parce que j'ai toûjours été de ses amis, que je parle ainsi, mais parce que je suis obligé de lui rendre justice. Ainsi si dés le commencement de ses Memoires il raporte une chose de son pere qui paroît surprenante, il ne faut pas inferer de la qu'elle n'est pas veritable. Nous en voions arriver tous les jours de si extraordinaires, que ceux qui connoissent bien Paris, ne s'en étonneront pas. Il n'y a guéres d'année où cette grande ville ne fournisse ainsi quelque sujet de

### PREFACE.

douleur pour les uns, pendant que les autres s'en divertissent à leurs dépens. Ce qu'il raporte pareillement de son beaufrere, & de sa sœur, n'est pas si extraordinaire. Combien de maris courent aprés leurs femmes ; aprés les avoir quitées, je ne du par devotion, comme il arrive en cette rencontre , man par belles 🍪 bonnes raisons , que la foiblesse leur fait pourtant oublier? T'en connou quelques-uns à qui il en a coûté bien de l'argent pour se faire déclarer cocus , & qui cependant aprés avoir obtenu ce qu'ils souhaitoient, ont pris la peine de témoigner la même ardeur pour se joindre, qu'ils en avoient témoigné auparavant pour se separer. Or si je ne sçavois que c'est une chose veritable, elle me paroîtroit bien plus incroiable que de voir un homme reprendre sa femme, pour qui il n'avoit jamais eu sujet que d'avoir de l'estime. Mais me dira-t'on, la personne dont il s'agit ici s'étoit fait Prêtre, o il ne lui étoit pas permis de reprendre sa femme aprés celai Pourquoi non , puisque le Parlement a jugé

#### PREFACE

qu'il le pouvoit faire, & un honnête. homme le diroit-il, à moins qu'il ne fût vrai? Je le trouve même de bonne foi de vouloir ainsi raporter des choses de sa famille, que beaucoup d'autres à sa place auroient voulu taire. Quoi qu'il en soit, je dirai pour rendre témoignage à la verité, que m'étant trouvé l'autre jour en compagnie avec Mr. le Président de Bailleul, & ayant l'esprit tout rempli de ces Memoires, je lui demandai s'il ne se ressouvenoit point de ce Proces, aussi bien que de certaines choses dont Mr. L. C. D. R. fait mention en parlant de lui. Il me dit qu'il s'en ressouvenoit tout de même que si la chose venoit de se passer : aprés quoi, y at'il rien à dire. En éfet , Mr. de Bailleul est un homme d'une probité si connue, que son témoignage tout seul sufit pour convaincre les plus incrédules. Cependant il faut que j'avoue que je l'ai été à l'égard de ce qu'il raporte des Suisses, car qui pouroit croire qu'il y eût des gens assez simples, pour prendre des Marionnettes pour des sorciers. Rien n'est pour

#### PREFACE.

tant plus veritable, & je ne me sus pus contenté de m'en éclaircir a vec Brioché, mais encore avec Mr. du Mont que je connois particulierement. Ils me l'out a voité tous deux, mais bien differement l'un de l'autre: car Brioché n'en a fait que rire, comme s'aplaudissant encore d'un tour qui lui con venoit si bien, au lieu que Mr. du Mont s'en essent en colere, comme si la chose ne venoit encore que d'arriver.

Si Mr. L.C. D. R. se montre ainsi sincere dans un recit qui ressemble si sorte a une fable, combien à plus sorte raison devons-nous ajoûter soi anx choses qu'il raporte d'ailleurs? En éfet, quel incon-venient peut-on trouver à l'égard de ce qu'il dit du Cardinal de Richelieu? Ne séait-on pas bien que tous les Ministres sont misterieux, ou du moins qu'ils le doivent être, or que celui-là sur tous afectoit cette qualité; comme le raporte fort bien Mr. L. C. D. R. Quoi qu'il en soit 3,3 a-t il rien de plus naturel que ce que ce Ministre s'aire à Sauve; con tein de plus s'arprenant que l'ambition ten de plus s'arprenant que l'ambition

#### PREFACE.

de celui-ci, qui sacrifie sa femme pour pou voir pousser sa fortune? Cependant l'on trouve dans tout cela des leçons pour sçavoir se conduire, ce qui est la plus grande utilité que l'on puisse retirer de la lecture d'un livre. fe crou aussi que le principal motif qui a poussé Mr. le C. D. R. à écrire , n'a pas tant été le desir qu'il avoit de faire voir qu'il avoit été emploié dans les afaires secretes, que celui de rendre les autres sages par son exemple. Il me semble que j'ai lieu de foutenir cette verité, quand je considere combien de fois il se reprend lui-même du méchant nsage qu'il a fait des graces qu'il a reçues de Mr. le Cardinal de Richelieu. La même chose paroît aussi: quand il fait voir la foibleffe qu'il a toujours eue de vouloir paroître jeune. Cependant si ces Memoires ne sont pas si utiles que je me l'imagine, toûjours seront-ils fort curieux. L'on y voit des choses fort touchantes, & qui n'ont jamais été écrites ailleurs. Ils seront aussi fort di vertissans, & je ne crois pes que personne s'ennuie jamais à les lire. C'est

#### PREFAC.E.

peut-être l'amitié que j'ai eue pour celui qui les a faits , qui me fait tenir ce difcours, & j'avouë que nous avons été si bons amis, que je pourois bien a voir cette foiblesse. Toutefois comme je ne suis pas le seul qui les ait lus, o que les autres se sont trouvez de mon goût, je ne craindrai point de dire encore une fois qu'il n'y en a guéres de plus agreables. Cependant il faut que j'avoue une chose, dont je ne sçau si on me sçaura gré, ou non. fe donne ici ces Memoires contre la derniere volonté de leur Auteur, lequel n'ayant sur vécu qu'un mois ou deux à sa retraite, me dit de les suprimer. fe n'en sçais pas bien la raison, si ce n'est qu'étant prêt de quitter le monde, il voulut épargner quelques gens, avec qui il avoit en des démêlez, & de qui il ne dit pas trop de bien. Mais cela ne m'a pas paru une raison suffisante, pour priver le Public d'un ouvrage si curieux : Quoi qu'il en soit , le voilà tel que je l'ai reçu, & jen'y ai rien augmenté , ni diminué.

# MEMOIRES

## MR. L. C. D. R.

Contenant ce qui s'est passé de plus particulier sous le Ministere du

CARDINAL DE RICHELIEU

ET DU

CARDINAL MAZARIN.

Avec plusieurs particularitez remarquables du Regne de Louis le Grand.



N TRE la ville de Paris, & celle d'Estampes, sur la droite aprés de Chaftres, est un château apellé O'inville, qui a été autrefois une maijourd'hur à Mrs. de Marillac. Mon

pere étant forti de chez lui pour aller voir le maître de la maison qui étoit son parent, y mena ma mere qui étoit grosse de quatre mois & demi. Ils

furent en passant chez un Gentilhomme du voisnage nommé Grigni, ou leur cocher s'étant saoulé, il prit la peine de verser à l'entrée de la porte du château d'Olinville, quoi que ce fut le plus beau chemin du monde. Cet accident fut cause qu'au lieu du divertissement que mon pere s'attendoit de prendre dans cette maison, il eut une affiction qui ne se peut exprimer ; car ma mere qui s'étoit blessée, étant accouchée de moi le lendemain, elle ne vecut que deux jours, ce qui fut un sujet de douleur pour toute la maison, qui assurément avoit de l'estime pour elle. Mon pere en fut si affligé qu'il auroit sué le cocher si Mr. de Marillac ne l'en eût empêché; mais ne pouvant lui ôter de la tête qu'étant coupable , comme il l'étoit , de la mort de ma mere, il lui feroit faire son procés, il le fit mettre en prison, où il le tint deux ou trois mois, après lesquels la Justice le renvoia absous.

Comme on ne s'atendoit pas que je dusse vivre, l'on songea d'abord à me bapriser. Mr. de Marillac me tint fur les fonds avec une Dame de neuf ou dix lieucs de là, apellée Madame d'Arbouville, laquelle se trouva par hazard dans sa maison. Je fus apellé Charles Cesar, nom que portoit mon pere, & qu'ils me donnerent crofant lui faire plaisir. On prit une nourrice du lieu même, & mon pere m'ayantenvoié dans son Château; qui étoir à l'entrée de la forêt d'Orleans, il s'en fut à Paris où quelques affaires l'apelloient. Comme il n'avoit que moi d'enfans, & qu'on ne croioit pas, comme je viens de dire, que je dusse vivre, chacun lui conseilla de se remarier , & lui qui étoit encore jeune, & qui ne haissoit pas le fexe, s'y laissa porter aisément. On lui proposa divers partis des meilleures familles de Paris, & les aiant voulu voir avant que de s'engager,il'n'en trouva point qui lui plut, soit qu'éfectivement on ne lui fit rien voir de beau, ou que sa destinée le réservat à l'accident que je vais raporter , & moi pareillement à avois

la plus méchante belle-mere qu'on ait petit-être jamais eue. Quoi qu'il en soit, comme il faisoit si fort le dificile, un de ses parens qui étoit Curé d'une des meilleures Paroisses de Paris, & en réputation d'un S. homme, comme veritablement il l'é. toit, le vint trouver pour lui dire qu'il avoit trouwé son fait, une belle fille, jeune, bien faite, riche, vertueule, de qualité, & enfin un veritable tresor pour le fiécle qui commençoit à être extrémement corrompu. Quoi que mon pere sçût qu'il n'y a rien de si dangereux que d'être marié de la main d'un Prêtre, neanmoins la sainteré de son parent lui faisant croire qu'il n'i avoit point de régle si générale qui n'eut son exception, il lui dit qu'il n'avoit point à regarder après lui : qu'il lui étoit bien obligé de la bonté qu'il avoit, & qu'enfin il sçavoit mieux ce qu'il lui faloit que lui-même. Le Curé lui fit réponse que c'étoit aussi à cause de la confiance qu'il avoit en lui , qu'il l'avoit préféré à beaucoup d'autres parens, dont un tel mariage auroit fait la fortune : que la Demoiselle auroit un jour vingt mille livres de rente, qu'elle étoit de la Maison de la Force, Maison considérable parmi ceux de la Religion Prétendue Reformée, dont elle venoit de faire abjuration entre ses mains ; que quand il l'auroit épousée il pourroit toûjours recueillir le bien de son pere, dont la succession étoit ouverte, & que pour celui de sa mere ce seroit à lui à faire par son adresse que le changement de Religion de sa femme ne lui portât point de préjudice.

Il est impossible de dire combien rous ces difcours rendirent mon père amoureux, il demanda avec empressement à voir la Demossesse, de le cré l'ayant mené à un Convent où elle étoit, il en fortie si passionné qu'il n'êu point de repos que l'afaire ne sur conclue. Cependant, comme il n'étoit pas dupe, ou du moins comme il s'imagiaoit ne le pas être; il sérvivir à quelques amis qu'il avoit à Agen, aux environs de laquelle ville on disoit qu'étoit le bien de cette personne, & ceux à qui il avoit écrit lui aiant mandé que la Demoiselle étoit extrémement vertueuse, qu'elle étoit riche, & qu'elle ne s'étoit rétirée à Paris, que pour faire son abjuration, il l'épousa, se figurant être le plus heureux de tous les hommes. Son bonheur dura environ trois semaines, pendant lesquelles il n'y a point de jeune homme qui fasse plus de caresses à sa maîtresse, qu'il en fit à sa nouvelle épouse. Il la mena au bal, à la comedie, aux promenades publiques, & enfin quand il étoit obligé de s'éloigner d'elle d'une heure ou deux, il revenoit la trouver avec des empressemens qui n'étoient pas pardonnables à un mari. Tout le . monde étoit surpris que la jouissance n'eût pas moderé de si grands transports, mais il disoit à tous ceux qui lui en parloient, que si cela étoit ordinaire à l'égard des autres femmes, il n'en étoit pas de même de la fienne, qui n'avoit rien en elle capable de donner du dégoût.

l'étois bien oublié dans de si grands empressemens, & si l'on parloit quelquefois de moi, ce n'étoit que pour demander si je n'étois pas encore mort. Car mon pere prétendoit avoir bientôt un fils de sa femme, & comme il ne se souvenoit déja plus de ma mere, il sentoit d'avance toutes les rendresses qu'on a courume d'avoir pour ceux d'un second lit. Dans si un grand contentement il se croyoit exempt des atteintes de la fortune, & ne songeoit qu'à passer son temps, en attendant la belle saison, qui ne devoit pas être plûtôt venuë, qu'il étoit résolu d'aller faire un tour sur le bien de sa femme. Il lui avoit donné cependant un carosse magnifique, & des habits à proportion; mais tout cela ne la réjouissoit point, & il paroisf i: fur son visage un si grand fonds de mélancolie, que mon pere en étoit tout affligé. Il lui demandoit à toute heure, & à tous momens, s'il ne lui manquoit rien ; qu'elle n'avoit qu'à parler , & qu'un homme dont elle possedoit si bien le cœur, n'auroit garde de lui refuser aucune chose. Il joignit à des discours si obligeans les caresses du monde les plus tendres, mais comme un jour il lui en faisoit beaucoup, il sentit sur son dos, la chemise entre-deux, quesque chose qui n'étoit pas ordinaire. Il lui demanda ce que c'étoit, mais elle eût plus de soin de se retirer que de lui répondre, ce qui donnant du soupçon à mon pere, il se raprocha d'elle & voulut voir ce que c'étoit. Elle le pria de n'en rien faire , lui dit que ce n'étoit rien , & chercha encore à s'éloigner. Mais voiant qu'il ne s'arrêtoit pas pour cela, elle se défendit le mieux qu'elle pût , & ce ne fut qu'aprés une grande violence qu'il découvrit la chemise, & qu'il vit une chose qui l'auroit fait tomber évanoui , s'il n'eut été couché. Il vit , l'oserois-je dire , une fleur-de-lis bien marquée , ce qui lui fit juger aufli-tôt combien il s'étoit trompé dans la bonne opinion qu'il avoit eue d'elle. Comme elle avoit éprouvé tant de caresses, elle essaya de le faire revenir à force de le baiser, & lui qui étoit devenu insensible, la laissa faire sans prendre garde à ce qu'elle faisoit. Mais ses sens étant revenus au bout d'un moment : Allez , infame , lui dit-il , que je ne vous fasse pendre , & si l'on ne me fait justice vous ne mourrez jamais que de ma main. Il fe leva ensuite le plus diligemment qu'il pût, fut trouver le Curé, lui dit tout ce que la rage & le desespoir peuvent inspirer de plus, funeste : mais voiant que tout cela ne produisoit rien; il lui demanda quel remede il prétendoir donc aporter au mal qu'il avoit fait ?

Le pauvre Curé avoit eu de la peine d'abord à eroire cè que mon pere lui avoit dit; mais reconnoissant à la fin que cela n'étoit que trop veritable, il se jetta à ses pieds, lui demanda parson, & levant les yeux au Ciel, il se mille exclamations sur la méchanceté de cette fille , qui s'étoit servie de la confession pour lui infinuer tant d'impostures. Ce-

pendant mon pere continuoit à se desesperer, & toute la Communauté s'étant affemblée à ses cris, un Prêtre qui avoit été autrefois Avocat , fui dit que le mal étoit grand, mais qu'il n'étoit pas sans remede : que le mariage étoit nul par la supposition du nom ; qu'ainsi tout ce qu'il y avoit à faire étoit d'intenter au plûtôt son action ; qu'il y trouveroit peut-être quelque obstacle à cause que le Parlement étoit fort réserve sur ces sortes de choles ; sependant qu'il n'avoit qu'à tenir bon , & que le succes en étoit indubitable. Comme dans un naufrage on s'attache à tout ce qu'on peut pour se fauver ; mon pere écouta ce confeil , comme lui étant envoié du Ciel , & s'en allant de ce pas-là au Palais, il assembla trois des plus habiles Avocats, qui furent du même sentiment. Ils lui dirent neanmoins qu'il auroit besoin d'amis, principalement fi la fille avoit quelque apui, ce qui faisant de la peine à mon pere, qui avoit honte d'aller prier fes parens pour une afaire comme celle-là, il demeura quelques jours sans y vouloir aller, jusqu'à ce que voiant qu'un partifan entreprenoit la chose pour elle, la necessité lui fit faire, ce qu'il n'aurois jamais fait fans cela.

Par malheur pour lui il se trouva que la fisse n'avoit point changé de nom; qu'elle s'apelloir veritablement Madeléne de Caumont , comme elle avoit-figné dans son contrat de mariage; qu'elle avoit mis même le nom de son pere, & de sa mere, & que toute la suposition qu'il y avoit, c'est quelle avoit qualifié l'un de Chevalier Seigneur de plufieurs lieux, & l'autre de noble & puissante Dame, au lieu que ce n'étoit qu'un meunier , & une meuniere. Comme cela rendoit la chose délicate, on lui conseilla de donner quelque argent à cette fille, pour souffrir qu'on donnât un Arrêt te! qu'il voudroit ; mais le parrifan qui prenoit à cœur de chagriner mon pere avec qui il avoit eu autrefois quelque démélé, n'aiant pas voulu d'accommodement, mon pere fut confeillé de faire intervenis le Procureur General, qui demanda qu'elle fut punie de s'etre moquée de la Religion. En étre, elle avoit fait abjuration publique, quoi qu'elle fut née Catholique, & qu'elle eut robijours fait profession de cette Religion. Ce tour de chicane mit le partifan & elle dans un embarras, elle s'absenta aussis-tot, & faisant parler sous main à mon pere, il en fut quitte pour milleécus, quoi qu'il en eit.

offert auparavant deux mille.

Mes parens qui voioient que ce mariage m'alloit ruiner , ne furent pas fâchez de cette mortification. Ils crurent que cela le rendroit sage ; mais ." il ne fut pas plutôt forti d'une afaire, qu'il pensa rentrer dans un autre. Il s'étoit logé chez un riche Marchand au commencement de la ruë S. Denis, pour être plus prés du Palais. Il y avoir une fille unique dans la maison, de l'âge de dix-neuf'à vingt ans, médiocrement belle, mais fort bien faite. Il avoit trouve sa conversation charmante. & elle l'avoit souvent confolé lors qu'il en avoit eû le plus de besoin. Aiant gagné son affaire il crût qu'il ne pouvoit mieux faire que de l'épouser, elle qui étoit une fille de connoissance, élevée sous l'aîle de la mere, point coquete, qui avoit du bien, & qui se tiendroit heureuse de se marier avec une personne de condition. Le pere & la mere lui avoient même témoigné plusieurs fois que n'aiant qu'elle, ils seroient bien-aises de la loger avantageusement, tellement que croiant en un mot que c'étoit-là son fait, il pressentit la fille, qui fut d'abord de bonne volonté. Il fut ravi de la trouver si favorable,& n'aiant plus qu'à gagner le pere & la mere, il leur en parla, & obtint d'abord leur confentement.

Comme il avoit été trop vîte en besongne l'autre fois, il ne voulut pas pour le coup rien faire sans

en parler à ses parens. Mr. de Marillac étant un des plus confiderables , ce fut le premier averti. Mon pere ne manqua pas de lui exagerer la bonne grace de la fille, son éducation, sa sageste, son bien, la bonne foi du pere & de la mere, & enfin tout ce qui pouvoit jetter de la poudre aux yeux , pour faire approuver une alliance qui faisoit fi peu d'honneur à toute la parenté. Mr. de Marillac qui étoit homme d'honneur , fâché qu'il s'allat ainfi encanailler, lui dit qu'il s'étonnoit de le voir donner si-tôt tête baissée dans une afaire ; où il trouveroit peut-être encore quelque mécontentement ; qu'il ne s'étonnoit pas de ce que la fille aiant tant de bien , le vouloit épouser, parce que toutes les filles veulent être mariées, mais de ce que le pere & la mere, gens nouris dans l'aversion des Gentilshommes de campagne, y eussent si-tôt donné leur consentement : que cela cachoit quelque mistere qu'il faloit déveloper , & que s'il ne craignoit de luy donner du chagtin, il lui diroit que pensant époufer une fille, if alloit peut-être épouser une veuve. Si ç'avoit été un autre que Mr. de Marillac qui eut dit ces paroles , mon pere ne l'auroit jamais soufert ; mais aiant été élevé dans une espece de respect pour lui, il se contenta de lui dire qu'il n'y avoit rien à craindre de ce côté-là, & qu'il en répondoit. Morfieur de Marillac lui dit en fouriant, que c'étoient les affaires , & non pas les fiennes ; que s'il lui avoit dit cela, ce n'étoit que parce qu'il s'y croioit obligé, à cause non seulement de la parenté, mais encore de l'amitié qu'il y avoit toujours eue entre les deux familles.

Cela en demeura-là, & mon pere se disposant à passer outre, nonoblant le bon conseil qu'on lui avoit donné, manda un cousin germain qu'il avoit, vieux garçon, qui n'avoit jamais est tant de penchant que lui à se marier, & dont nous devions recueillir la succession. Celui-ci, avant que de se stonter e, voulur se faire habiller, & aiant dit le

fujet de son voiage à son tailleur, c'est-à-dire, qu'il venoir pour le mariage de son cousin, & de son heritier, qui épousoit la fille d'un tel marchand; Ah! Mr. lui répondit-il, que prétend-il faire, & n'y a-r'il pas d'autres filles à Paris ? Cela surprit ce vieux Gentilhomme, & lui aiant demandé pourquoi ; C'est, lui dit-il , qu'elle a eu un enfant d'un garçon qui étoit chez son pere, mais je n'en parlerois pas s'il n'y avoit que cela, & je croirois qu'elle seroit devenue sage. Comment donc, lui répondit ce Gentilhomme, ce n'est donc qu'une bagatelle ici d'avoir un enfant, & vous autres gens de Paris contez cela pour rien. Je ne dis pas cela, Mr., reprit le tailleur, mais plûtôt que de perdre une fille de réputation; je me serois résolu à n'en point parler, si ce n'est que ce seroit dommage qu'un honnête homme fur trompé. Non seulement elle continue dans sa débauche, mais est même si grande, qu'il n'y a guéres de jour qu'elle ne vienne dans un lieu .public , qui est ici vis-à-vis de ma maison. Elle croit n'être pas connue, ou qu'à force de se cacher elle se rendra méconnoissable; mais elle ne sçait pas que j'ai autrefois acheté chez son pere, & que je sçais bien qui elle est.

Un aveu sí sincere, & sí rempli de bonne soi, ent dequoi surprendre nôtre parent. Il envoia querir mon pere une heure après, & lui demandant ce qu'il pensoit faire d'épouser cette sille, mon pere traita tout cela de médiânce & de mensonge. Son cousin le voiant si aveuglé, lui dit que pour lui il n'iroit point à la nôce : & même qu'il le desheriteroir, s'il passioi outre après ce qu'il lui venoit de dire; mais mon pere méprisant toutes ces menaçes, lui vint le jour même aporter le contrat de mariage pour le signer, & nôtre parent l'aiant pris des mains du Notaire, le déchira en mille pieces. Il ne se contenta pas de cela, il sur trouver Mr. de Marillac, lui conta ce qu'il avoir apris, & le pria d'interposer son autoris, avoir apris, & le pria d'interposer son autoris.

pour empêcher une chose si infame. M. de Marillac monta en carosse au même-temps avec lui, fut trouver mon pere, & lui dit que le connoissant obstiné, comme il étoit, il ne venoit pas pour le prier de rompre tout-à-fait son mariage; mais pour lui dire de s'éclaireir ; que ce qui se disoit de la fille étoit peut-être une médifance; mais que toûjours il avoüeroit qu'il n'y avoit rien en cela à negliger : qu'on prétendoit lui faire voir clair , & qu'à moins que l'on ne lui tint parole il seroit toujours fur ses piés ; qu'il n'y avoit qu'une chose à faire, qui étoit de feindre que des affaires l'apelloient indispensablement chez lui pour quelques jours, que pendant ce tems-là on s'offroit de lui faire connoître la verité : finon, comme il venoit de lui dire, on trouvoit bon qu'il passa outre.

Cela étoit trop raisonnable pour que mon pere y erouva à redire, & aiant pris congé de la belle, & promis de revenir dans huit jours au plus tard, il s'en fut loger chez le Tailleur, ou toute son ocupation fut de se mettre en sentinelle. Il vit dès le lendemain ce qu'il ne vouloit pas voir, c'est-àdire, cette fille entrer en écharpe dans le lieu de débauche. Mais croyant que ses yeux l'avoient trompé, parce qu'il ne l'avoit vûe qu'au travers de la fenêtre, il décendit en bas le nes caché dans fon manteau, & fit le pié de gruë jusques à ce qu'elle fortit. Il la reconnut bien , mais ne voulant pas que ce fut elle, il la suivit jusques à ce qu'elle fut entrée chez son pere. Ce fut alors qu'il fut bien étonné ; toutefois aiant pense en lui-même qu'il pouvoit y avoir quelqu'autre ménage logé dans ce logis-là, il la justifia encor dans son esprit , jusques à ce qu'il se fut informé de ce qui en étoit. Mais les gens du quartier lui aiant dit le contraire, ausli-bien que le Tailleur, il n'en voulut encore rien croire s'il ne voioit tout de ses yeux. Pour cet éfet il s'en fut lui-même dans cet honnête licu , ou fon argent lui faifant faire bien-tôt consoifiance, on lui amena une fille. Il ne voulut point dire qu'il en vouloit un autre, de peur de donner de foupe, on. Il la paya même graffement, de force que des le jour même ce fut le meilleur ami du logis. Il y retourna le lendemain, & aiant demandé qu' on lui fit venir quelque chole qu' en valit la peine, on lui amena celle qu'il vouloit, ou celle qu'il ne vouloit pas; car au même-temps il fe prit à pleurer comme un enfant, & s'en étant allé à l'heure-même fans rien dire, il monta à cheval; & s'en-tetourna chez luf fans voir perfonne, ni même Mr. de Marillac.

Cependant comme on ne fort pas ainsi des mains des Farissens, & que mon pere nonobstant tout es qu'on lui avoit dit, avoit eu la folie de figner des articles, on le sit revenir malgré lui, pour ecfuier un procés à l'Officialité, où il sut condamné à deux mille francs de dommages & interêts. Il ne paya jamais d'argent si à contre-cœur, c'est pourquoi aprés en avoir apellé au Parlemen; il se pourvûr au Conseil, voiant qu'il alloit être condamné. Mais tout cela ne sit que grossit son en main de la contre-cœur, c'est pour un infentemps que sa dette : la chicanne qui lui avoit été utile dans l'autre instance, lui stu nuissible dans celle-ci, & au lieu de deux mille francs à quoi il avoit été condamné, il sur obliqué éd'en payer trois mille.

Quoi qu'il eut paru incorrigible aprés la premiere afaire, on crût que celle-ci lui étant venue de furcroit; il ne songeroit plus à repret de une femme. Mais mon malheut voulant, cemme j'as déja dit, que j'eusse une belle-mere, & même la plus méchante que je pusse jamais avoir; il épouse une fille de qualité de rôtre païs, qui s'empara s bien de son etprit, qu'elle ne fut pas plûte dans la matson qu'elle m'en chassa avoe na nousice, Je sus raporté à Olivville, assa, comme je crois, que comme ce lieu m'avoit été funeste dès le premier jour de ma naissance; il m'arrivàt la même chose qu'à ma pauvre mere. J'y demeurai un an tout entier, sans que ma nourice entendit parler de mon pere, quoi qu'elle lui eut fait écrire plufieurs lettres , & que même son mari eut été jusques à son château. Au bout de ce temp-là un chartier de la maison passant prés d'Olinville, envoia dire à ma nourice qu'il avoit ordre de lui donner un septier de ble, comme se cela eut sufy pour ma nourriture, on fut encore un an fans s'informer si j'étois mort ou non , tant on avoit peur d'entendre demander de l'argent. Rien n'obligea les pauvres gens où j'étois de me garder, que quelque gentillesse qu'ils trouvoient en moi, ou plutôt le défaut qu'ils avoient d'enfans, qui étoit cause qu'ils me regardoient presque comme si i'eusse été à eux.

Cependant ma belle-mere étoit non seulement accouchée d'un garçon, mais étoit prête encore d'en mettre un autre au monde, ce qui faisoit que mon pere avoit encore moins de peine à m'oublier. Comme il ne se pouvoit faire neanmoins que quelqu'un du voisinage ne lui demandat de mes nouvelles, il se trouvoit souvent embarasse, mais sa femme qui étoit plus fine que lui, disoit en même-temps que je me portois bien, & que s'il ne me faisoit pas encore revenir, ce n'étoit que parce que ma presence le faisoit ressouvenir trop tendrement de la défunte. Il n'y avoit que les bêtes qui donnassent dans un panneau tendu si grossierement, mais les parens de ma mere étant pour mon malheur à plus de quatre-vingt lieues de nôtre pais, & n'aiant personne qui prit soin de moi, je demeurai encore trois ans entiers chez ma nourice, & je crois que j'y serois encore, si Mr. de Marillac étant venu à Olinville & m'aiant aperçû à la Messe, n'eur demandé malgré le pauvre equipage où j'étois, si je n'étois pas le fils de son cousin. Comme je l'avois oui dire plusieurs fois à ma nourice, & que sans vanité je ne manquois

pas de cœur, je n'eus que faire qu'elle répondit pour moi, & dis à Mr. de Marillac que j'étois le fils de Mr. L. C. D. R. mais que pour mon malheur, je ne l'avois point vû depuis que je me connoissois. Ma réponse lui plut, qui n'étoit pourtant rien qu'une redite de ce que ma nourice avoir dit plusieurs fois en ma presence 3 mais comme j'étois affez éveillé, & si je l'ose dire affez gentil, il me fit prendre la main par un de ses laquais ; & me fit emmener au château. Il me fit habiller comme le devoit être un enfant de ma condizion. & aprés qu'il m'eut gardé jusques à ce qu'il s'en retournat à Paris, il me renvoia par son Concierge chez mon pere , à qui it écrivit que je commençois d'être à un âge , où l'on devoit avoir plus de soin de moi.

Mon pere fut obligé de me recevoir ; mais je puis dire que ce fut à son grand regret, car il me traita si rudement dès le jour même, que tout jeune que j'étois , il me fut aise de juger qu'il n'avoit pas grande amirié pour moi. Si j'eusle osé je lui en eus demandé la raison, & en même-remps à m'en retourner chez ma nourice de qui j'avois reçû tout un autre traitement ; mais n'ofant ouvrir la bouche, je me tins à un coin comme si je n'eusse pas été l'enfant du logis, pendant qu'on caresfoit celui du second lit qui étoit galeux comme un braque. Jamais je ne fus fi aflige, comme j'avois bien-tôt fix ans, & que la connoissance commençoit à me venir , je pensai crever de dépit. Il me falut pourtant passer un an & demi comme cela , buvant & mangeant avec les valets , & n'aiant d'autre consolation que celle que me donnoit nôtre Cyré, qui étoit un bon homme. Je le priai de vouloir m'aprendre à lire, car on ne parloit point dans le logis de me donner un maître, & ravi que cela vint de moi , il s'y donna tant de peine, qu'en trois ou quatre mois je lûs courament dans toutes fortes de livres.

Il n'y avoit point de jour cependant que ma belle-mere ne me desolât, & non contente de me faire tout le mal qu'elle pouvoit, elle excitoit encore mon pere à me maltraiter, par cent faux raports qu'elle lui faisoit pour le mettre en colere. Mon pere qui ne m'aimoit pas, & qui la croioit, me maltraita plufieurs fois sans entrer en connoissance de cause, & mon desespoir fut si violent que je résolus de m'empoisonner. Il y avoit de la sigué dans le Jardin, qu'on m'avoir montré pour être une herbe mortelle : j'en pris , & aprés m'être recommandé à Dieu j'en m'engeai sufisamment pour me faire mourir , s'il n'eut permis que je me mépris , en eueillant une herbe pour un autre , ou plutor, comme je l'ai toujours cru , s'il n'eut fait un miracle tout évident pour moi. Car non seulement je n'eus ni convultion, ny tous les autres symptomes que l'on doit avoir quand on s'est ainsi empoisonné, mais même je ne fus pas un seul moment malade. Je le dis au Curé, à qui je commençois d'aller à confesse, il me gronda fort, me remontrant l'énormité du crime que j'avois commis. Il m'en fir demander pardon'à Dieu , & m'obligea à ne rien faire dorénavant dont je ne lui en demandaffe permiffion.

La eruanté de ma belle-mere allant roûjours en augmentant, & mon pere n'aiant pas de meilleur naturel pour moi, je réfolus de m'en allet. À la presmiere oceasion que je pourrois trouver, & Luiant dit au Curé il voulut m'en disluader, me remontant que n'aiant passencore instit ans j'étois incapable de route chose. Il m'exhorte à soufrir piùtoi jusqu'en par la mais considérant que j'aurois encore long-temps à attendre, je lui dis résolument que je ne le pouvois pas, & connoissant qu'en moins que de me prévenir j'executerois au plûtôt mon dessein, il en averrit mon pere, qui feignant de ne le pas coire, jui dit qu'il n'avoit qu'à me laisse allet allet.

Le Curé le voiant si dur , ne pût s'empêcher de pleurer en m'embrassant, & m'exhortant encore une fois à prendre patience : Comme il vit qu'il étoir impossible de m'y résoudre, il rira deux écus de sa poche, & me les mit dans la main. Il me dit en même-temps qu'il étoit fâché de n'en pas avoir davantage, que j'en pourrois avoir besoin, & qu'il prioit Dieu d'avoir soin de moi : que je me fouvinfle toûjouts que j'étois né Gentilhomme, c'est-à-dire, que j'étois obligé de mourir plutôn mille fois, que de faire une action indigne de ma naissance. Mon dessein étoit d'aller trouver Mr. de Marillac en qui j'avois déja reconnu tant de bonté, mais des Bohémes étans venus dans nôtre. Village, & leur ayant demandé s'ils vouloient m'emmener avec eux, ils me dirent qu'ils le vouloient bien, pourvû que je les pusse suivre.

C'en fut affez pour me faire prendre mon parti, & étant sorti de chez nous fans dire adieu à personne, je fis voir dés le même jour combien la jeunesse est peu capable de retenir les leçons qu'on lui a données. Car je me mis au même-temps à piller les poules à droit & à gauche, comme je voiois faire aux autres, & fans songer que j'étois encore à nôtre porte, & que même toutes ces terres étoient la plupart à nos parens, j'allai toujours mon chemin sans faire réflexion à ce que je faisois. Chacun aianr fait son petit butin on le fut porter au Capitaine, qui me voiant pour le moins fix poules pour ma part me fit boire un petit coup de brandevin, difant aux autres que ce n'étoit pas mal commencer, & que je serois un jour joli garcon. Nous fîmes bonne chere le soir aux dépens de nôtre larcin, & n'y aiant rien où l'on s'accoutume plutôt qu'au libertinage, principalement quand on a été maltraité chez soi , je trouvai cette vie fi douce, en comparaison de celle que j'avois mence, que je crus être en Paradis.

Je paffai pres de cinq ans dans une vie fi mifera

ble; courant non seulement toute la France, mais encore pluficurs pais étrangers, dans lesquels nous étant arrivé quelque petite infortune, c'est-à-dire, quelques-uns de nos compagnons aiant été pendus, nous fimes réfolution de revenir dans notre païs natal. Nous rentrâmes donc en France par la Comté de Bourgogne, & prenant la route de Dijon , nous passames ensuite dans le Lionnois , de là dans le Dauphiné, puis en Languedoc, & enfin dans la Comté de Foix. Nous crûmes que ce païs-là nous seroit favorable, parce qu'étant environné de montagnes, ce nous seroit une retraite assurée s'il nous arrivoit de trouver des gens qui ne voulussent pas s'humaniser à nos lareins; mais nous connoissions bien mal le terrain, les gens du pais en sçavoient encore plus que nous, & des la nuit même ils nous dévaliserent entierement, pendant que chacun étoit écarté çà & là pour aller à la perite guerre. Ce malheur qui étoit arrivé par la faute de ceux qu'on avoit laisses au bagage , lesquels s'étoient laissés attirer imprudemment par quelques poules qu'on leur avoit fait paroître pendant qu'on étoit en embuscade , surprit & desola en même temps toute la troupe. Qui pis est pas un de nous n'avoit pû rien gagner dans sa course, les habitans aiant tous ferré leurs poules, comme s'ils se fussent donné le mot s'tellement que quoi qu'on fut bien las , il falut se coucher sur la dure fans fouper.

.Cette vie qui m'avoit plû au commencemer; parce que je n'avois pas de connoissance, n'avoit plus les mêmes charmes pour moi depuis quelque temps. Car à mesure que la raison me venoit je me faisoà à moi-même une s'ecrette consuson, me ressouvenant de ce que j'écois né, & de ce que ma naissance demandoit. Je pleurois le plus souvent en secret, & j'aurois eu besoin d'un bon confeil: mais ne sçachant à qui me consier, esfin je sue tepresentai ce que nêter. Cuté m'avoit dit en

Cette pensce que je n'avo's pas rapellée une seule fois depuis si long-temps, sit tant d'impresson
fur moi, que je me résolus de deserter, & prenant
le temps qu' on m'avoit détaché pour aller en courfe, je gagnai les montagnes du Casi, & vins décendre en Roussillon, par le col de Ville-franche.
En passant je vis fur la droite la plus haute montagne des Pirennées, elle s'apelle le Canigour, au
cime de laquelle est un étang, où il y a toute sorte
de bon possison. Mais ce qu'il a de plus particulier, c'est qu'on n'y sçautoit jetter une pierre,
qu'il ne pleuve en méme-tema à verse, j'en demandal la raison aux habitans d'alentour, mais ils

ne me la scurent dire. J'avois toûjours gardé jusques-là les deux écus du Curé, & ils me servirent bien dans ce voiage. Mon dessein étoit de prendre parri dans la premiere compagnie que je trouverois, & comme on ne scavoit ce que c'étoit en ce temps-là de melurer. les soldats à l'aune, comme on fait aujourd'hui, j'esperai que ma petite taille ne m'empêcheroit pas de trouver qui voulut de moi. Comme j'étois fort bazanné, comme ont coûtume d'être ceux qui ont fait la vie que j'avois faite, je passai par toutes les places des Espagnols pour un homme du païs, & quoi que nous eustions la guerre, on ne m'arrêta ni à Perpignan , ni à Salfes. Enfin je gagnai Locates qui étoit la tête que nous temons, & je pris parti dans la compagnie de Mr. de S. Aunais,

Je voulus être de tous les partis que nous faisions contre la garnision de Salles, & aiant bien-tôt apris la langue Catalane, je crîts que je devois me fervir de la ressemblance que j'avois avec un Espagnol, pour faire quelque action qui me pûr faire diftinguer. Car je commençois pour dire le vrais, à m'enquier d'être soldat, & comme j'aprochois

qui en étoir Gouverneur.

deux jours que j'avois été en parti, qu'un Officier de la garnison avoit un rendez-vous avec une fille, qui le venoit trouvet dans une méchante maison abandonnée. Je m'y serois bien embusqué, fa j'avois voulu, mais j'avois pris garde aufli qu'il l'envoioit reconnoître un moment auparavant par un foldat, & je ne voulois pas m'exposer à manquer mon coup. Etant arrivé à l'endroit où je voulois m'arrêter, je fis semblant de savonner quelque linge, & regardant de temps en temps du. coin de l'œil, je vis mon soldat qui alloit à la découverte, & qui s'en recourna faire son raport. Un moment aprés la fille vint d'un côté, & Mr. l'Officier de l'autre, mais pendant qu'ils s'amu-Soient à faire l'amour , j'entrai deux pisto'ets de ceinture à mes deux mains, & l'aiant desarmé comme un monton , je lui dis , que s'il ne marchoit devant moi , & fans rien dire , je lui allois mettre la boure dans le ventre. Il ne jugea pas à propos d'essayer, si je serois homme à le faire, ou non , & croiant que je ne ferois pas mal d'emmener aufli la fille, quand ce ne seroit que pour empêcher qu'elle n'allat dire ce qui étoit arrivé à son amoureux, je leur fis prendre le chemin, sur lequel mon camarade m'attendoit. Ce nouveau renfort que je trouvois leur fit desesperer de se pouvoir sauver, ils parurent fort contrits, & pour moi j'étois dans une joie qui ne se peut exprimer. Nous marchâmes ainst une bonne beure, pendant laquelle mon camarade ne songea qu'à gagner pais, mais croiant alors que nous étions en fureté , il se mit à regarder la fille , & la trouva fi belle qu'il voulut s'arrêter pour contenter sa fantaisse. Je lui demandai s'il étoit fou , dont ne Se faifant que rire , il fe mit en devoir d'affouvir la brutalité. Je me mis fortement en colere conare lui, mais a'en devenant pas plus sage : je sus obligé de le menacer que je le ruërois. Il me die B 2

partie (line

que je n'avois qu'à y venir , & me presenta en même temps le bout de son pistolet. Je ne m'étonnai point, je fus à lui en même temps tenant le mien d'une main, & mon prisonnier de l'autre. Lui qui étoit brutal, ne se contentant pas de m'avoir mis en jouë, tira, mais m'aiant manqué, & aiant peur que je n'en fisse pas de même, il s'enfuit avec précipitation. Je ne me mis pas en peine de courir aprés lui, & toute mon inquiétude fut de gagner chemin , me doutant bien qu'il alloit delerter, & avertir la garnison de Salses de ce qui se passoit. Je doublai donc le pas, & le fis doubler de même à ceux que je conduisois, ce qui me fut salutaire. En effet, je n'étois pas encore à la porte de la ville, qu'il parut trois Officiers bien montez, qui étoient accourus aprés moi ; mais me voiant tout près d'y entrer , ils re jugerent pas à propos de s'avancer davantage. J'entrai à Locates comme en triomphe, Chacun voiant venir un enfant de seize ans avee deux prisonniers, sortit dans la ruë pour me voir, & j'eus bonne compagnie pour m'elcorter jusques au logis du Gouverneur. Eh bien, Mr, sui dis-je en le voiant, j'en ai aproché de près, comme vous voiez, je vous avois bien die que le grand nombre n'étoit pas le meilleur, puisque j'avois encore trop d'un homme avec moi , quoique nous ne fussions que deux. Il me demanda ce que je voulois dire par là , ce que je lui expliquai, lui racontant succinctement ce qui m'étoit arrivé. Il fe mit là-dessus à me louër extraotdinairement, & beaucoup plus que mon action ne méritoit, & me donnant en même temps un drapeau dans le régiment de Picardie, dont la Cour lui laissoit la disposition, aussi-bien que de toutes les charges qui étoient vacantes dans sa garrison, il me dit fort obligeamment que je n'en demeurerois pas là, & qu'il prendroit loin de ma fortune,

"Ce qui donna encore plus d'éclat à cette action ; fut que le prisonnier se trouva être le Lieutenant de Roi de Salses, & Mr. de S. Aunais l'aiant mandé en Cour, & de quelle maniere cela s'étoit passé, le Cardinal de Richelieu lui écrivit de m'envoier auffi-tôt à Paris, & me fit toucher cent pistolles pour mon voiage. Je vous laisse à penser quelle fut ma joie , elle ne se peut exprimer , & j'en témoignai toute la reconnoissance imaginable à Mr. de S. Aunais, que je reconnoissois pour mon bienfaicteur. Il me demanda, avant que de partir, qui l'étois, & je lui contai ma petite fortune le plus succinctement qu'il me fut possible. Je suis bienaile, me dit-il, de sçavoit que vous êtes Gentilhomme. Ce n'est pas que la vertu ne soit à estimet dans tout le monde, mais elle a toûjours beaucoup plus déclat dans une personne de naissance que dans un autre. Allez trouver Mr. le Cardina!, continua-t'il, c'est un homme si je ne me trompe, qui va faire beaucoup de choses pour vous, il aime les braves gens , & fait tout ce qu'il peut pour les attirer à son service.

Je partis ainsi de Locates fort satisfait , aprés avoir acheté deux chevaux, un pour moi, & l'autre pour un valet que j'avois pris. Comme j'étois encore jeune , & que la vanité règne dans une jeune tête, je voulus me faire voir dans mon pays, en l'état où j'étois, & sans considerer que je perdrois beaucoup de temps, je me détournai du grand chemin lors que je fus à Briare, & arrivai sur le soir au logis du Curé, où je mis pié à terre. Il fut surpris, & ravi en même-temps de me voir, & après lui avoir conté ce qui m'étoit arrivé, & où j'allois, je le remerciai des bontez qu'il avoit euës pour moi, & lui donnai dix pistoles, l'asfurant que si jamais je faisois fortune, il y auroit bonne part. Il me dit que je rrouverois une grande famille chez mon pere, qu'il avoit sept enfans fans me conter, que cependant les affaires n'é2

toient pas trop bonnes, Dieu lui aiant envoié une grande affiction, en punition comme il croioit da peu de naturel qu'il avoit en pour moi. La desfus il me conta l'avanture du monde la plus extraordinaire qui lui étoit arrivée, telle que je la vais taporter. Nous avions un de nos parens qui avoit nom Courtily, homme de qualité, allié aux premieres Maisons de la Province, quei qu'il n'en fut pas originairement, mais qui avoit fort peu de bien pour sourenir sa naissance, & sa bonne mine, car il étoit un des hommes de France aussi bien-fait. Comme il cherchoit forune, il étoit le plus souvert à Paris, où il est plus facile de la trouver; & soit qu'il eut des femmes qui fournissent à l'apointement, ou qu'il fut heureux au jeu , il étoit toûjours magnifique , & voioit les meilleures compagnies. Etant devenu amoureux d'une jeune veuve, qui avoit beaucoup de bien, il la rechercha en mariage, & crut lui donner dans la vûë par son grand air. Mais la Dame ne l'aiant pas écouté, soir qu'il n'eut pas son étoille, ou comme il est plus vrai semblable, qu'elle eut résolu déja de se donner à Dieu , elle le pria de ne la pas importuner davantage. La dificulté aiguifant les defirs, il étoit toûjours par tout où elle étoit, & quoi qu'elle l'eût prié dene plus venir à son logis, il faifoit fi bien qu'il n'y avoit point de jour qu'il ne la vît , foit à l'Eglife, foit chez quelqu'une de ses amies. Pour se défaire tout d'un coup de cet importun, elle se retira dans un Convent, mais Courtilz aiant menacé d'y mettre le feu, la Dame en sortit, craignant qu'il ne fic tout comme il le disoit. Cependant comme elle perseveroit toûjours dans le dessein de ne le point souffrir, il résolut de l'enlever , & elle n'en eut pas plûtôt le vent, qu'elle s'en alla s'ecretement à la campagne, sans que personne sout où elle étoit allée, si ce n'est une de ses bonnes amies. Comme elle n'avoit mené personne avec elle , & qu'on ne la vis

point revenir, ses parens en furent en peine, de forte que deux ou trois jours s'étant écoulés, sans qu'on en eut des nouvelles, ils s'imaginerent que nôtre parent l'avoit enlevée, d'autant plus qu'il s'étoit vanté en plusieurs endroits qu'il l'enleveroit. Ainsi ils commencerent à rendre leur plainte en justice, & aiant fait entendre des témoins, ils eurent prise de corps contre lui. Un autre auroit mis remede à cela facilement; & puis qu'il étoit innocent il n'avoit rien à craindre : mais soit qu'il eut d'autres afaires sur les bras, ou qu'il ne crût pas à propos de se justifier d'une chose dont il étoit innocent, il se réfugia chez mon pere, & de-là chez un autre parent, aiant eu avis qu'on fçavoit l'endroit où il étoit. Or il arriva que ju-Rement dans ce temps-là mon pere reçût un remboursement de vingt mille écus, & des filoux l'aiant sçû; ils louerent, ou firent faire des casaques d'Archers, & sons prétexte de venir chercher Courtilz dans notre maison, ils lui mirent le pistolet sous la gorge pour scavoir ou étoit son argent. Mon pere qui ne vouloit point mourir fitôt, fut obligé de se conformer à la necessité. II montra lui-même l'endroit où il avoit mis son argent, & les voleurs l'aiant chargé sur un cheval de bas, mon pere leur vir prendre le chemin de la forêt, d'une tour où ils l'avoient enfermé avec tous les gens du logis, pour pouvoir se sauver plus facilement.

Cette petre étoit grande pour un Gentilhommequi n'avoir pas vingt mille livres de rente, & qui avoir huit enfans, tellement que ne doutant point qu'il ne fut bien affigé, je ne feis presque si je devois m'exposer à le voir, sçachant bien que comme ma vitë ne lui étoit pas agréable, cela ne feroit que redoublet son chaggirin. Cependant aiant fait réfléxion qu'il se pourroit plaindre de moi, si je manquois à mon devoir, je me su schez lui, qu'il ne me reçuit pas mieux que je l'avois deviné. Car

il croioit que j'y venois pour long-temps, auffi pour me faire voir qu'on ne me reconnoissoit pas pour le fils de la maison, ma belle-mere défendit qu'on donnât ni foin, ni avoine à mes chevaux. Mon valet me l'étant venu dire , j'en envoiai querir chez le Curé, & men pere qui étoit décendu dans son écurie, vit tout cela sans y donner ordre. le crevois en moi-même de dépit, mais comme j'étois résolu de partir le lendemain , je crûs à propos de n'en dire met, quoi que cela me fit bien mal au cœur. Je me retirai de bonne heure dans ma chambre, & comme je m'allois coucher, mon pere entra avec ma belle-mere, & me demanda avec un visage riant, si ce qu'avoit dit mon valet à table étoit vrai , scavoir que j'allois trouver Mr. le Cardinal par son ordre. Je lui dis qu'oui fort froidement, car je voiois bien d'où procedoit cette demande, & que ce n'étoit que pour avoir part à ma faveur, s'il étoit vrai que j'y pusse entrer. Mon pere me dit qu'il avoit une grande joie de me voir sur le point de faire quelque chose, & ma belle-mere prenant la parole m'offrit sa maison, ajcûtant qu'elle esperoit de moi, que quand j'aurois fait forture, je procuretois celle de mes freres. Je lui répondis sur le même ton que j'avois fait à mon pere, que ce n'étoit pas une chose faire, mais que fi j'étois assez heureux que cela pût être, je ferois toûjours le bien contre le mal.

Cette parole donna lieu à de grands éclair cissemens, & si je l'osé dire à de grandes excuses de ce qu'on avoir refusé. du foin & de l'avoine à mes chevaux. Elle me dit que ce n'étoir que par une bévüé de celui qui en avoir le soin, à qui ils avoient donné ordre depuis le malheur qui leur étoir arrivé, de n'en point donner aux étrangers: que ne me connoissant pas, il m'avoir traité comme les autres, mais que cela ne lui arriveroit plus. Je siçus bien ce que j'en devois croire, mais la discre

tion & le respect m'obligeant à ne pas dire tout ce que je pensois, je lui dis que ce n'étoit qu'une bagatelle, & que cela ne valoit pas la peine d'en parler. Mon pere s'enquit alors de moi de ce que j'avois fait depuis que j'étois parti, & me fit une petite réprimande, comme s'il ne se fut ressouvenu qu'en ce temps-là qu'il étoit mon pere.

Ils me laisserent coucher aprés bien d'autres questions, & leur aiant dit que je voulois partir le lendemain, je trouvai un grand déjeuné, comme si ç'avoit été une nôce. I's firent lever les valets des deux heures avant le jour, manderent mes parens, qui étoient dans le voifinage, & pour les obliger à venir, ils les instruisirent tous par une lettre circulaire du sujet qui me faisoit aller à la Cour. Je vis donc arriver dix ou douze Gentilshommes, les uns à pié, les autres à cheval; & je fus accablé de mille complimens, comme si j'eusse été déja en état de faire leur fortune. Pour me délivrer de ces importuns, qui ne me plaifoient pas, je priai mon pere de vouloir permettre que je m'en allasse; que je n'avois point de temps à perdre, & que Mr. le Cardinal qui vouloit que l'on fût ponctuel , contoit peut-être déja les momens & les heures que j'avois trop tarde; que je m'étois détourné de deux journées, ou peu s'en faloit pour avoir l'honneur de le voir , mais qu'il ne voudroit pas que cela me fut nuisible. Ma belle-mere qui étoit presente à ce compliment , ne l'eût pas plûtôt entendu, qu'elle s'en fut elle-même à la cuisine, d'où elle ne revint point qu'elle ne fit fervir.

Ce que je venois de voir chez mon pere, m'étoit une image de ce que je verrois à la Cour. D'abord que j'y fus arrive, & qu'on fcut que j'étois le Cadet de Locates, chacun me fit mille complimens , & je fus fort surpris que des gens , dont je m'eusse cru fort honore de leur pouvoir parler une fois la femaine, me viriffent demander mon

amitié. Le Capitaine des gardes de Mr. le Cardinal, à qui je m'étois adrellé, lui étant allé dite que jétois dans l'autichambre, il commanda qu'on me fit entrer, & me voiant sans un poil de barbe; & affez petit; Ce n'est qu'un ensant, die-il en riant à quatre ou cinq grands Seigneurs qui étoient àvec lui, & S. Aunais se mocque de nous, de nous

avoir mandé ce qu'il a fait.

Je ne sçais pas , Monseigneur , lui dis-je , aprés lui avoir fait la reverence, ce qu'il vous a mandé, mais si c'est que j'ai pris le Lieutenant de Roi de Sa'les avec sa maîtrefle, il ne vous a dit que la verité. Il nous a bien dit autre chose, répondit en même temps Mr. le Cardinal, il nous a dit que tu avois empêché le foldat qui t'accompagnoit de baifer cette fille, que pour en venir à bont tu as marché contre lui, qu'il t'a tiré un coup de piftolet, mais que tout cela ne t'a pas empêché d'emmener tes prisonniers. Cela est vrai , Monseigneur, lui repliquai-je, mais c'est bien peu de chose, & si j'en trouve jamais l'occasion, j'espere en faire bien d'autres pour le service du Roi, & pour celui de Vôtre Eminence. Il est résolu, ditil en se retournant vers ceux qui étoient autour de lui : Mais ce n'est qu'un enfant. Ce seroir dommage de l'exposer à l'âge qu'il a , & c'est proprement vouloir forcer la nature. Ce discours me fit craindre qu'il ne voulut rien faire pour moi ; c'est pourquoi reprenant la parole; J'ai plus de forces, Monseigneur , lui dis-je , que vous ne pensez , & Vôtre Eminence en peut faire l'expérience, si elle a quelque chose à me commander pour son service. Il ne me répondit rien ; mais parlant tout bas à son Capitaine des Gardes, il lui dit de me faire manger avec les Gentilshommes, & de s'informer qui j'étois. En même temps il entra dans son cabinet, oe qui me furprit, & m'affigea tour enfomble, m'atendant que je ne paroîtrois pas plures devant lui , que ma forrune feroit faire,

· Le Capitaine des Gardes n'aiant pas manque de faire ce que Mr. le Cardinal lui avoit dit, & lui aiant raporté que j'étois Gentilhomme, il me fit revenir l'aprés-dinée dans son cabinet, & me dit qu'il avoit tant de bonne volonte pour moi, qu'il avoit résolu de me mettre à son service; que je fusie sage & affectionné, & que je n'aurois pas lieu de m'en repentir. Je lui fis une profonde reverence en figne de remerciment, & tenois deja les mains toutes ouvertes pour recevoir les bienfaits que je croiois qu'il alloit répandre sur moi, mais je fus fort surpris quand toutes mes esperances se terminerent à un habit de Page, qu'il commanda de me donner. Je ne fus pas affez maître de ma passion, pour ne pas faire paroître sur mon visage le mécontemement que j'en avois, dequoi s'étant aper çû; Que cela ne te fache point, me dit-il, avec une bonté qui racommoda routes choses, c'est que je te veux conserver, & quand il en sera temps je ne te metrai peut-être que trop à tous les jours.

Un discours si obligeant aiant remis la serenité sur mon visage, je me contentai de lui faire voir le changement qu'il y avoit, & de lui faire tout de nouveau une profonde reverence. Je m'atendois au fortir de la que j'allois changer de figure, ou du moins qu'on alloir prendre la mesure de mon habit; mais le gouverneur des Pages me dit, que j'écrivisse à mon pere de m'envoier quatre cens écus, pour les presens; pour la petite oie, & pour la livrée, & que je ne pouvois pas être habile auparavant. Mon chagrin fut terrible à cette déclaration, car de conter sur mon pere, je voiois bien que je m'abuserois ; de vendre mes chevaux, j'y étois bien résolu, mais je n'en pouvois avoir plus de cinquante pistoles, ce qui n'e toit pas seniement la moitié; d'avoir recours à mes parens, c'étoit encore quelque chose de bien incertain, eux à qui bien loin de faire part de ma fortune qu'ils croioient faire, je demanderois du

secours. Je passai done la nuit sans dormir, revant comme je pourrois sortir de cette affaire, & je me résolus d'aller trouver Mr. de Marillac , qui étoit la seule reflource que je pouvois avoir. Mais m'étant afloupi sur le matin, il étoit trop tard quand je m'évcillai, & je fus obligé de remettre la chose aprés d'îner. Cependant pour faire toujours ma cour, je m'en fûs chez Mr. le Cardinal; qui ne m'eut pas plûtôt aperçû, qu'il me demanda pourquoi je n'étois pas encore habillé. C'est, Monseigneur, lui répondis-je, qu'il faut que j'aie de l'argent auparavant, & nôtre goutverneur m'a dit que je lui aportaffe quatre cens écus, & que cela feroit bien-tôt fait. Quelle maltôte , ditil en même temps à ceux qui étoient autour de lui, en levant les épaules; puis se tournant vers moi-Allez lui dire de ma part , continua-t'il , que s'il vous prend un sou, il ne sera pas un quart d'heure chez moi , dites-lui encore que fi cela n'est fait demain au matin, il peut prendre la peine de chercher maître.

Il eft aisé de concevoir que ces paroles me furent fort agréables, & me ientant bien apuié, je n'en oubliai pas une feule, pour pouvoir mortifier nôtre gouverneur. Il obeit fort ponctuellement, & me reftant encore dix ou douze pitfolles, je fus acheter les ajuftemens qu'on ne donnoir point, dont Mr. le Cardinal ne me rendit pas fuiement mon argent, mais me fit encore rembourfer au

triple.

Pour n'être que Page je ne laiffai pas d'être de la faveur. Il n'y en avoit point qui fut plus agréable à fon Eminence, elle vouloir que ce fut moi qui fifte tour, & pour en être reconnoissant, j'étois roûjours derriere son fauteüil rout grêt à faire ce qu'il me commandoit. A table c'étoit toûjours moi qui lui donnoit à boire, non pas que les autres ne le voulussent faire, & même ils en étoient jalours, mais il me nommoit par mon nom, afia

qu'il n'y eût que moi qui lui en prefentăt. Quand il alloit chez Madame d'Eguillon, c'étoit encorela même chose; il n'y avoit que moi qui l'y accompagnât, & il me faisoit tenir dans l'au chambre, cui il n'entroit jamais personne, tellement que c'étoit moi qui allois querir ceux à qui il vouloit parler, & qui les faisois monter & décendre par un escalier dérobé, sans que personne s'en aperçoit.

Le bruit du peuple étoit qu'il aimoit cette Dame, laquelle étoit sa niéce. Je nedirai pas que cela ne fut point, car elle étoit affez belle pour en faire destrer la possession à qui que ce sut. Je sçais bien même que s'il n'avoit tenn qu'à moi , j'aurois été ravi d'êre de ses amis ; mais je dois dire pour détromper la posterité, que toutes les fois qu'il y alloit, ce n'étoit pas pour se divertir. Il s'y enfermoit avec des personnes qu'il ne pouvoit voir ailleurs fans donner du soupeon, c'est-à-dire, avec des étrangers , tantôt travestis en Moines , tantôt en Ecclesiastiques, tantôt en Marchands ; & il me fouvient qu'un jour aprés une de ces conferences , il me donna ordre de porter une bourse extrémement lourde sur le chemin de Pontoise, me disant qu'à l'entrée d'un village, nommé Sanois, je trouverois un Capucin endormi, dont le capuce seroit hors de desfus sa tête, que je misse la bourse dedans, & m'en revinsse sans rien dire. Je trouvai tout cela, comme il m'avoit dit, & executai fes ordres ponctuellement.

Devant que de m'emploier à des choses si sereres, il m'avoit éprouvé par un endroit asser particulier. Il y avoit un homme nommé Sauvé, de qui il se servoit quelquesois à deparcilles choles, se il l'avoit déja envoit deux ou trois fois en Espagae, pont découvrir les intrigues que de certaimes personnes avoient en cette Cout au préjudice, de les interêts. Cet homme avoit époulé une fore, jolie femme, se même qu'on pouvoit dire sons

belle, & étant chargé par Mr. le Cardinal de sonder ma fidelité, il s'avifa de faire agir sa femme, à qui il souffroit tant de choses, qu'on pouvoit dire qu'il n'étoit pas jaloux. Cette femme en usa d'abord de bonne foi , & son dessein étoit de me surprendre, en me faisant bonne mine, piége inévitable pour tout le monde, & principalement pour la jeunesse. Mais lui aiant plû par je ne sçai quel endroit, elle m'avoua de bonne foi la supercherie, & m'avertit de me défier-de tout le monde. Elle fit donc telle reponse que je voulus à son mari, dont le Cardinal étant informé par lui-même, qui pour gagner ses bonnes graces lui avoit avoité ingenûment qu'il avoit sacrifié sa femme, & qu'il se sacrifieroit encore lui-même pour son service, il eut tant de confiance en moi, que j'eus part à quantité d'afaires importantes.

En éfet, il m'ordonna à quelques jours de là de quiter mon habit de Page, & de m'en aller vers le marché aux chevaux à une maison qu'il me désigna, que je montasse jusques à la quatriéme chambre, & que fi je trouvois une croix fur la porte faite avec de la craye, je demeurasse en bas jusques à ce qu'il m'envoiat Sauvé. Je trouvai ce qu'il m'avoit dit , & m'étant mis sur la porte de la ruë le nez dans un manteau, Sauvé vint un moment après, qui me demanda ce qui en étoit. Je lui dis, que j'avois trouvé ce que son Eminence souhaitoit, aprés-quoi il m'interrogea si je n'avois point vû fortir deux hommes, l'un vetu en Prêtre , l'autre en Abbé ; c'est-à-dire , celui-ci avec un manteau court. Je lui dis que non , à qui il me répondit que j'y prisse garde, & que si cela étoit, je m'avançafle jusques à l'hôpital de la pirié, finon que je demeuraffe en sentinelle jusques à ce qu'il revint. Il fut bien une heure & demie devant que de venir, mais ce fut en honne compagnie, car il avoir une escoiiade des Gardes. avec lui , done une parcie investit la maison ; &

l'antre monta en haut. On trouva dans la chambre les deux hommes qu'il m'avoit défignés , & on les mena à la Baftille. Mais il n'y en eur qu'un qu'on y fit entrer : & l'autre aiant eu permifion de le retirer , je lui portai le lendemain dix, millé écus en or , qui écoit a paremment la récompenie qu'on lui avoit promife , pour avoir vendu foit camarade.

Me voiant emploié à des choses si secretes, je ne Souhaitois rien plus passonnément que de me vois plus vieux d'un an , ou deux. Car je me figurois que j'aurois bien d'autres emplois, quand je serois forti de Page, & je souhaitois sur tout que ce fut à la guerre, où j'avois une particuliere inclinarion. Cependant mon pere & ma belle-mere aiane sçû que toutes mes esperances avoientabouti à des croulles, furent fâchés des honnétetés qu'ils m'avoient faites, ce qui ne m'empêcha pas de destrer de faire quelque chose pour mes freres, qui en avoient bon besoin. Même pour leur donner des marques que c'étoit toute ma passion , j'écrivis à l'un & l'autre, que je les priois de me donner avis s'il se presentoit quelque Benefice dans le pays. Mais ils me firent reponse que je n'avois que faire de faire tant le glorienx, qu'ils scavoient le crédit que je pouvois avoir , & qu'ils me permetroient de l'emploier pour autrui.

J'écois afiez en colete d'ailleurs pour prendre cela an point d'honneur, & Mr. le Cardinal aiant en la bonté à quelques jours de là de m'intertoger fue ma famille, je lui dis non feulement tont ce qui en étoit, mais encore le defepoir auquel j'avois étéporté dans ma jeunefie. Il aima ma franchie, & comme je wis avuil s'enqueroit de moment à autrede ce qui m'étoit artivé, je lui parlai des obligations que j'avois à nôtre Cute, les lui exagerant neamonds beautoup au delà de ce qu'elles étoient. Il me dit qu'il fe plaifoit à me voir récommissifant, mais en melme ceups commes

je lui avois parlé de Meffieurs de Marillac, il mé demanda s'ils sçavoient que je fusse à lui; & si je les avois vis depuis peu. Je lui dis que non, mais que mon desseint civi de ses allet roit au premier jour : à quoi il me répondit que je ne le sisse si, si je voulois qu'il me continuar l'affection qu'il me portoit. Je, n'eûs garde de rien dire après un commandement si précis, & s'apercevant que je paroissois tout étonné, & même interdit; Au moins, me direil, qu'il ne t'atrive pas d'allet parlet de ce que je viens de dire, & songes que si cela t'artive jamais, tu n'as plus rien à esperer anprès de moi. Je lui répondis qu'il me suffision de sçavoir sa volonné, & que je ne connosissois plus ni patens, ni amis, dès qu'il s'a-

gissoit de son service.

Il parut satisfait de ma réponse, & en éfet continuant à m'emploier comme auparavant , il m'envoia sur le chemin de saint Denis porter un sac plein d'or, avec ordre de le jetter sous une pierre de taille, que je trouverois apuiée sur d'autres pierres, un peu au delà de Montfaucon. J'avois ordre aussi de m'en revenir sur mes pas, tellement que je ne puis dire pour qui c'étoit; encore moins qui le vint ramasser. J'en portai un aussi quelques jours aprés dans Nôtre-Dame, à un homme qu'il m'avoit dit devoir être apuié sur un tronc , tenant sa tête d'une main , & aiane l'autre derriere son dos, ni plus ni moins que Moliere nous represente un Medecin , qui est avide d'argent. Ce fut dans celle-ci que je mis Le treser que j'avois en dépôt , mais il ne m'étoit pas permis de voir au visage celui à qui je faisois tant de bien. Je crois qu'il y avoit plus de mistere à tout cela, que de necessité, & que ce n'étoit que pour voir si on lui seroit sidelle , ou pour rendre son Ministere plus estimé par le secret. Quoi qu'il en soit , je passai deux ans dans ces sortes. d'emplois , pendant-quoi il fe fix diverfes briques

à la Cour pour le chasser de son poste, mais tou-

tes inutilement.

Cependant comme j'avois écrit à nôtre Curé, auffi - bien qu'à mon pere , de m'avertir s'il n'y auroit rien dans le pais que je pusse demander, il -m'envoia un jour un homme exprès en poste, pour me dire qu'une petite Abaye de la valeur peutêtre de quatre mille francs de rente, étoit vacarte. Je la demandai auffi-tôt à Mr. le Cardinal, qui me dir que c'étoit une chose faite : mais qu'il vouloit (çavoir pour qui je la demandois? Pour nôtre Curé , Monseigneur , lui répondisje, qui m'a apris à lire, & à qui j'ai tant d'obligation: Et pourquoi , me dit-il , ne la demardes-tu pas pour quelqu'un de tes freres ; tu m'as dit, ce me semble, que tu en avois beaucoup, & qu'ils ont besoin de bien. Il est vrai, Monseigneur, lui repliquai-je, mais de la maniere que Dieu m'a fait : je fais marcher la reconroissance devant la nature. Ainsi c'est à Vôtre Eminence à juger fi mes services ne lui sont pas acquis préferablement à tout le monde, après toutes les obligations que je lui ai. Nous le verrons, me dit-il en riant, & je te mettrai peut-être à l'épreuve plûtôt que tu ne perfes.

Je me préparois à lui répondre, lors que Mr. le Prince de Condé entra, ce qui me fit rengaîner mon compliment, pour songer à lui donner un fauteüil. Il ne sur guéres avec lui, & l'aiant reconduir jusques à la porte de sa chambre, il a perçur Mr. de Charoft, qui étoit en ce temps-là un bien petit compagnon, & que nous avons vû depuis Capitaine des Gardes du Corps, Gouverneur de Calais, & Duc & Pair. Il le haïssoir mortellement, tellement qu'il ne sur pas plûtôt rentré, qu'il me dit de chercher son Capitaine des Garder. L'aiant trouvé, je vins avec lui dans sa chambre, & il lui dit de le défaire, à quel que prix que ce sur , de cer importunt; qu'il dit à ses Gardes.

de lui refuser la porte, autrement qu'il s'en prendroit à lui. Le Capitaine des gardes lui demanda s'il vouloit qu'il le chassat de l'antichambre : Je ne vous dis pas cela, répondit-il, mais que vous ne le laissiez plus entrer. Ce commandement se répandit un moment après dans la maison, & chacun commença à tourner le dos à ce pauvre malheureux, comme s'il avoit eu la peste. Je ne sçais s'il s'aper çût bien qu'il y avoit quelque chose fur le tapis , mais toujours n'en fit-il rien paroîere, de sorte qu'il demeura encore trois grandes heures dans l'antichambre. Mr. le Cardinal qui avoit envie de fortir, m'envoia voir s'il y étoit resté, & lui aiant raporté qu'ouï, il aima mieux garder la chambre, que de s'exposer à son compliment. Le lendemain, s'étant presenté pour entrer, les Gardes lui refuserent la porte, & aiant demandé à parler à son Capitaine, le Capitaine fit dire qu'il n'y étoit pas. Deux jours se passerent sans qu'il pût voir Mr. le Cardinal, quoi qu'il assiegeat la porte; mais au troisième scachant qu'il alloit à la Messe, il se fut mettre sur son passage. Les Gardes l'en délogerent encore , & ne le voulant pas laisser dans le chemin , il fauta dans une niche qui avoit été faite pour mettre une figure de marbre, & quand Mr. le Cardinal vint à passer: Monseigneur, lui dit-il, vos Gardes ne veulent pas me laisser entrer, mais quand yous me chasseriez par la porte, je rentrai toujours par les fenêtres. Mr. le Cardinal ne pût s'empêcher de rire le voiant dans la nice , & le trouvant si affectionné, non seulement il révoqua l'ordre ci-desfus, mais lui fit encore beaucoup de bien. Charost étant ainsi venu à bour de son dessein, continua à lui faire la cour affidûment, sans lui rien demander, neanmoins, quoi qu'il en eut assez de besoin. Cela plut au Cardinal, qui étoit bien aise qu'on l'aimat sans interêt, & qui vouloit récompenser les gens sans en être importuné. Cependant il se presenta une occasion si favorable pour lui, qu'il crût devoir avoir recours à son Eminence. C'est pourquoi le venant trouver un jour qu'elle étoit de belle humeur : Si j'osois, Monfeigneur, lui dit-il, je vous prierois de me faire gagner deux cens mille écus , dont il ne coûtera pas un fou au Roi ni à vous. A quoi done Charoft, répondit Mr. le Cardinal, en riant; A me marier de vôtre main, Monfeigneur, repliqua-t'il: l'ai découvert un bon parti, & si Vôtre Eminence vent dire une seule parole, ma fortune eft faite. S'il ne tient qu'à cela, repuit le Cardinal, tu peux conter là-dessus. Charost lui embrassa les genoux pour le remercier ; & lui disant que tout ce qu'il souhaitoit étoit qu'il envoiat demander Mademoiselle Lescalopier pour lui, il le fit au grand étonnement de tout le monde, qui sçavoit qu'il n'aimoit pas à se mêler de ces sortes de choses. Les parens de la fille n'eurent garde de refuser un homme qui gouvernoit l'Etat absolument : Ainfi Charoft aiant époufé une femme & riche, se trouva en état d'acheter une grande charge, & le Cardinal qui ne mertoit auprés du Roi que ceux qui lui éroient dévoilez entierement, lui fit traiter de celle de Capitaine des Gardes du corps.

Cépendant j'avois eu ma petite Abaye, comme j'ai dit ci-devant, & j'en envoiai les Bules toutes musquées à abète Couré, ce qui fit deux éfets bien différens. Car il en pensa mourit de joie, & mompete & ma belle-mere, de trittelle. Ils vintent tous à Paris, le Cuté pour me remercier; eux pour me faire mille reproches. Ils me dirent si je n'avois point de honte de songer aux étrangers; pendant que j'avois des fretes s' necessificant, avoir évapor leut blie, ils me parlea ent d'une autre manière, c'est-à-dire, qu'ils s'éforcerent de me persuader de demander une nou-velle Abaye, le leur dis que ca s'étoir pas ma fautre velle Abaye, le leur dis que ca s'étoir pas ma fautre

14

s'ils ne l'avoient pas euë, mais qu'on ne se gouvernoit pas comme cela à la Cour, qu'il n'étoit pas toûjours temps de demander, & que le moien de ne rien avoir étoit de se rendre importun : que si Mr. le Cardinal m'avoir bien fait la grace de me confiderer n'étant que son Page, j'esperois avoir encore plus l'honneur de ses bonnes graces lors que je lui rendrois d'autres services: que je n'étois pas sans naturel, quoi que je n'en eusse pas trop de lieu, mais que je me souviendrois plû or de ce que mon honneur m'obligeoit de faire, que de toute autre chose. Je les apaisai par ces esperances, mais après les avoir eus ainsi sur les bras, j'eus encore toute nôtre Province, c'est-à-dire tous mes parens, qui crioient aprés avoir fait donner une Abaye à nôtre Curé, il ne tiendroit qu'à moi de répandre sur eux les graces à pleines mains. Il en vint même du fonds du Berri, que je ne connoiffois point, & que je n'avois jamais vus. Auffi me débuterent-ils d'abord par leur genealogie, me disant qu'ils étoient mes parens au troisième degré, & qu'ils esperoient qu'à cause de cela je leur procurerois quelque emploi. Je tranchai court avec eux, & leur dis que j'avois la meilleure volonté du monde, mais que je n'avois point de pouvoir ; ce qui étoit facile à connoître , puisque je n'avois encore rien fait pour mes freres : que m'étant au premier degré , il étoit juste qu'ils passafsent devant ceux qui étoient au troisiéme; que ceux qui étoient au second étoient encore privilegiez, & que quand ils auroient tous de l'emploi, si tant est que je leur en pusse faire donner, ils pouvoient conter que je ferois pour eux tout ce qui seroit en mon pouvoir. Ils entendirent bien ce que cela vouloit dire , & m'en étant ainsi défait , ils me laisserent en repos.

Enfin le temps que j'avois tant souhaité arriva, je veux dire celui où je devois sortir de page. Mrle Cardinal me donna deux cens pistoles pour me faire habiller , & me disant de rester avec ses Gentils-hommes, j'eûs esperance qu'il feroit bier-tôt quelque chose pour moi. Je ne demeurai pas cependant sans rien faire : je fus en Angleterre & en Ecosse porter des lettres en chifres ; & comme il y avoit deja du bruit en ce païs-là, je fus arrêté par un parti du Roi d'Angleterre, que j'aprehendois bien autant qu'un de ceux des révoltes. Je fus foiille aufli-tot, mais l'on ne me trouva rien, j'avois mis mes lettres dans la selle de mon cheval de poste, que j'avois fait faire à Paris, & à moins que de rompre les bandes, qui étoient d'un fer double, entre lequel elles étoient, il n'y avoit rien à faire. Ils fouillerent bien dans les paneaux, & par tout : mais n'aiant pas découvert la cache, on me demanda d'où je venois, où j'allois, & mille autres questions semblables. Je répondis à tout cela, comme je m'y étois préparé, & affant dit que j'étois un jeune Gentilhomme qui voiageois, cela leur donna du soupcon, trouvant que la voiture que je prenois n'etoit guéres d'un homme tel que je voulois paroître. Cela fut cause qu'on m'arrêta quatre ou cinq jours, pendant lesquels je n'étois pas sans inquiétude. Car j'étois chargé, ou je me trompe, d'afaires bien délicates , & si je fusse venu à être découvert, je pouvois dire que c'étoit fait de moi. Ce qui me r'assuroir neanmoins, c'est, que mes lettres étoient la magie noire, c'est-à-dire, que j'ensse bien donné au diable à les déchiffrer. Il n'y avoit point d'Alphabet reglé comme à l'ordinaire, un arait semblable fignifioit vingt mots diférens, & il n'y avoit que ceux qui en avoient la clef qui puffent y connoître quelque chose. Pour bien expliquer ceci , il faut fçavoir qu'on étoit convenu qu'un trait fignifieroit un mot tout entier d'une ligne de S. Augustin , & que pour sçavoir lequel c'étoit, on mettroit le chifre de la page au des-Sous du trait de la quantiéme ligne, celui du rang

où se trouveroit le mot, & que pour une plus grande intelligence, le trait seroit conforme à la premiere lettre qu'il devoit, vavoir au mon. Par exemple, si c'étoit le mot de j'ausoit, & qu'il stu à la dixiéme page de S. Augustin, à la dixiéme ligne, & le cinquieme en rang dans la ligne, la figure

étoit faite de cette maniere 10 1105.

Cela étant ainsi , je laisse à juger s'il n'eut pas falu être sorcier pour deviner nos afaires. Toutefois je ne laissois pas de trembler, & je voiois bien que si on trouvoit mes lettres , je serois d'autant plus tourmenté, qu'on auroit plus d'inquiétude de sçavoir ce qu'elles contenoient. Mais mon bonheur aiant voulus, non seulement qu'on ne trouvât rien : mais encore qu'on crût à ma jeunesse que j'étois incapable de ces fortes de négociations, on me relâcha, & je rendis mes dépêches, dont je raportai la réponse. Je fus fore bien païé de cette course, & j'eus une ordonnance de deux mille écus, dont un Commis de l'Epargne m'aiant voulu prendre quelque chose pour me donner de l'argent comptant, il fut chasse de son emplot, sur la plainte que j'en fis à Mr. le Cardinal. Je ne sçais si mon voiage sit éfet, ou si ce fut le genie de la nation Angloile qui lui faisoit prendre les armes legerement : mais les trois Roiauthes qui commençoient déja à remuer, comme j'ai dit, fe trouverent bien-tôt remplis de confusion & de desordre, tellement que le Roi d'Angleterre qui nous avoit donné des marques de sa mechante volonté en plusieurs rencontres, cut tant d'afaires chez lui , qu'il n'eut que faire d'en aller chercher d'ailleurs.

Ce qui me confirme que nous avions bien autant de part à cela qu'un autre, est ce qui m'artiva trois mois après mon retour. Etant un matin, comme je n'y manquois guéres, au lever de Mr. le Cardinal, il me die en partieulire que je suffa qu'fauxbourg S. Marceau; vis-à-vis une certaine fontaine, à l'enseigne de la femme sans tête; que je montaffe à la seconde chambre,& que je disse à un homme qui seroit couché dans un lit, qui avoit des rideaux jaunes, de ne pas manquer à le venir trouver chez Madame d'Eguillon fur les onze heures du foir. Je m'aquitai aussi-tôt de ma commission, mais comme il m'étoit permis de regarder cet homme, je me ressouvins bien que je l'avois vû en Ecosse, & je crois qu'il me reconnut bien aussi. Car je remarquai qu'il me regardoit fixement , & comme un homme qui cherche à rapeller sa memoire. Nous ne nous dîmes rien pourtant de ce que nous pensions , & il se contenta de m'affurer qu'il ne manqueroit pas au rendez-vous. L'heure étant venuë, j'eus ordre de l'aller attendre à la porte, afin de l'introduire dans le cabinet, Il vint déguisé en Oublieux, & je lui avois entendu crier des oublies le long de la rue, ce qui m'éloignoit bien de croire que ce fût lui, mais m'aiant reconnu, & m'aiant dit qui il étoit, je le menai à Mr. le Cardinal , avec qui il demeura enfermé jusques à quatre heures du matin. Les gens de Mr. le Cardinal eurent ordre de s'en retourner, ce qui donnoit lieu encore à la médisance qui se Laisoit de lui, & de sa niéce, chacun croiant qu'il ne restoit-là que pour coucher avec elle. D'ailleurs on avoit pris les clefs pour fortir quand on voudroit, ce qui faisoit que les domestiques de cette Dame étoient les premiers à en médire. Ce que je dis ici n'est pas, comme j'ay déja dit, pour soutenir qu'il ne se pessoit rien entr'eux : mais pour faire voir que toutes les fois qu'il y reftoit, ce n'étoit pas pour l'amour d'elle. Cette conference finie, mon homme fortit du cabinet, à la porte duquel j'étois toûjours resté par ordre de son Eminence. Elle me fit lui donner mon manteau, car l'heure de crier des oublies étoit passée, & elle m'ordonna même de le conduire jusques à deux ruës de là. Deux jours après elle m'apella encore en particulier, & me dit d'aller trouver Mr.de Bullion Surintendat t des Finances, de lui dire de sa part de me donner le ballot qu'il avoit fait, & de se porter dans la rue de la Huchette, à l'homme dont je viens de parlet, que je trouverois logé à l'enseigne de la Truie qui file, au fond de la court, à la premiere chambre. Je trouvai le ballot tout près, mais il étoit si pesant qu'il falut une charete pour le porter. Mr. de Bullion qui le sçavoit bien, en avoit fait préparer une, & l'aiant fait mettre dessus, il me donna un bordereau, contenant la fomme, & les especes qui étoient dedans, me disant qu'il faloit que je l'eusse pour le remettre entre les mains de celui pour qui il étoit. Etant arrivé à la Truie qui file, je trouvai mon homme qui se promenoit dans la chambre, & lui aiant donné ce bordereau, & dit que le ballot étoit à la porte, il regarda le bordereau, & me le rendit, disant que je me mépreprenois; que ce n'étoit pas pour lui, & qu'il faloit que ce fût pour un autre. Je lui dis que je ne me méprenois point, qu'il sçavoit bien que je le connoissois, & que mon ordre étoit pour lui; mais se mettant à marcher dans la chambre avec un air chagrin. Ce n'est pas pour moi, Mr., me dit-il encore une fois, vous n'avez qu'à vous en retournet.

Quand j'eus fait encore ce que je pûs , pour lui perituadet ce que je voulois, & qu'il m'eût été imposible d'y rétifitr , je pris le parti qu'il me confeilloir , & aprés avoir renvoié le ballot chez Mr. / de Bullion , je fus rendre conte à Mr. le Cardinal de ce qui m'étoit arrivé. Il me demanda fi j'avois le bordereau , & lui aiant dit qu'oiii , il le regarda , & il fe mit en une furieuse colere contre Ballon , disant qu'il lui aprendroit une autrefois à faire ce qu'il lui dioît. Il l'envoia quetir , à l'heute même, & lui aiant demandé pourquoi il n'avoir enyoié que cinq cens mille francs, au lieu des

fix cens mille qu'il lui avoit dit, Bullion lui repondit que son Eminence lui avoit dit, ce lui sembioit, il n'y avoit que deux jours, qu'il faloit tirer le meilleur marché que l'on pourroit de certer affaire, qu'il avoit cru que l'autre s'en concerteroit, mais puisque cela n'étoit pas, il faloit lui enyoyer le reste

Autant que je pus comprendre à tout cela, car l'étois present à l'éclaircissement, Mr. de Bullion avoit envie de mettre cent mille francs du côté de l'épée, quoi qu'il tachât de persuader, que ce qu'il en avoit fait n'étoit que par bon ménage : Cependant en arendant que les cent mille francs fussent contez, & que le ballot fut fait, son Eminence me renvoya trouver l'homme, pour lui dire qu'il auroit contentement, & que ce n'étoit que la faute de Mr. de Bullion; ce qu'il me commanda de lui assurer , comme en ayant été le témoin. Je le trouvai qui failoit sa valize, tout prêt à plier bagage, & paroissant surpris de me voir . il s'avança au devant de moi, & me demanda si j'avois quelque chose à lui dire. Je lui exposai ma commission, dequoi paroissant un peu remis; Il faut de la bonne foi en ce monde, me dit-il, avec un reste de colere, & je ne comprenois pas, qu'après m'avoir donné une parole positive, il n'y a que deux jours , on le mit en état si-tôt de m'en manquer. Je retournai ensuite chez Mr. de Bullion prendre les fix cens mille francs, & les ayant remis entre les mains de mon homme, je m'en revins. chez fon Eminence, qui attendoit mon retour avec impatience, & qui étoit tout inquiet de ce qui étoit arrivé.

Quoi que ces fortes d'affaires ne sussente, & que j'eusse bien mieux aime quelque emploi de guerre, neanmoins je me consolois sur ce que j'avois l'amitié de mon Maître. He m'avoit demandé encore une fois si j: voyo's Mr, de Marillac, dont le frere avoit non s'eulement.

Eté fait Maréchal de France, mais avoit encore épousé une parente de la Reine-mere, auprés de qui il étoit en grand faveur. Je lui dis que je me. ressouvenois bien que son Éminence me l'avoir deja défendu, qu'ainfi je n'avois eu garde de le faire : que je lui avois déja dit, que je ne connoissois plus de parens quand il s'agissoit de lui obéir, & que ma douleur étoit que je ne lui en pusse pas donner des preuves. Il me dit que cela ctoit bien , & ce fut d'un ton à me faire connoître qu'il en étoit content. Aussi se fia-t-il à moi

dans une occasion où il faloit que ma sidelité luifut connue, si toutefois il n'eut point d'autre motif, en faisant ce qu'il fit un mois après, ou environ. Mais pour faire connoître par quel esprit il étoit animé, il n'est pas hors de propos, ce me semble, de reprendre les choses d'un peu plus

haut.

Le Roi étoit un Prince extrémement bon, tel que peut être aujoud'hui l'Empereur. Il étoit venu à la Couronne encore jeune, & avoit laisse gouverner ses Erats à la Reine sa mere, Princesse d'une grande ambition, mais peu aimée des François , non seulement parce qu'elle étoit Italienne, nation qu'ils n'aiment pas, mais parce qu'elle avoit eu aussi-tôt pour favori un homme de son pays , dont le merite étoit aussi perit que sa naislance. Comme les Etats subsistent neanmoins par la crainte, aussi-tôt que par tout le reste, cet homme avoit trouvé moien de se rendre redoutable jusques aux Princes du Sang, & sa femme qui étoit encore plus insuportable que lui , étoit devenuë si hautaine à cause des bonnes graces de la. Reine qu'elle possedoit entierement, qu'elle mettoit tout le monde, s'il faut ainsi dire, à ses pies. Comme il faloit neanmoins se faire des créatures pour réfister à tant d'ennemis, la Reine mere en avoit gagné quelques-unes, & entr'autres Mrs, de Marillac , dont l'un étoit de Robe , & l'autre d'Epée, tous deux honnêtes gens, & dignes des grands emplois où ils furent élevez. Cependant quelque précaution qu'il prit , le nombre des mécontens étoit si grand, qu'elle ne pût sauver son favori de leurs mains. De Luines qui avoit de l'ambition, souffla au Roi que sa mere le rendoit méprilable aux peuples, laissant gouverner l'Etat par un étranger. On ne sçait point même s'il ne l'accusa point d'impudicité, & de la mort du Roi son pere. Quoi qu'il en soit, aiant scû persuader le Roi, auprès de qui il s'étoit déja mis bien, en lui procurant de petits plaifirs, mais proportionnez à

Ion inclination, il eut ordre de chercher quelqu'un

qui tuât ce favori, ce qui fut executé par Vitri Capitaine des Gardes du Corps.

De Luines tâcha après cela de s'attribuer toute l'autorité au préjudice de la Reine-mere, mais comme il avoit les épaules trop foibles pour un & grand fardeau, & que d'ailleurs le parti de cette Princesse se fortifioit tous les jours, par la jalousie ou'on avoit de ce nouveau Ministère, il fut obligé de lui en laisser la meilleure partie. Ceux qui s'ètoient attachez à elle , & qui avoient aprehendé d'être envelopez dans la difgrace de son favori, furent rapellez à la Cour en même-temps, & comme Mrs. de Marillac s'étoient montrez des plus affectionnez, ils furent aussi de ceux pour qui elle eur le plus de distinction. Celui qui croit dans la Robe n'aspiroit pas moins qu'au Ministere, & se montroit si éclairé en toutes choses, qu'il en étoit jugé digne. Mais la Reine-mere aiant ape:le à son service l'Evêque de Luçon , qui fut depuis apellé Cardinal de Richelieu, cet esprit tout autrement transcendant encore que celui de Marillac , brilla tellement que l'autre en fut tout obfcurci.

Plus l'ambition de Marillac étoit grande, plus il eut de peine à souffrir Richelieu , dont les des seins étoient du moins aussi grands que les siens Et l'ambition n'engendrant pas moins de jalousie que l'amour , ce fut-là la fource d'une haine si terrible, qu'ils ne pouvoient se souffrir l'un l'autre. La mort de Luine qui ouvroit la porte à un Min'stere moins limite, l'augmenta encore de beaucoup, mais Richelieu ayant bien-tôt pris le dessus, non seulement sur lui, mais encore sur la Reine-mere, cette Princesse éprise d'un grand ressentiment sollicita fortement ses amis de se rétinir à elle, pour chasser ce nouveau Ministere, avant qu'il eût le temps de s'affermir. Marillac & son frere ayant plus d'interêt que personne à desirer sa perte, entrérent entiérement dans les sentimens de la Reine. Ils firent mil e brigues contre lui, & fi le genie de ce grand homme eût été moindre, il ne pouvoit jamais manquer de succomber sous un si grand nombre d'ennemis. Comme il ne pardonnoit pas volontiers , il n'eût pas plûtôt affermi son pouvoir, qu'il tâcha d'abatre les têtes de ceux qu'il avoit le plus à craindre, & ne s'étant pas contenté d'avoir obligé la Reine-mere qui étoit sa bienfaictrice, de s'enfuir hors de France, il réso-Int de faire mourir les Marillacs.

Voilà la raison pour laquelle il m'avoit demandé tant de fois si je le voyois. Mais pour mettre ma fideltité à l'épreuve, ou peut-être pour se défaire du Maréchal, qui étoit un homme sans reproche, sans attirer la haine publique : Vous m'avez affuré, me dit-il un jour, que vous ne connoissiez point de parens, quand il s'agissoit de mon service, je le vais éprouver maintenant. Voici un ordre, continua-t'il en me donnant un paquet : pour faire arrêter le Maréchal de Marillac, je fuis bien-aife que vous sçachiez ce que c'est, porrez-le à son adresse, & souvenez-vous que vous témoignant tant de confiance, je mérite bien que vous me gardiez fidelité. Ce discours m'embarasla , je vous l'avoue , & recevant ce paquet , Monfeigneur , lui dis-je , fi Vôrre Eminence vouloit fe

contenter d'éprouver ma fidelité par la connoîffance que je lui donnerai que je fçais garder le fecret , je lui ferois bien obligé. Ce n'ett pas que je lui refuse d'obéïr:mais je la prie de considerer que quand elle chargeroit un autre de cet ordre, contre un de mes proches, je n'en serois pas moins à elle. Alsez, vous dis-je, me répondit Mr. le Cardinal, & prenez garde seulement que je ne fasse ce que vous me dites.

Ce fut à moi d'obétir après ce nouveau commandement. Cependant je ne montai jamais à cheval avec tant de regret , & je fus tenté plufieurs fois d'aller avertir celui qui ètoit à Paris , du malheur qui menaçoit fon frere , le me ditois pour me fortifiet dans cette penfée , que c'étoit fans doute la volonté , de ce Miniftre , lequel étant d'ordinaire fi fecree , ne m'avoit fait cette confidence , que pour l'ebliger à prendre la fuite. Mais enfin mon devoit l'emporta fur les obligations que je pouvois avoir d'ailleurs. Je fis même beaucoup de diligence pour paroître plus affectionné , de forte que je rendis mon paquet fix heures devant

qu'on crût que je puffe arriver.

La prison de ce Maréchal fit grand bruit. Il n'y eut personne qui n'accusat Mr. le Cardinal d'une grande violence, & n'olant à cause de cela se porter d'abord aux dernieres extrémitez, il arrêta le cours de la Justice, qui étoit disposee à faire tout ce qu'il vouloit. Pour moi après lui avoir rendu toute sorte d'obéissance, ainsi que je viens de dire, je crûs, genereux comme il étoit, qu'il m'accorderoit la permission de solliciter pour lui, d'autant plus que ce que je lui demandois étoit plûtôt pour faire voir que j'avois de l'honneur, que pour esperer que mon intercession pût quelque chose contre un si puissant accusateur. Mais je ne lui eus pas plutôt découvert mon sentiment, que j'é. prouvai que les grands hontmes, comme les autres, sont sujes à des foiblesses. Il me dit, tout

C;

en colere qu'il étoir ravi qu'un de ses domestiques prit parti contre lui, & me regardant avec un œil d'indignation, il me sit rellement tremblet depuis les picds jusqu'à la tête, qu'il auroit eu beaucoup à dit e que j'eusse eu tant de peur, si j'eusse été à la tranchée, ou dans le combat.

Je n'ofai me presenter devant lui le jour même, mais me rendant le lendemain matin à fon lever il ne fit pas femblant de me voir, ou du moins s'il jetta les yeux sur moi , il les détourna si-tôt , qu'il fembloit qu'il eut peur que je ne le surprisse en le faisant. Comme j'avois des ennemis dans la maifon on s'aperque bien-tor de ma difgrace, d'autant plus que quelqu'un avoit entendu mon compliment, & la réponse qu'il m'avoit faite. Mr. le Comte de Soissons qui étoit de ses ennemis, aiant dessein de lui faire pieces, prit ce temps-là pour me proposer de me donner à lui ; mais quoi qu'il fut Prince du Sang, & qu'il m'offroit de grands avantages, je fis réponse à ceux qui m'en parloient de sa part, que j'avois trop d'obligation à Mr. le Cardinal pour vouloir changer de Maître. Un autre auroit peut-être fait seavoir à son Eminence la proposition qui m'avoit été faite ; en effet il vouloit qu'on ne lui celât rien, sur tout des chofes qui alloient contre son service, mais jugeant qu'en l'état où j'étois, il pourroit croire que ce seroit pour me faire de sête, je me contentai de faire ce que je devois, sans lui en aller rompre la tête.

La Ferté pere de celui que nous avons vû Maréchal de France, étoit à ce Comte, mais fort infidelle fervieur. Car il ne faisoit pas un pas qu'il n'en avertit le Cardinal, & aiant découvert par jene se sais quel endroit, qu'il m'avoit fait parler, il le sput out aussi-tô. Le Cardinal me prit pour un trastre; & me regardant encore de plus mauvais ceil qu'il n'avoit fait, il me demanda si je n'avois gien à lui dire. Je lui répondis que non, & qu'il

m'avoit clos la bouche, par la réponse qu'il m'avoit faite. Ne vous ai-je point aussi clos le cœur, me repliqua-t'il,& depuis cela n'auriez-vous point d'envie de vous venger de moi ; De vous , Monseigneur , lui répondis-je , tout surpris ( car enfin je vis bien à son air, & à son discours, qu'il y avoir quelque chose de nouveau ) comment en aurois-je la pensée, vous qui êtes mon bon Maître, & à qui je suis redevable de ce que je suis. Je sçai bien tout cela, me répondit-il, mais enfin qu'elles affaires avez-vous avec Mr. le Comte de Soissons, & que machinez-vous ensemble? je vis bien à ces paroles , qu'il falloit que quelqu'un m'eût vendu , & comme il n'y avoit que la vanité qui le pût détromper; Si je ne vous ai point parlé de cela, Monseigneur, lui répondis-je, ce n'est pas pour vous en faire un mistere, mais parce que Vôtre Eminence m'aiant grondé, j'ai crû que c'étoit assez que de faire mon devoir , sans faire le flateur. Mr. le Comte de Soissons m'a fait parler de me donner à lui , mais fi cenx qui le lui ont pu dire , lui ont dit aussi la réponse que je lui ai faite, elle m'est si avantageuse, que c'en est assez pour rentrer dans l'honneur de ses bonnes graces. Je sçais tout, me dit alors Mr. le Cardinal, pour m'intimider;& je vous conseille de me l'avoiier franchement, si vous voulez que je vous fasse grace. Je n'ai point de grace à demander, Monseigneur, Jui répondis-je, mais seulement que vous me rendiez justice. J'ai dit que j'avois un trop bon Maître pour le vouloir changer contre un autre, & je le dirai toute ma vie, tant que Vôtre Eminence voudra se servir de moi. Vous n'avez que cela à me dire, me repliqua Mr. le Cardinal avec un grand ferieux, eh bien prenez-y garde, vous vous en repentirez avant qu'il soit peu.

Je lui dis là dessus tout ce qu'un homme innocent lui pouvoit dire, & comme il doutoit si je lui disois la verité, il demeura huit jours entiers sans

me regarder, pendant lesquels il fit agir la Ferte, pour découvrir ce qui en étoit. La Ferté y fit tout son possible, mais ayant scu que c'étoit Mesieres qui m'avoit parlé, homme affectionné à son Maître, & de qui il étoit impossible d'arracher un secret , il s'adressa au Prince lui-même , & tâcha de lui tirer les vers du nez. Il lui dit pour cela, que j'étois un brave garçon, que j'en avois donné des marques à Locates, aussi bien que ma sideiité, depuis que j'étois à Mr. le Cardinal; que cependant il me maltraitoit d'une maniere, que j'en pourrois avoir quelque ressentiment : que c'étoit un temps pour gagner un homme qui valoit quelque chose, & que s'il vouloit il me parleroit de sa part. Le Comte de Soissons , qui étoit sans fard, & fans finesse, lui dit que cela étoit inutile, que Mesieres m'en avoit déja parlé, mais qu'il n'y avoit rien à faire avec moy.

Cela me rendit les bonnes graces de Mr. le Cardinal; mais non pas la liberté à Mr. de Marillac. Au contraire la Reine-mere fuscitant tous les jours de nouvelles affaires à ce Ministre, il crut lui faire un grand dépit, s'il le faisoit perir. Et comme les prétextes qu'il avoit pris pour le faire arrêter, ne sufisoient pas , il fut chercher le crime de peculat, dont il n'y a point de simple Capitaine qui ne soit coupable; si on le veut rechercher. En effet, qui est-ce qui se peut sauver du suplice, s'il est responsable de ce qu'ont fait ses soldats ? Ce fut pourtant fur un prétexte si leger , que le Cardinal commença à poursuivre sa vengeance; & avant donné des Commissaires à sa guise à ce Marechal, on l'interrogea fur mille bagatelles, qui n'étoient pas capables, comme a dit un fort homme de bien , de faire donner seulement le foiier à nn Page. Il y répondit article par article, ce qui embarassa les Juges; mais le Cardinal qui les voyoit chanceler, leur ayant envoyé dire qu'ils prissent garde à ce qu'ils avoient à faire, la crainte qu'ils avoient d'encourir son indignation , leur fit donner un arrêt tel qu'il le pouvoit souhaiter. Ils le condamnerent donc à avoir la tête tranchée, & l'après-dînée même l'arrêt fut executé en place de Greves. Comme je connoissois la délicatesse de Mr. le Cardinal , je luy demanday s'il trouveroit bon que je prisse le deiii , il me dit froidement que je ferois tout ce que je voudrois, ce qui m'en

étoit assez dire , pour n'en rien faire.

Un mois ou deux après, on me proposa un mariage fort avantageux en aparence, auquel Mr. le Cardinal tâcha de me porter , plûtôt par l'averfion qu'il avoit pour Mr. le Comte de Soissons, que par aucune raison. Car la fille qu'on me vouloit donner, étoir niéce & heritiere du Baron de Coupet, qui étoit ennemy juré de sa Maison. En effet, ce Prince qui le portoit fort haut avoit envoyé un jour son Capitaine des Gardes le maltraiter jusques dans son lit, sous prétexte qu'il avoit dit quelque chose de desobligeant à une Dame, pour qui il avoit de l'estime. Cela avoit été cause de bien du desordre ; toute la Noblesse qui prenoit part à l'afront qu'il avoit fait à un homme de qualité, s'affembla sur une lettre circulaire que luy envoya le Baron, & après être tombez d'accord que son rang le mettoit à couvert de son ressentiment, elle résolut que l'on s'empêcheroit d'orénavant de le voir, & que celuy qui contreviendroit à cette Ordonnance seroit réputé pour un homme plein de lâcheté. Cette résolution avoit été executée dans toute son étendue, & ce Prince qui avoit des amis & des créatures, se vit tout d'un coup abandonné. Il fit tout ce qu'il pût pour regagner la Noblesse; mais pas un n'ayant voulu le revoir, il demanda le commandement de l'armée, lors que les ennemis vinrent jusques à Corbie, & comme le Ban & l'Arriere-ban étoient commandés, il espera que la conjoncture luy seroit favorable. Pour réuffir dans son dessein, il fig

une dépense épouventable, tenant jusques à douze tables de vint-cinq couverts chacune, flata ne tout le monde, offrant de l'argent à chacun, & en envoyant même souvent à ceux qu'il croyoit en avoir besoin. Par ce moyen il regagna l'amitié de beaucoup, mais avec tout cela, les parens & les amis du Baron de Coupet, ne le luy avoient jamais pardonné, & comme ils ne respiroient que la vengeance, ou du moins que c'étoit-là le prétexte qu'ils prenoient , ils jetterent les yeux fur moy, quand il fut question de marier sa nièce, esperant que Mr. le Cardinal me protegeroit. Il y en eut même qui luy en parlerent, il me dit que je ne pouvois mieux faire. Je fus surpris de cette proposition, moy qui n'avoit ny bien ny établiffement, qui puffent faire defirer mon alliance, & me défiant qu'il n'y eur quelque chose làdessous, l'exemple de mon pere me fit résoudre de marcher bride en main. Cependant je vis la fille qui étoit fort agréable, mais un peu trop libre, car dès la seconde entrevue, elle me témoigna qu'étant déja presque mary & semme, il ne faloit pas que j'intrepretasse mal si elle m'accordoit certaines petites libertés que je luy pouvois demander. C'étoit affez m'en dire, si j'eusse voulu entendre le refte, mais ces paroles me la faifant examiner de plus près, je jugeay qu'elle é oit groffe. & me refroidis tout d'un coup de sa poursuite. Je ne me trompois pas , elle l'étoit éfectivement, & comme ses parens avoient raison de luy vouloir donner promptement un mari, ils trouverent mauvais que je me fusse retiré, si-bien qu'ils exciterent le Baron de Coupet à me faire querelle. Cependant pour me perdre auprés de Mr. le Cardinal, ils suy furent dire que Mr. le Comte de Soissons m'avoit détourné de cette alliance, & que même j'avois pris fi hautement son party. qu'ils me croyoient aux mains avec leur parent, qui ne se trouvoit point, non plus que moy. Ils

pouvoient bien lui dire cette derniere circonstance, puis que c'étoit eux, comme je viens de dire, qui l'avoient obligé à me quereller; neanmoins Mr. le Cardinal s'imaginant au même temps que tout ce qu'ils lui avoient dit étoit veriable; il jura ma ruine en secret, s'el ift sisse paroître que c'étoit-là son dessein, puis qu'à mon retour il me sit mettre en prison sans m'entendre.

J'eûs recours à la Houdiniere, qui est mort Capitaine de ses Gardes , & qui étoit de mes amis , & l'ayant envoyé prier de me venir voir, je lui dis que j'étois un homme perdu , s'il ne parloit pour moi : qu'il faloit que mes ennemis eussent prévenu Mr. le Cardinal , finon qu'il ne se seroit pas porté à cette extremité contre un homme de qui il avoit bien voulu se servir en plusieurs rencontres, qui étoit son domestique, & qui ne pouvoit l'avoir offense, puisque la défense étoit legitime : que je le priois de vouloir s'informer de lui, dequoi il fe plaignoit de mois que si j'étois coupable je n'avois que faire de Juges pour me donner la mort, que ma main feroit l'office de celle d'un boureau, & que je ne pouvois pas survivre à la perte de son estime & de ses bonnes graces.

La Houdiniere me promit ce que je lui demandois, & m'étant eventu voir le lendemain, il me dit qu'il étoit bien fâché de n'avoir que de méchantes nouvelles à me dire : que Mr. le Cardinal étoit en une si furieale colere contre moi, qu'il avoit juit de me faire couper le cous qu'il lui avoit dit qu'il n'avoit nourri qu'un serpent dans sa maifon, que j'avois intelligence avec le Comte de Soissons, à la priere de qui, non seulement je n'avois pas voulu épouler la nièce du Baron de Coupet, mais contre qui même je venois de me battre pour lui faire plaisir. Je ne piùs m'empêchet de rire à cette accustation, & après lui avoir dit que les plus grands hommes se trompoient comme les plus grands hommes se trompoient comme les

autres, je le priai de lui dire de ma part que je ne voulois pas seulement qu'on me coupât le cou, s'îl se trouvoir que j'eusle vû ni entendu parlet du Comte de Soissons, depuis la derniere affaire, mais qu'on me roûse encore tout vif ; que si je ne voulois point de la niéce du Baron de Coupet, c'est que je ne voulois point de fille grosse, s'est que je ne voulois point de fille grosse, s'est que je ne voulois point de fille grosse, s'est que le ne l'étoit de mon fair; qu'elle l'étoit pour le moins de quatre mois, & que son Eminence n'exigeoir pas ces fortes de bassellées de ses servieurs.

La Houdiniere redit mot à mot nôtre conversation à Mr. le Cardinal, &il demeura bien surpris, quand il lui dit que cette fille étoit grofie. Il le regarda fixement entre deux yeux, sans rien dire, mais son filence ne durant pas long-temps. Seroitil bien possible, la Houdiniere, lui dit-il, que j'eusse été pris pour dupe, & que de perits houbereaux eussent l'éfronterie de me tromper? La Houdiniere lui répondit, que depuis qu'il me connoissoit, il m'avoit toujours vu aller droit en besogne, que puisque je le disois, il faloit qu'il en. fut quelque chose, mais qu'il y avoir un bon moien de s'en éclaireir : qu'il faloit faire venir la fille devant son Eminence, ou envoier chez elle une sage-femme, qui s'y connostroit encore mieux. Mr. le Cardinal se moqua de cette proposition; mais envoiant querir en même temps le Baron de Coupet, qui étoit en liberté pendant que j'étois en prison, il lui dit qu'il prit garde à ne lui pas mentir, & qu'il y alloit de sa vie : qu'il lui dit si sa nièce étoit grosse: si c'étoit Mr. le Comte de Soissons qui eut fait rompre mon mariage, & si c'étoit lui enfin qui avoit été cause que nous nous étions battus. Une demande comme celle-là embarassa bien le pauvre Baron, il voulut chercher des détours pour ne pas répondre juste ; mais Mr. le Cardinal le menaçant tout de nouveau, il fut obligé de se jetter à ses pieds, & de lui demander pardon. Monfieur le Cardinal l'envoia en prison à

croire que j'étois incapable de trahifon. Etant ainsi rentré en grace, Mr. le Cardinal me dit à quelques jours de là de graisser mes bottes, & de me tenir prêt pour faire un petit voiage. Ce fut pour aller à Bruxelles, ou Madame de Chevreuse avoit été obligée de se retirer, aprés avoit prétendu gouverner l'esprit de la Reine Regnante, & faire mille brigues dans l'Etat. Il la loupconnoit d'avoir intelligence avec quelques Grands, & il me dit ce que devois faire pour le découvrir. Cependant pour empêcher qu'on ne soupconrât à quelle intention je faisois ce voiage, il me fit déguiser en Capucin, & pour faire croire que je l'étois veritablement à un petit frere qu'il faloit que j'eusse pour compagnon, on me sit faire un habit deux ou trois jours avant que je partisse. Je fus outre cela loger aux Capucins de la ruë saint Honoré, comme si j'eusse été de quelque Convent de Province.Le Gardien qui étoit gagné par le Pere Joseph favori du Cardinal, me recût comme un de ses Religieux, & après que j'eûs reçû mes instructions par ce même Pere Joseph, qui se méloit d'autres choses que de dire son Breviaire, je partis pour Bruxelles, muni d'une obedience, mais de fort peu de forces pour faire ce voyage à pié. C'étoit pourrant une necessité, de peur de donner à connoître au petit Moine que j'étois un fort méchant Religieux. Mais ne pouvant réfister à tant de fatigues, ni m'accoûtumer à demander à dîner & à souper pour l'amour de Dieu, je maudis mille fois le voiage, & aurois bien souhaité de n'être pas si fort dans l'intrigue. J'arrivai cependant après quinze jours de marche, & quoi

que ce fut donner méchant exemple au Convent, je demeuray deux jours l'ais me pouvoir levet. l'étois roüe d'aïlleurs d'avoir trouvé un si méchant lir, moy qui avoit accoûtumé d'en avoir un bon, mais pour comble de malheur, il me faut après cela affister à l'Eglise: Tellement que je crüs que le Cardinal m'avoit envoyé-là pour faire.

mon purgatoire.

Je fis connoissance cependant avec quelques François qui venoient au Convent, & feignant de ne pas connoître un certain homme, que je voyois souvent dans le Cloître, je leur demanday qui c'étoit. Ils me dirent que c'étoit le Marquis de Laicques , qui étoit justement l'homme que je cherchois. C'étoit le favori, ou le bien-aime de Madame de Chevreuse, ou pour mieux dire, il l'avoit été quelques années, mais depuis qu'elle s'étoit avisée de faire avec luy un mariage de conscience, elle l'avoit traité comme feu Monfieur de Chevreuse, c'est-à-dire, qu'elle avoit joint le ragoin d'un amant à l'ordinaire d'un mary. J'avois été instruit de toutes choses à mon départ de Paris, & que le galant étoit le favori de l'Archiduc : Tellement que le but de Mr. le Cardinal étoit que je le détachasse de ses interêts, en lui donnant de la jaloufie, ou que je m'intrignasse si-bien que je fisse résoudre le favori de l'Archiduc d'avoir commerce avec lui.

Laiques que je mourois d'envie d'accolter, me fatisfait de lui-même, en s'en venant droit à moy, & me demandant des chofes qui regardoient le Convent. Je ne maniquay pas de profiter de l'oc-cafion, je l'entretins, & consme je failois le fort méchant François, ce que je rejettois sur ce que ma mere étoit Valome, & que d'ailleurs mon pere y avoir reçà quelque injultice, il prir plaisse à m'entendre, & me revint voir fort souvent. Jufques-là je n'avois pas encore ose me découvrir, mais il s'enferra de luy-même, en me demandate

fi je voudrois me charger de quelques lettres de consequence pour porter en France. Je luy dis que je me ferois beaucoup de plaifir de luy rendre fervice, mais que je n'olois, le danger étant trop évident. Il fit ce qu'il pût pour me rassurer , mais m'en excusant toujours, pour luy en donner plus d'envie, & moins de loupeon, il me pressa encere, me disant que j'obligerois la Patrie, pour laquelle je témoignois tant d'inclination, c'est-àdire celle de ma mere qui étoit la Flandres. Je fisencore semblant de m'en défendre, & pour apuier mon refus, je luy dis que quand bien même je luy aurois promis de le faire, cela ne dépendoit pas de moy : que j'étois soumis à l'obeissance d'un Gardien, & de plus, quel prétexte prendre pour retourner en France, moy qu'on scavoit qui ne m'y plaifois pas ? C'étoit-là justement où il m'atendoit , il me répondit que s'il n'y avoit que cette difficulté,. on la leveroit sans que je m'en mélasse, que je n'avois qu'à lui donner ma parole, & que ce seroit à lui à faire ce qu'il faudroit.

Je fus long-temps sans la luy vouloir donner, & feignant de ne me rendre qu'à ses instances, on parla au Gardien, qui étant sollicité par l'Archiduc luy-même, n'eût garde de refuser ce qu'on luy demandoir. Il fut donc résolu que je feindrois d'avoir besoin des eaux de Forges, & que je donnerois avis à ceux à qui on vouloit écrire, d'envoyer querir-là leurs lettres. Cependant on me donna un Frere pour compagnon, & nous nous en allames à Forge, à moitié chemin duquel Mr. le Cardinal m'envoya, fur une lettre que je lui avois écrite, un Courier à qui je donnay le paquer que j'avois eu de Laicques. Il l'ouvrit, & le referma bien promptement, & après être instruit de ce qu'il contenoit, il me le renvoya, & me manda de donner avis de ma venue à celuy à qui il s'adreffoit. C'étoit à un nommé la Pierre , soy disant Avocat, demeurant dans la ruë perduë près de la

place Maubert. Il sortit en même temps de Paris pour me venir trouver; mais devant que je le ville, il y avoit déja un homme auprés de moy pour le suivre à vûë, & voir ce qu'il deviendroit. Comme il ne se doutoit de rien, il fur décendre étant retourné à Paris chez le Comte de Chalais grand Maître de la Garderobe, ce qui fit présumer que le paquet étoit pour luy. Ce soupçon fut encore augmenté par la découverte qu'on fit que ce la Pierre avoit été son domestique; mais on n'avoit que faire de faire de si grandes recherches, le Comte de Chalais fit réponse de sa main, & le Cardinal reconnut son caractere, dès que je lui eus envoyé la lettre. Il fut fort surpris des choses qu'il vit dedans, on y parloit de se défaire du Roy, de faire épouser sa femme au Duc d'Orleans, & pour luy, c'étoit par sa mort que devoit éclater la conjuration. Ce n'en étoit que trop pour faire mourir Chalais, & le Roy vouloit qu'on l'arrêtât sur le champ, mais le Cardinal ayant été d'avis qu'on se donnât patience, pour pouvoir découvrir qui étoient ses complices, le Roy y consentit, à condition qu'on le gardat à vue, de peur qu'il n'échapat. Cependant pour le tirer de Paris, on fit un voyage en Bretagne sous quelque prétexte, & je m'en retournay à Bruxelles porter ma dépêche. Le Comte de Chalais qui étoit bien éloigné d'avoir du soupçon du malheur qui le talonnoit, avoit envoyé en Espagne suivant l'avis qui étoit porté dans la lettre que la Pierre luy avoit rendue, c'étoit pour faire son traité qui avoit été ébauché à Bruxelles, & dont le Roy d'Espagne avoit été informé par un Courier exprès que luy avoit envoyé la Reine, qui trempoit dans la conjuration, c'està-dire dans le dessein d'exterminer le Cardinal, car pour ce qui est du reste elle en étoit innocente, & même elle étoit si éloignée de vouloir épouser le Duc d'O leans, qu'elle tâchoit de le marier avec l'Infante d'Espagne sa sœur. Le Roy d'Espaone accorda à Chalais tout ce qu'on lui demanda de fa part : mais on ne lui donna pas le temps de joüir feulement de ses esperances, son Courier sur arrêté au retour, & le Cardinal ayant de quoi le

convaincre, lui fit couper le cou.

J'étois à Bruxelles lors que cela arriva, & comme je sçavois que j'y avois grand part, ce ne sut pas sans aprehention qu'on ne me fit servir de réprésailles, si par hazard on venoit à me découvrir. le laisse à penser cependant combien je m'ennuiois dans le Convent, où il me venoit de tems en tems de nouveaux ordres du Cardinal. Le Marquis de Laicques étoit oûjours de mes bons amis, mais ne me disoit p: pourtant que tout ce qui venoit de se passer éto. . fruit de son intrigue. Car il prétendoit encor servir de moi, & auroit eû peur de m'efrayer, s'I me l'eût dit. Il avoit une fille dont il me parlo: fouvent, & qu'il témoignoit aimer avec paffion. Si je n'eusse point été embarqué si avant avec lui en aparence dans les interets des Espagnols , c'étoit un beau champ pour lui parler de se racommoder avec Mr. le Cardinal. Mais je n'ofois le faire après ce qui étoit arrivé, & c'eût été donner à connoître trop clairement que j'avois manqué de fidelité. De parler de même à Madame de Chevreuse, où à son galant, s'étoit s'exposer pareillement à une perte évidente, tout ce qui ayant été fait ayant été fait de concert entr'eux. Me voyant donc bien inutile en ces quarriers-là, je ne cessois de mander à Mr. le Cardinal qu'il me fit la grace de me rapeller, mais comme il scavoit que la plupart des Grands étoient mécontens, & qu'il craignoit qu'ils n'euffent recours aux Espagnols , il me laissoit-là, pour voir si je ne découvrirois rien.

Je demeurai deux ans entiers à faire cette vie que je maudiffois mille fois le jour. Car il me falloit faire le cagot, métier qui ne me plaifoit guéres, aller à la quête, travailler au Jardin, & avec tout

## MEMOIRES

cela je ne faisois guéres bonne chere. Je regretos fouvent d'avoir quitté Mr.de S. Aunais, pour m'en venir à la Cour, je me disois qu'il y auroir long-temps que je serois Capitaine, au lieu que je ne seavois encore ce que j'étois: Mr. le Cardinal n'ayant rien fait pour moi. Ce qui me faisoir le plus de peine, c'est que j'entendois quelquesois parler de la guerre, & comme mon inclination m'y portoir, ainsi que je crois avoir dit ci-devant, la vie que je menois m'étoit encore plus insuportable.

Cependant j'allois voir Mr. de Laicques fort souvent , & j'étois aussi connu chez lui , & chez Madame de Chevreuse, que je pouvois l'être chez Monsieur le Cardinal. Un jour que j'en sortois ; il y vint deux ou trois Gentilshommes, & un d'enrr'eux s'arrêtant pour me regarder, Ma foy,dit-il, aux autres, c'est R. lui-même, & nous n'en devons point douter. Je ne m'entendis pas plûtôt nommer , qu'au lieu de regarder derriere moi , je marchai à grands pas, & tournai par la premiere rue. J'avois ma besace sur le dos, je la jettai dans une porte, & m'en étant allé chez un fripier, je lui dis à l'oreille, que s'il me vouloit vendre un habit, je lui en payerois tout ce qu'il voudroit. Car j'avois toûjours une bourse sur moi qui étoic pleine, & c'étoit en cela seul que je n'avois pas eté Capucin. L'envie de gagner quelque chose lui sit passer par dessus le scrupule qu'il se pouvoit faire d'aider à un Capucin à se sauver. Car il croioit fermement que jettois un Moine qui vouloit jetter le froc aux orties , & cela fit qu'il me vendit son habit trois fois plus qu'il ne valoit. J'en pris un à l'Espagnol, & après qu'il m'eût donné une chemise, & une cravate, il m'alla chercher une perruque, une épée, & des bottes, qui étoit tout ce qui me manquoit. Dans cet équipage je fus à la poste où je pris un cheval, marchant devant le postillon, je sortis de la Ville le plus vîte qu'il me

fut possible. La peur me donna des aîles , jamais je ne fus si vigoureux, & quoi qu'il y eût longtemps que je n'eusle fait ce métier-là , & que par consequent je ne fuste pas en haleine , je ne laiffai pas de courir fi bien, que le postillonne me pût fuivre. le fortis ainfi de la Flandres , l'on commençoit à me chercher , car celui qui m'avoit reconnu, étoit justement l'Ecuyer du Comte de Chalais, qui s'étoit venu refugier à Bruxelles, non pas qu'il fut complice de son Maître, mais parce qu'aiant eu peur qu'on ne l'arrêtât, il avoit mieux aimé s'absenter pour quelque temps, que de courir risque d'aller en prison. Au reste il me connoissoit comme pain, fi j'ose parler de la sorte, tellement qu'étant tout surpris de me voir si bien mafqué, il voulut courir après moi, pour me demander par qu'elle avanture j'étois devenu Capucin, moi qui ne passois pas pour y avoir jamais eu de penchant. Mais voiant que je le fuyois, il se douta que j'en avois quelque raison, & comme il scavoit que j'apartenois à Mr. le Cardinal,il se crut obligé de le dire au Marquis de Laicques ; qu'il alloit voir. Le Marquis de Laicques lui die qu'il revoit , mais l'autre qui sçavoit bien le contraire, lui aiant foûtenu que j'étois le même qu'il disoit , le Marquis de Laicques s'en vint à l'heure même aux Capucins, où il me eroyoit trouver: Mais on lui dit que je n'étois pas encore revenu, & croyant que je reviendrois bien-tôt, il demanda à parler au Gardien, à qui il dit qu'il eur à répondre de ma personne, des que je serois rentré dans le Convent, & que cependant il alloit avertir Mr. l'Archiduc , d'une affaire qui regardoit l'Etat. En éfet, y étant allé avec l'Ecuyer du Comte de Chalais , il le furprit tout autant qu'il l'avoit été luimême. L'Archiduc donna ordre à fon Capitaine des Gardes d'aller renouveller le commandement au Gardien, que le Marquis de Laicques lui avoir

fair : mais pour se précautionner davantage , il fie

fermer les portes de la Ville, après qu'il eut fait.

demander li je n'étois point sorti.

Comme on ne me connoissoir point , & que d'ailleurs je m'étois assez bien dégusife pour tromper ceux qui y auroient pû prendre garde, on sui, dit que falloit que je fusse encore dedans. Mais toutes ces allées & venuës m'avoient sauvé, & îls wirent bien quand la nuit fut un peu avancée, & que je ne revenois point, que je m'étois désté de quelque chose. Ils me crûrent cependant dans la Ville, & firent faire un ban pour me livrer sous de grosses peines; mais voyant que personne ne m'indiquoit, ils envoyerent après moi, quand il n'en sur plus temps.

Mr. le Cardinal fut fort surpris quand il me vit, & comme je revenois sans ordre, & qu'il criti que ce que j'en faisois n'étoit que pour m'étre ennité, il me gronda d'abord si furieusement qu'on ne peut pas davantage. Mais quand il spuit le peril ou j aurois été fans cela, il changea de langage, & me dit que j'avois bien fait. Ce fut lui qui m'aprit, quelques jours après, rout ce que je viens de dire, & le chagrin où avoit été l'Archidue de ne m'avoir pas trouvé. Il me dit aussi que mon compagnon avoit été mis en prison, & qu'il couroit risque de n'en point sortir, qu'on ne lui cit donné

la question ordinaire & extraordinaire.

Je trouvai en atrivant quelque changement à la Cour. Mr. le Marquis d'Humieres, pete de celui qui est aujourd'hui Gouverneur de la Flandre Françoise, & Maréchal de France, avoir reçû commandement de se défaire de sa Charge de premier Gentilhomme de la Chambre, & il venoir tous les jours chez Mr. le Cardinal pour tâcher de se faire rérablir. Mais Mr. le Cardinal lui sit réponse qu'il falloit qu'il s'adressa au Roi, de la bouche de qui il avoit entendu prononcer son arrêt. Sa disgrace venoit de peu de chose, & au moissi la voit la consolation que ce n'étoit pas par

La faute. Il étoit rouissau, comme en ce temps-là les perruques étoient fort rares, & qu'il s'avoit que le Roi haissoit ceux de ce poil-là, il se pei-gnoit avec un peigne d'acier, ce qui faisoit presque le même effet que s'il se fut teint les cheveux. Le Roi n'en avoit donc jamais rien connu, mais étant un jour à la chasse, il vint une grande pluye que toute la teinture s'en alla, de sorte qu'il parut dans son naturel. C'en stra affez à ce Prince pour lui faire commandement, comme je viens de dire, de s'edstaire de sa charge, & quelques amis qu'il emploiat, je Roi ne voulut jamais s'e retracter.

J'avois reçû quelques caresses de Mr. le Cardimal, après lui avoir fait voir, comme j'ai dit cidessus, la necessité qu'il y avoit pour moi de revenir. Mais soit qu'il fut bien aise de m'avoir toûjours auprès de lui, ou qu'il ne voulut pas m'élever davantage ; il se contentoit de me faire des gratifications de temps en temps, sans me procurer aucun établissement. J'avois eu deux mille Louis d'or à mon retour, mais de l'humeur dont j'étois je n'en amassois guéres. Je faisois une dépense enragée, & quand j'aurois eu cent mille écus tous les ans, j'en aurois bien-tôt vû la fin. Je voyois bien que je faisois mal : mais je ne m'en pouvois empêcher. Pour avoir donc quelque chose de solide, je demandai une compagnicaux Gardes qui étoit vacante, mais Mr. le Cardinal medit que je ne sçavois ce que je demandois, qu'il n'y avoit point de Capitaine aux Gardes qui ne voulut être à ma place, & qu'il avoit affaire de moi. Il me fallut faire , comme si je lui eusse oté encore bien obligé de ce refus, c'est-à-dire, que je le remerciai de cette grace, laquelle néanmoins je ne croyois pas si grande qu'il la faisoit. Cependant il me donna encore une Abaye de fix mille livres de rente, & j'en fis pourvoir un de mes freres, dans le temps que ma belle-mere commençoit à dire à tout le monde que je ne pouvois rien

auprès de Mr. le Cardinal, & que même il m'avoit si-bien abandonné, que j'avois été deux ans

en prison pour mes dettes.

C'est ainsi qu'elle parloit du voyage que j'avois fait à Bruxelles. Mais quoi que l'on m'aprit les discours de plusieurs endroits, je ne voulus pas laisser de faire mon devoir. Il y en auroit eu beaucoup à sa place qui m'auroient bien remercié après cela, mais voyant que je lui mandois qu'il faloit donner quelque argent pour ce qui se paye en pareille rencontre, elle se déchaîna plus que jamais contre moi. Non seulement elle se plaignit que je faisois de la difference entre mon frere, & môtre Curé , à qui j'avois donné son Benefice gratis, mais que je lui faisois encore payer plus qu'ilne faloit. Sur ce fondement elle fut à Orleans consulter les Casuites, sçavoir s'il n'y avoit point de simonie à accepter cette Abbaye, faisant entendre à tout le monde qu'elle ne vouloir pas que sa con science en fut chargée.

Cela ne m'empêcha pas de faire encore ce que je devois pour son aîné ; sçachant qu'elle lui faisoit perdre son temps dans un village, je le mis à l'Academie, & après avoir payé sa pension je le prefentai à Mr. le Cardinal, & lui demandai ce qu'il vouloit que j'en fisse. Mon dessein étoit de le metere dans les Mousquetaires, mais scachant qu'il n'étoit pas bien avec Treville qui les demandoit, je ne voulus pas le faire sans le lui dire : Je m'en trouvai fort bien, car il me dit de m'en donner · bien garde, & de lui faire porter plût ôt le moufquet dans quelque Regiment. Comme je vis ce'a, je le mis dans les Gardes, & au bout de fix mois Mr. le Cardinal me donna une Enseigne pour lui dans le même Regiment. Il me dit en me le donnant, que je voyois la difference qu'il faisoit entre-ceux qui étoient à lui;& ceux qui lui étoient indifferens ; que les uns avoient permission de servir qui bon leur sembloit, mais qu'il vouloit que les autres ne s'atachassent qu'à son service.

- Ces choses suspendirent pour un temps les plaintes de ma belle-mere, & elle n'en ola plus faire si ouvertement , de peur qu'on ne lui jettât des pierres. Mais mon frere ayant été tué dès la premiere campagne à un fiege que l'on fit en Flandre, elle recommença ses invectives, & dit qu'elle me connoissoit mieux que les autres ; que j'avois fait tuër son fils pour avoir son bien , & que sans cela je ne lui aurois jamais procuré d'emploi : que c'étoit à même dessein que j'en avois fait venir encore deux autres à Paris, où je les avois mis pareillement à l'Academie, & que si j'avois fait donner un Benefice à un troisséme, c'étoit de peur que celui qui l'avoit ne se mariat. Chacun me conseilloit de laisser-là cette folle, si je l'ose apeller de la forte, mais ce que je faisois étant pour l'amour de moi, plûtôt que pour l'amour d'elle, je ne laissai pas de prier Mr. le Cardinal de vouloir me rendre l'Enseigne de celui qui avoit été tué, pour le donner à l'aîné des deux qui étoit à l'Academie. Cependant quand il falut aller à l'armée ce fut moi qui lui donnai encore tout ce qui lui faloit, & je puis dire que j'étois chargé d'enfans, sans avoir eû le plaisir de les faire.

Tout cela épuisoit grandement ma bourse, joint à cela mon humeur dépensiere, ce qui faisoit dire souvent à Mr. le Cardinal que j'étois un panier percé. Il avoit-cependant la charge de tout. Dès que je manquois d'argent, Monseigneur, lui disois-je, ayez pitié d'un pauvre pere qui a encore fix ensans. Comme je sçavois prendre mon temps pour lui faire ce compliment, je le faisois rire, de in em er efusoir guéres ce que je lui demandois. Ensin j'en tirois bien quinze mille livres tous les ans, l'une portant l'autre, sans conter les deux Abbayes, & les deux Enseignes aux Gardes qu'il

64

m'avoit données. Il placa une de mes sœurs dans l'Abaïe de Montmartre, sans qu'il m'en coutât un sou, ce qui me faisoit regarder comme un petit favori. Mais avec tout cela je n'étois pas toûjours content de ma fortune, & quand je considerois que je n'avois rien , & que s'il venoit à mourir , je ne sçaurois où donner de la tête , ce m'étoit une grande mortification. Il faisoit alors bâtir la Sorbonne, & y étant allé avec lui : Monseigneur, lui dis-je, si je pouvois avoir un jour icy une perite chambre, avec une portion de Docteur, cela m'accommoderoit bien, & je prévois que j'en pourrai avoir affaire. Tu n'es jamais content, me dit-il, tu me coûtes plus que quatre autres, & cependant eu te plains toûjours. A Dieu ne plaise, Monseigneur, lui répondis-je, mais je suis jeune, & je crains bien de manquer. Pourquoy és-tu si méchant ménager, me dit-il? Ah Monseigneur, lui répondis-je, vous sçavez encore un coup que j'ai beaucoup d'enfans, je ne vous en demande que quand j'en ay besoin, & quelque bien que vous me fassiez, je n'ay pas un sou de fonds. Je t'entens, me dit-il, tu me demandes du pain assuré en cas que je meure, il y faudra songer. Je le remerciay fort sincerement, cette parole m'ayant grandement plû. Quinze jours se passerent sans que son Eminence fit semblant de se ressouvenir de ce que je lui avois dit; & comme je ne croyois pas à propos de l'importuner tous les jours, je lui fis ma cour assidument, sans lui parler de rien. Au bout de ce temps-là il me fit et trer dans son cabinet, & prenant une petite casse:te il l'ouvrit & me dit ; Tu m'as demandé du pain, il est juste de t'en donner. Au même temps il en tira un parchemin lié avec de petits rubans, & me l'ayant donné entre les mains ; Tiens , me dit-il, voilà mille écus de rente sur la banque de Lion, & j'ay. jugé à propos de te faire une rente viagere, parce que je ne te crois pas trop bon ménager.

IJ

6

Il est aise de s'imaginer combien je fus réjoin de ce present , j'en fus plus satisfait que s'il m'eût donné vingt mille écus, car enfin quoique j'en pusse dire , je me connoissois bien moi-même , & je n'ignorois pas que j'étois ineapable de jamais rien amasser. Ce fut une jalousie terrible quand on sçût dans la maison le present que son Éminence m'avoir fait, on ne faisoit que dire que toutes les graces étoient pour les nouveaux serviteurs, pendant qu'on oublioit les anciens. Mais ce ne fut rien encore en comparaison des muemures de ma belle-mere. Elle dit que c'étoit inutilement qu'on lui vouloit jetter de la poudre aux yeux, que mon méchant naturel avoit toûjours paru , quelque déguisement que j'eusse affecté : mais qu'il ne paroissoit point mieux que dans cette occasion, où je faisois semblant de recevoir un present de Mr. le Cardinal, pour me disculper dans le monde de frustrer comme je faisois mes légitimes heritiers, que c'étoit moi qui avois mis ce fonds à la banque, & qui y mettrois encore tout ce que je pourrois par le même principe. Mon pere étant venu à Paris, je me plaignis à lui de cette conduite ; mais c'étoit un si pauvre homme, si j'ole parler de la sorte, & qui étoir tellement aveuglé de la femme, qu'il auroit autant valu que je me fuffe eaffé la tête contre la muraille que de lui parler.

Nous étions fort souvent à Ruel, ou Monsieur le Cardinal avoit une fort belle maison, & comme c'et un beau pa's pour la chassie, & que je l'ai toù-jours extrémement aimée, je ne m'y enniuois pas un moment. Beaumont; qu'on appelloit le Dragon, étoit Capitaine de S. Germain, & comme îl étoit de mes amis, il me venoir prendre souvent pour chassier avec lui. Un jour qu'il m'étoit venu inviter à noûs aller divertir, nous coursumes un cert dans la forêt, & après l'avoir pris; il voulu me mener voir une petite inclination qu'il avoit dans une maison écartee. Je lui dis que je ne

D

.60

le pouvois pas ce jour-là, & l'ayant quité, il s'y en fut tout seul, sans mener seulement un laquais. . En s'en revenant, il rencontra le valet de chambre d'un Gentilhomme du païs ; qui portoit un fusil, & lui avant demande, s'il ne sçavoit pas que cela étoit défendu , l'autre le voyant tout leul ·lui répondit qu'oui : mais qu'il l'avoit pris , parce qu'il eût été bien-aise de tuër un lievre. Beau--mont choqué de cette réponse , lui demanda s'il ne le connoissoit pas pour lui parler de la sorte: · Comment ne vous connoîtrois-je pas, lui dit alors insolemment ce coquin , vous êtes trop bien marqué pour vous méconnoître ? Beaumont étoit borgne, & perdit toute contenance à cette réponse. Cependant comme il voyoit l'autre sur ses gardes, if donna du cors, afin que s'il y avoit quelqu'un dans la forêt , on accourut à son se-- cours. Le valet de chambre qui n'étoit pas for , fe tira incontinent ; & revint chez fon maître où j'étois allé par hazard. Il ne dit rien de ce qui lui étoit arrive, à quoi l'on auroit più mettre ordre, s'il nous avoit prévenu. Mais comme nous étions à table , & qu'il étoit décendu à la cuifine , nous entendîmes du bruit dans la court ; ce qui nous fit -lever pour voir ce que c'étoit. Je fus surpris , aussi · bien que le maître du logis , car elle étoit toute pleine de justaucorps bleus, qui étoiene justement des Gardes que Beaumont y envoyoit. Le valet de chambre leur avoit parlé ; & ils le lui avoient der andé à lui-même, ne le connoissant pas. Surquoi il leur avoit répondu qu'il l'alloit faire ve-- nir. Mais au lieu de cela il fe: fue mettre tout de fon long ; sur une poutre qu'on avoit placée le - marin dans un bâriment que faisoit faire son maître : desorte qu'on no le voyoit point. Cependant ce Geneilhomme croyant que ce lui étoit un grand affront , que ces gens là fuffent entrez chez lui , avoir pris un fusil ; & étoir tout prêr de les charger, fi je ne lui cuffe dit que les plus courtes folies

étoient les meilleures, & m'avançant vers les Gardes qui me connoissoient tous , je leur demandai dequoi il s'agissoit. Ils me conterent ce que je viens de dire , & les ayant, priez de ne pas avancer, julqu'à ce que je revirille, je le fus dire au maître du logis, à qui je proposai qu'un Garle entrât avec moi, pour lui montrer que son valet de chambre n'y étoit pas. J'eus bien de la peine à l'y résoudre, mais lui ayant remontré les affaires qu'il s'alloit faire, il me crût à la fin. Comme toute la maison étoit investie, le Garde s'obstina à chercher par tout, sçachant bien que le valet de chambre ne pouvoit s'être fauvé. Il n'y cut coin ny recoin qu'il ne visitat, mais à la fin voyant que ses peines étoient inutiles , il s'en fut dire aux autres qu'il faloit que le diable l'eut emporté. Le maître du logis ne sçavoit pareillement ce qu'il étoit devenu, & ce ne fut qu'après que les autres furent partis, qu'on le vit fortir de la cache.

Ce valet de chambre ne crût pas à propos de demeurer davantage chez fon maître, & lui ayant demandé son congé , il s'en alla dans le lieu de sa naissance qui étoit à dix ou douze lieues de l'autre côté de Paris. Il trouva son pete qui avoit une grosse sièvre, & qui témoigna de la joie de le revoir , devant que de mourir. Comme c'étoit un pauvre homme, il étoit presque abandonné, sibien que n'ayant personne auprès de sui , il le pria de lui vouloir donner à boire : ce qu'il demanda plufieurs fois en un quart d'heure. Celui-cy lui en donna une fois ou deux , fans rien dite , mais s'ennuyant de recommencer toûjours, il lui porta le sceau auprès de lui , lui disant qu'il en prit lui-même. Ce fut un creve-cœur épouventable pour le pauvre pere, & lui reprochant son peu de naturel, ce malheureux prit le sceau, & le renversa sur lui, difant qu'il bût tout fon foul , puisqu'il avoit fi foif.

Après un coup fi dénaturé, il s'en vint à Paris

-

& allant le lendemain au Palais, il heurta fans y penser le President Seguier dequoi ce President s'étant mis en colere, il ordonna aux Huissiers de le mettre en prison. Comme c'est l'ordre d'interreger tous les prisonniers, celui-ci en subissant son interrogatoire, se coupa en plusieurs endroits, & soit que sa phisionomie fut méchante, ou comme il est plus vrai-semblable qu'il se fut atiré la colere de Dien par la mauvaile action qu'il venoit de faire, ses Juges ordonnérent qu'on se transporteroit sur le lieu de sa naissance , pour informer de sa vie, & de les mœurs. Le Commissaire qui s'y transporta trouva son pere mort; mais il avoit dit à tant de gens l'action dénaturée de son fils , qu'il n'y en eût pas un qui ne déposât contre lui, Le Commissaire ayant fait son raport à la Cour, & toutes les formalitez ayant été observées, ils procéderent au jugement, qui alla tout d'une voix à le faire pendre. Il avoua au giber des crimes épouventables , & pour lesquels il auroit été roue tout vif , f on les eur fçus auparavant.

C'est sans doute une belle leçon que celle-là, pour ceux qui croyent pouvoir chaper à la punition Divine, laquelle avoir permis qu'il se sur la quelle de d'une affaire sâcheuse, comme étoir celle de Beaumont, pour venir peys pour une bagatelle. Car ensin la source de son malheut vint du President Seguier, & sans lui il alloit la tête levée, com-

me s'il n'eût eu rien à craindre.

J'avois eu , comme j'ai dit une Enseigne aux Gardes pour mon frere; il avoit été à deux ou trois fiéges qu'on avoit faits cette campagne, & Mr. le Cardinal voulant sçavoir s'il avoit fait son devoir, le demanda au Maréchal de Grammont qui lui étoit venu faire la cour un main. Le vallet de chambre qui étoit de garde à la porte, me le dit, & que le Maréchal lui avoit répondu que c'étoit un joil garçon. Je pris mes mestres là-defus pour faire encore pour lui quelque chose de

69

plus que je n'avois fait, mais comme j'avois honte de demandet si souvent, je m'y pris de cette maniere. Mon frere avoit un cadet qui étoit parfaitement bien fait , & comme il commençoit à être en âge d'aller à la guerre, je le presentai à Mr. le Cardinal, & lui demandai, comme j'avois déja fait à l'égard de l'autre, ce qu'il vouloit que j'en fisse. Mr. le Cardinal fut charmé de son air, & aiant eu la bonté de me dire que je devois être content d'avoir un frere de sa taille & de sa mine : Une Enseigne aux Gardes, lui dis-je en même-temps, Monseigneur, sieroit bien à un Gentilhomme comme lui ; & une Lieutenance à son frere , aussi bien celle de sa compagnie est vacante, & si ce n'est que la bien-seance ne veut pas que je parle à son avantage, j'oserois promettre à Vôtre Eminence qu'il ne manquera ny de soin ny de bravoure quand il en sera temps. Il rêva à ce que je lui disois , & prenant la parole: Tu as envie, me dit-il, de me faire une affaire avec Mr. d'Espernon. Sçais-tu qu'il ne veut pas qu'on empiéte sur sa charge, & qu'il voulut quereller le Roi ces jours passez , parce qu'il avoit donné une compagnie aux Gardes ? S'il vous querelle, Monseigneur, lui dis-je en riant, nous voici déja trois freres qui vous serviront de seconds, & à mesure que les autres deviendront grands ils entreront dans vos interêts. Tu nous la donne belle, me dit alors Mr. le Cardinal : mais va. le trouver de ma part, & lui dire qu'il m'obligera de t'en gratifier. Je ne manquai pas de le remercier d'une si grande grace, & étant allé à l'heure même trouver Monfieur d'Espernon, il eut la bonté de me dire que je n'avois que faire de la recommandation de Mr. le Cardinal pour le peu qu'il s'agifsoit , & que si je fusse venu de moi-même je l'aurois obtenu pareillement.

Certainement rien n'étoit égal à la bonté que mon Maître avoit pour moi, & tout mon desefpoir étoit que je ne pusse pas reconnoître tant d'obligations. J'en rechetchois cependant les occasions autant qu'il m'étoit possible : & comme j'étois un jour en débauche avec plufieurs personnes, un Anglois commença à patler mal de lui , soit que le vin l'empêchat de sçavoir ce qu'il disoit, ou que il'en eut quelques railons secretes. Je lui dis fort honnétement que je le' priois de parler autrement de mon Maître, finon qu'il ne m'obligeroit pas. Mais n'aiant pas laffle de continuer, quoi que je lui pusse dire, à la fin la patience m'échapa, & je lui jettai une affictte à la tête. Il voulut mettre l'épte à la main, mais j'y avois deja la mienne, de forte qu'il n'y eut pas trouve son conte , quand nos amis le mirent entre-deux, & tacherent de nous acommoder. If leur fur impe fible de l'y faire confentir , & étant forti lui troifieme , chacun me fit offre de fervice. Je les remerciai honnétement, & leur dis que je n'avois tien à craindre, mais n'aiant pu empecher que deux de ces Messieurs ne m'accompagnaficht julques au logis, afin de rendre la partie egale fi nous nous rencontrions, nous ne trouvaines personne, quoi que nous prissions le droit chémin.

Le lendemain matin comme j'étois encore au lit, mon valet de chambre me dit qu'un Gentilhomme me demandoit. Et m'étant doute que c'étoit de la part de mon homme, je lui dis de le faite entre, & le fis affeoir au côté de mon lit. Je le reconnus d'abord, pour être un des deux qui s'en étoient allez avec lui, c'est pourquoi lui faifant figne des yeux de ne rien dire, tant que mon valet de chambte feroit auprès de moi, je l'entre tins de chofe & d'autre comme fi je l'enste bien comm, jusques à ce que j'eusse envoié mon valet de chambte quelque part. Il me fi son compliment après cela, qui fut tel que j'avois offensé son ami, qui étoit une pérsonne de qualité, que cet-ré sinjure fac se pouvoir réparer que dans mon

fang, & qu'il m'attendoit pour cela avec de ses amis, sass le conter lui qui parloit, tellement que c'étoit deux de mes amis que je devois mener; avec moi.

De tout son compliment il n'y eut rien qui me, fit de la peine, que d'embarraffer deux personnes dans ma querelle. Je ne sçus sur qui jetter les yeux, & fus long-temps incertain; mais aiant fait réfléxion tout d'un coup que j'avois deux freres, qui avoient part aussi-bien que moi dans les . bienfaits de Mr. le Cardinal, je résolus de n'en pas emploier d'autres , puis qu'auffi-bien il s'agifsoit de combatre pour ses interêts. La partie étant ainsi liée, je les fus avertir, & m'étant acheminé avec eux au bois de Boulogne, qui étoit le lieu du rendez - vous, nous mîmes l'épée à la main, & nous batimes de pie ferme. Mon cadet fut bleffe d'abord, mais quoi que son coup fut grand, il blessa, & desarma son homme. J'en, fis autant du mien, & comme nous allions tous deux au secours de nôtre frere, celui contre qui il se battoit le perça de part en part, & il tomba mort à ses pies. C'étoit un spectacle affez touchant pour exciter des freres à la vengeance , le sang d'ailleurs qui couloit de la blessure du cader ne nous y conviou que trop, mais cet homme nous aiant demandé quartier; lors que nous le prefions, je crus qu'il iroit de nôtre honnepr, de ne lui pas donner la vice

Nous remportames ainsi trois épées, au lieu d'un fiere que nous laissions mort sur le champ-de bataille, petit profit 'ans donte en comparaison de la petre que nous faissons. Cependant ce ne sur pas-là la seule que je sis ; la blessure du cade; qui penetroit dans la capacité, se trouva mottelle; & après avoir réssiste à la mort par la bonté de sa constitution, & par la force de sa jeuneste, je tus tout étoms qu'il rendit l'esprit entre mes bras; Jamais je ne sus si assigé. Je me voiois cause de la

perte de ces deux garçons, qui promettoiere beaucoup, & que j'avois mené, s'il faut ainsi dire, à la boucherie. Il est aisé de juger du ressentiment de ma belle-mere à cette nouvelle, elle dit contre moi tout ce que la furie lui mit à la bouche, mais je n'eus garde d'y trouver à redire , & tout ce que je répondis, c'est que si j'avois crû ce qui étoit arrivé, je me serois bien donné de garde de hui causer cette affiction. J'aurois pû dire encore beaucoup de choses pour me justifier : mais je croyois qu'il valoit mieux le laiffer dire à d'autres, d'autant plus que je me flatois qu'il n'y avoit personne qui ne connût mon intention. Cependant outre tous ces chagrins qui n'étoient pas petits, comme vous voyez, j'en avois encore un autre qui me rongeoit jour & nuit. Quoi que Mr. le Cardinal sour la cause de nôtre combat, comme les duels commençoient à être exactement défendus, il ne me vouloit plus voir , & j'étois réduit à être fugitif; tout de même que si j'eusse été quelque affaffin. L'on me disoit meme qu'il me faisoit chercher par tout, pour me mettre entre les mains de la Justice, & qu'il avoit envoyé querir tout exprès Mr. le Procureur General. La Houdiniere qui étoit toûjours de mes amis , étoit le premier à m'avertir de me donner de garde, & me disoit que Mr. le Cardinal étoit si fort en colere, qu'il n'osoit s'exposer à lui parler pour moy. Je n'ofois aussi l'en prier de peur que son Eminence ne se doutat qu'il me voyoit, & je croyois qu'il me pourroit servir plus utilement , fi ne faifant femblant de rien il tâchoit de découvrir ses sentimens. Cela dura bien trois mois de la même nature, ce qui étoit un long terme pour un homme qui étoit obligé de se cacher. Cependant si j'avois quelques ennemis, ou pour mieux dire des jaloux , ils prenoient ce temps-là pour me perdre , & il est impossible de dire combien ils firent de contes à Mr. le Cardinal.

DE MR. L. C. D. R. Le Comte de Maulevrier de Normandie étoit de ceux-la, quoi que je l'eusse toûjours crû de mes amis,& que même je lui eusse donné sujet d'en être. Car j'avois fait en sorte qu'il avoit eû une Enseigne aux Gardes, dont on lui refusort l'agrément, & depuis je l'avois presenté à Mr. le Comte de Harcourt pour aller à l'armée avec lui, & je puis dire qu'à ma confideration il lui avoir rendu service. Cét homme qui étoit d'une famille de Robe, telle qu'il y en a mille qui la valent bien dans la Province, etoit toûjours sur sa Noblesse, rellement qu'à l'entendre parler, on eut dit qu'il étoit de la côte de saint Louis. Je lui en avois dit mon sentiment, qu'il avoit assez bien reçû en aparence, mais ma dilgrace étant survenue en suite, je n'eus point de plus mortel ennemi. En éfet, je fus averti de plusieurs endroits, qu'il ne trouvoit point l'occasion de parler à Mr, le Cardinal, qu'il ne le fit à mon desayantage, & j'en étois si en colere, que quoi que je ne fusse réduit en l'état où j'étois ; parce que je m'étois batu, je ne laissois pas de desirer d'être hors d'affaire; pour avoir moien d'en titer raison, La Houdiniere étoit un de ceux qui m'avoit donné cet avis, mais venant un jour me voir, il me dit qu'il faloit que je misse toute rancune bas, & que Mr. le Cardinal m'avoit affez vengé de ce Notmand. Il n'eut pas plûtôt lâché la parole, que j'ens de l'impatience de scavoir le reste, ce qui sic qu'il me dit, que l'autre étant venu à son ordinaire pour parler mal de moi à son Eminence, elle sui avoit dit que cela étoit bien vilain d'insulter les absens, qu'il y avoit plus long-temps qu'il me connoissoit que lui, mais que je ne lui avois jamais médit de personne, que j'étois un brave homme, sans être fanfaron, & que mon malheur ne dureroit peut-être pas toûjours. Veus peine à croire un discours si obligeant d'un homme qui me per-

fecutoit, cependant j'en conçûs un bon augure, & me confolant moi-même, j'atendis du temps, & de ma patience, le remede que personne que lui ne me pouvoit donner.

Un mois le passa encore tout entier, sans que jevisse paroître plus d'esperance, que j'avois fait depuis mon combat. Mris comme le temps commençoit à m'ennuier, & que je craignois de m'etre trompé, la Houdiniere vint me dite de la part, de Mr. le Cardinal, que je ne craignisse rien, & que je me temisse en prison. Il me dit après cela qu'il s'étoit informé de moi fort obligamment, sini aiant dit qu'il lui s'gavoit bon gré d'être toûjours de mes amis, & qu'en un mot il se trompoit fort si je n'étois aussi-bien dans son esprit que

·j'avois jamais été.

Je ne dirai point que je fus extrémement sensible à ce discours, & que je priai la Houdiniere d'assurer son Eminence que j'avois toute la reconnoissance imaginable de ses bontez. Il est aise de concevoir que je n'avois garde de manquer ni à l'un ni l'autre. Quoi qu'il en soit, je me remis en prison des le jour même, & je ne demandai point d'autre affeurance que la parole de Mr. le Cardinal. Ceux qui scurent que je l'avois fait, & qui n'avoient pas de connoissance de ce que Mr. le Cardinal m'avoit fait dire , crurent qu'il faloit que j'custe perdu l'esprit, & me plaignirent dans mon aveuglement. Les autres qui ne me vouloient pas de bien , comme pouvoit être le Comte de Maulevrier , prirent cette occasion pour solliciter contre moi, & quoi que de ma vie, comme avoit dit Mr. le Cardinal, je n'euffe fait de mal a personne, je ne laissai pas de trouver mille gens qui m'en vouloient faire. Le plus dangereux de rous fut ce Comte, il avoir époule en lecondes nôces une parente du President de Bailleul, il la fit agir sous main pour me perdre, & fi ce Migistrat eut été aussi mal intentionne que lui, j'aurois couru plus de tables , que quand je les cuffe faites moi-mê.ne,

elles ne l'auroient pas été davantage. Au lieu d'y · exposer le fait tel qu'il étoit , & comme je l'ai expose cy-dessus, elles faisoient mention, que l'homme à qui j'avois eu afaire, non content de m'avoir insulté dans notre repas , étoit encore venu m'atendre dans le bois de Boulogne, comme je revenois de Verfailles avec mes freres ; que la necessité de se défendre, m'avoit obligé de mettre l'épée à la main , austi-bien que ceux qui étoient avec moi : que j'avois tâché neanmoins auparavant de lui remontrer l'obeiffance que l'on devoit à son Prince, & la peine qu'en couroient ceux qui ne satisfaifoient pas à ses ordonnances. Elles étoient remplies encore de quantité de choses de même stile, tellement qu'aiant des gens qui prenoient tant de soin de moi sans le sçavoir, ma justification ne fuz ni longue, ni dificile.

Je ne sçavois cependant à qui j'en avois l'obligation, & quoi que je m'imaginasse quelquefois que c'étoit à Mr. le Cardinal, cette pensée ne duroit guéres, quand je venois à faire réflexion, qu'un homme qui auroit eu tant de borte pour moi , ne m'eut pas laissé si long-temps dans le malheur : joint à cela qu'il m'auroit du moins fait avertir plutôt de ne rien eraindre. Enfin étant sorti de prison , je me fus jetter aux piets de son Eminence , à qui je dis que j'en uferois avec lui plus fincerement, que je n'avois fait au Parlement, que je lui avoiiois de bonne foi que j'avois contrevenu aux Ordoanances, mais que quand je sçaurois encore non pas être quatre mois en fuite, comme j'avois été,. mais porter ma tête fur un échafaut , je ne pourrois jamais entendre mal parler de lui. Prenezgarde qu'on ne vous écoute, me dit-il en me relevant, c'est moi qui vous ai tiré d'affaire, sans qu'on le scache, & dans le temps qu'on a cru que j'avois envoié querir Mr. le Procureur g neral pour vous faire votre proces, ce n'étoit que pour vous lauver. Si je ne vous en ai pas fait avereir,

ajoûta-t'il, c'est que j'avois interêt que personne ne fut maître de mon secret ; l'on venoit d'exeuter Bouteville, & Des-Chapelles, pour la mêmie chose, & qu'est-ce qu'on eur dit que j'eusse sauven de mes Gentilshommes, pendant que je venois de faire perir un parent du premier Prince de Sang, & deux hommes alliés aux premieres Maifons du Royaume?

encore à me relever.

Ce qu'il m'avoit dit à l'égard de Bouteville, & Des-Chapelles étoit veritable, mais il ne disoit pas qu'il avoit joint un reffentiment domestique, à la rigueur des Ordonnances. Bouteville qui étoit le pere de Mr. de Luxembourg d'aujourd'hui, étoit parent de Mr. le Prince de Condé, comme il m'avoit dit, ou pour parler plus juste, de la Princesse sa femme; mais cet honneur-là lui avoit été vendu bien cher. Il faut sçavoir que le Duc d'Enguien fils aîné de ce Prince, avoit époule Mademoiselle de Brézé niéce du Cardinal, & son pere avoit été obligé de faire ce mariage pour assurer sa vie, ou pour le moins sa liberté. Son fils qui sçavoit la violence qu'on lui avoit faite, regardoit son mariage, comme des chaînes qu'on lui avoit données , & prenant sujet delà de méptiser sa femme , il lui avoit déja reproché mille défauts, qui n'étoient que trop visibles. Sa naissance étoit bonne, & elle étoit fans doute d'une ancienne Maison ; mais le Duc d'Enguien aiant mandé un homme verse dans les Genealogies pour en sçavoir la source, celui-ci le trouva tourné de tant de côtez, que soit qu'il fut veritable, ou non , il lui dit que la Maison de Maillé dont elle étoit, sortoit par batardise d'un Archevêque de Tours. C'en fut affez à ce Duc pour insulter non seulement à sa femme, mais encore pour faire des railleries piquantes contre le Cardinal; & comme il ne se passoit rien qui ne lui fur raporté, il en eut tant de chagrin, qu'il n'atendoit que l'occasion pour faire paroître son ressentiment. Elle se presenta bien-tôt, Bouteville s'étant batu en duel au préjudice des ordonnances, & même des défenses particulieres qui lui en avoient été faites, il fut suivi de si près, qu'il fut arrêté devant qu'il pût se sauver en Lorraine, Le Comte Des-Chapelles son cousin qui lui avoit fervi de second, qui s'enfuyoit avec lui, fut pris pareillement; & comme c'étoit faire dépit à la Maison de Condé que de les faire perir par la main d'un boureau, le Cardinal le fit sous prétexte de la justice, mais en éset pour venger ses interêts parriculiers.

Après que j'eus été remis en grace, comme j'ai dit ci-dessus, Mr. le Cardinal qui m'aimoit plus que jamais, me fit plusieurs gratifications, & me demanda fi je n'avois pas encore quelque frere, que je voulusse faire servir. Je lui c'is que j'en avois deux , que l'un avoit la derniere Abaïe , qu'il avoit en la bonté de me donner, mais que pour l'autre je ne m'en mélois pas, parce qu'aiant eu le malheur d'être accuse de la mort des trois autres, je ne voulus pas m'exposer à un pareil reproche. Je lui dis encore que j'avois une sœur dans le monde, qui passoit pour être jolie, que mon dessein étoit de la marier à un de mes amis, qui étoit un Gentilhomme de Bretagne, & que je n'atendois pour cela que la réponse de mon pere, & de ma belle-mere. Il écoutoit tout cela avec une bonté. finguliere, & étant venu à vâquer un Benefice auprès de chez nous qui éroit à sa nomination, il me

le donna sans que je lui demandasse. Pen sis present à celui de mes freres qui étoit déja d'Eglise, . ce qui fut un nouveau sujet de plainte à ma bellemere. Elle dit que je voulois que l'un eut tout , & l'autre rien, & que j'aurois bien mieux fait de le donner à celui qui étoit miserable. Je pris le parti de la laisser dire, & attendant roffjours réponse sur ce qui regardoit ma fœur , je fus rrois mois entiers . sans qu'on daignat me la faire. Enfin mon pere trant venu à Paris pour un proces , & étant bienaise que je lui donnasse quelques amis pour sollichter pour lui, il m'annonça son logis par un biller. J'y fus ausli-tot, & après mes premières civilitez, je lui demandai à quoi il avoit tenu que je n'euste eu de ses nouvelles. A vôtre mere, me dit-il ingenument, qui croit que yous la voulez tromper. Mais Mr. lui dis-je, qu'en crolez-vous? Ma foi me répondit-il encore avec la même ingenuité, je ne sçais qu'en dire , & quand il s'agit de décider entre une femme qu'on aime bien , & un fils à qui l'on a obligation , on est bien embarasse. Vous ne m'avez point d'obligation , Mr. , lui répondiseje , mais il me semble que vous dévriez un peu plus me rendre justice.

Je ne voulus pas pousser la chose plus avant, de peur de lui mariquet de respect. Son procès étoit contre Mr. de la Vicuville, dont nous voions aujourd'hui les décentans Ducs & Goutverneurs de Province. C'étoit, si j'ose parlet de la sorte, un pot de terre, contre un pout de ferr, ce qui me faitfant craindre l'évenement, je témolgnai à mon pere qu'il devoit s'accommoder. I' me dit qu'il en fetoit ravi, 2te naiant parlé à Mr. le Cardinal, ye perial de vouloir s'en mêler, lui à qui j'avois déja tant d'obligation. Il en parla dès le jour mème Mr. de la Vieuville; mais lui qui croiott, par les taisons que j'ai touchées ci-devant, saire comdanner mon pere à "a nande, ou du moins le laisser me procès.

lui fit réponse qu'il feroit tout ce qu'il lui plairoit, mais qu'il le suplioit de vouloir laisser aller le cours de la justice. Mr. le Cardinal ne voulant pas . infifter après cela , me dir que mon pere n'avoit que faire de prétendre d'accommodement, que Mr. de la Vieuville n'en vouloit point, mais que pour l'amour de moi il recommanderoit pour lui. Je dis cette nouvelle à mon pere, qui eut peine à y ajoûter foi, tant elle lui étoit avantageuse. Cependant les procédures commencerent à se faire, & mon pere aiant avancé dans les fiennes, que Mr. de la Vieuville avoit fait quelques violences dans un village que nous avions auprés de Nogent l'Arthaut qui luy apartenoit, il eut non seulement la hardiesse de lui donner un démenti, mais il se déchaîna encore tellement contre notre Noblesse, qué si on l'eut crû nous n'étions pas Gentilhommes. Comme il n'y a que la verité qui offense, il n'y eut que le démenti qui me fit de la peine, cependant les Avocats m'aiant dit que c'étoit un stile auquel on ne prenoit pas garde dans les écritures ; je les crus d'autant plus volontiers que Mr. le Cardinal m'avoit défendu les voies de fait. Je résolus donc de nous défendre avec les mêmes armes qu'il nous ataquoit, & des le jour même nous lui rendimes le démenti, & prouvames notre Nobleffe. Mr. le Cardinal me demanda le foir comment alloit notre procès, je lui dis ce qui en étoit, à quoi il me tépondit, qu'il s'étonnoit de ce que Mr. de la Vieuvilles en fit tant acroire, que la Nobleffe ne valoit pas mieux que la nôtre, & que si je sçavois ce que Henri IV. avoit dit une fois à fon pere, je lui rendrois bien le change.

Mr. le Cárdinal n'eut pas pilitêt lâché la parole, que je le lipliai de vouloir me l'aprechtét. Il rien fir point de dificulté, & medit que lois pere étoit à Mr. de Nivers, lequel voulait le étécompenser de quelques services qu'il lui avoit rénd as, avoit tant prié Hehri IV. de le faite Cordoù-bleui, 8.

que ce Prince ne s'en étoit pû défendre : que la coûrume étant que les Chevaliers disent, Domine non sum dignus, lors qu'on leur met le coliet de l'Ordre, Mr. de la Vicuville en avoit dit autant ; mais qu'au meme temps le Roi lui avoit répondu, qu'il le steavoit bien, qu'aust n'étoit-ce qu'aux prieres de son cousin de Nevers, qu'il le lui accordoit. Mr. le Cardinal ne m'auroit pas fait plus de plaisir, quand il m'auroit donné cent mille écus, je sus dès le lendemain matin chez les Avocats, & leur aiant sait mettre en leur sile ce que je venois, d'aprendré, ce su une géande mortification pour

nôtre partie averse.

Nous servions cependant de risée aux Juges, qui étoient ravis qu'on leur aprêtât à rire, & qu'on leur donna encore de l'argent. J'en étois bien soul en mon particulier, mon pere de même, & ce qui est dificile à croire, Mr. de la Vieuville. L'Histoire de Domine non sum dignus, l'avoit mis à la raison, & craignant que des gens qui seavoient des choses si particulieres, n'allassent fouiller dans sa genealogie, & lui contester sa décente de Flandres, il eut bien voulu n'avoir pas refuse. Mr. le Cardinal. En éfet, il y avoit bien des choses à dire là-dessus; aussi ne sçut-il pas plutôt que nous y fouillions, qu'étant venu chez Mr. le Cardinal, il s'en vint à moi en sortant, me dire qu'il étoit bien étonné de ce qu'il venoit d'aprendre ; qu'il n'avoit jamais sçû que je fusse le fils de sa partie, & que s'il en eur été averti plutôt , il n'auroit jamais plaidé. Je vis bien pourquoi il parloit de la forte,& comme je n'érois pas d'humeur à le flâter. je lui répondis que j'avois lieu d'être bien content de moi , puis qu'il vouloit faire à ma confideration, ce qu'il n'avoir pas voulu faire pour Mr. le Cardinal; que cependant quoi qu'il eut engagé mon pere à une grande dépense, j'étois prêt de le porter à l'accommodement ; qu'il n'avoit qu'à me dire de quelle maniere il vouloit qu'il se sit, &

que je lui en rendrois réponse. Ces paroles le sacherent, me disant que je ne recevois pas son honnéteté, comme je devois, il me quitta sans me rien

dire davantage.

Par ce moyen nous continuâmes nos procedures, & voyant qu'il s'abstenoit des invectives , nous nous en abstîmes aussi. Le procès avoit été distribué à Mr. Turcan Conseiler, homme qui aété le premier ariré au congrès, sous prétexte d'étre impuissant \ & qui aima mieux se laisser juger tel, que de rester avec sa femme qui lui étoit infidéle. Il étoit entierement de nos amis, au lieu que le President n'en étoit pas , si bien que quand il devint à raporter, comme il lisoit une piece en nôtre faveur , le President lui demanda si ce qu'il disoit étoit dedans. Turcan étoit violent , quoy que sa femme dit, le contraire, & comme à cause qu'il ne faisoit pas encore clair, il avoit deux flambeaux sur son pupitre, il en prit un & lui jetta à la rête, disant qu'un homme qui le soupçonnoit, comme il faifoit , d'être un fripon , méritoit d'être traité de la forte. Le President sut obligé de baisfer la tête, & lui demandant à quoi il fongeoit, & qu'il avoit penfe le bleffer ,il lui jetta l'autre , & l'atrapa. Ce desordre six cesser le jugement du proces, le Prefident sortit pour s'en aller plaindre à ceux qui lui en pouvoient faire raison, & Turcan s'en alla chez lui, où il lui vint ordre de se défaire de sa charge.

Le procès étant ains demeuré au croc, nos amis communs s'entremirent d'accommodement, & chacun étant aussi faigué l'un que l'aurre de tan de procedures, ils n'eurent pas besoin de faire beaucoup de pas pour venir à bout de leur dessen. On convint qu'en se voyant on ne se parseroit point de tout ce qui avoit été dir, & ce fut le meilleur parti qu'on pouvoit prendre, parce qu'il eut été impossible d'en attendre parier, sans que le petit cœur eut resseni quelque. Émotion. Cette

afaire étant terminée mon pere s'en retoutna chez. lui, mais avant qu'il partit je le priai de vouloir, fonger à ce que je lui avois dit touchant ma fœur , ; & que c'étoit affurement son avantage. Il me promit d'en parler à ma belle-mere; & deux jours après qu'il fur chez lui, il me manda qu'ils donneroient volontiers les mains à ce que je souhaitois', pourvu qu'il ne leur en coutat rien! J'admirat, ou plûtôt je plaignis l'avenglement de ces gens, qui n'aiant plus d'enfans, si cela se peut dire, Vouloient manquer une si bonne occasion, faute. de donner peut-être vingt mille francs. Car cen'étoit que par avarice, pour ne pas dire par vilenie. En efet, après la mort de mes doux derniers freres, & que je fus forti de prifon, Mr. le Cardinal , pour apaifer ma belle-mere , lui avoit permis. de vendre la charge de l'aîné, dont il n'avoitpoint voulu disposer jusques-là , croiant que j'avois encore un frere à qui il la pourroir donnerd Elle en avoit fait de bon argent , 80 plus qu'il n'ent faloit pour marier sa fille. Cependant après cetto lettre j'en reçus encore une autre , ou l'on s'expliquoit micux : on me mandoit que puis que jet croiois cette affaire fi bonne , on me prioit de ne la pas laisser manquer faute d'un petit secours, que j'étois en état de faire cela , qui n'étoit qu'une bagatelle pour moi , & que ma fœur m'en aurois obligation.

Jamais je ne fus fi en colere que je fus alois. Jet leur écrivis auffi tout ce que je penfoisilà-deflus, & mon chagrin pariut fi bien fur mon vifage, quo quelque foin que je priffe de lecacher, Mr. le Cardinal s'en aperçût. Il m'en demanda la caufe, mais craignant qu'il ne s'imaginât que ce que j'en failois n'etoir que pour arracher encore cet argend de lui, je le priat de m'en difpenfer, lui dilam que ee n'étoient que des afaires dometiques, & guecela ne valoir pas la peine de rompre fes oreilles. Il ne fe payà pas de ces raifons, & s'imaginant et.

peut-être que je voulusse sincer avec lui jil me dia qu'il vouloit le sçavoir absolument, & qu'il prétendoit être obes. Je m'en défendis encore sous le mêmé prétexte, mais s'obstinant d'autant plus, qu'il me voyoit résolu à le lui cachet; je lui dis cet que c'étoit, & en même temps la crainte que j'avivois qu'il ne m'aceussa d'étre intéresse. Je croiois, m'e di-îl aussi-tôt, que c'étoit quesque chose de consequence, & voila une belle bagatelle s va, continua-c'il , je donneral encore cel pour l'a-mour de tor', mais à condition que ru ne dirâs plus que c'étoit me semble que ce sont bien les miens, après ce que je fais tous les jours bien les miens, a près ce que je fais tous les jours

pour cux.

Si j'eusse pu me jetter dans le feu pour lui après toutes ces bontez , je l'eusse fait sans doute & de bon coeur. Mis étant affez malheureux pour n'erre qu'un pauvre serviceur inutile , je me contentois de lui témoigner par mon zele la passion que j'avois pour fon fervice. Cependant ma fœur' fur marice à celui que je defirois, & passa quesques! années dans un bonheur acheve, à la réserve que Dieu ne lui envoia point d'enfans. Au bout de cinq ou fix ans fon mari fe mit la dévotion dans la tête , & elle qui se faisoit un plaisit de se conformer à ses volontez, vécut de même si chrétiennement, qu'elle servit d'exemple à toute la Province de Bretagne. Mais le zéle de l'un & de l'autre allant jusques à l'excès , il se fit Prêtre , & elle Religieule , & pendant qu'il faisoit une espece de Mission dans son pais, elle se retira auprès de Meulan, dans un Convent à qui elle sit beaucoup de bien.

Peu de temps après que Mr. le Cardinal m'eur fair la grace don je viens de parler, ji liuj priu une fig grande mélancolie qu'il n'étoit pas reconnoissable. Quelque respect que j'eusse pour lui, je ne pûs m'eupêcher de lui témoigner l'inquiétude que j'eu avois, & le déplaiss que ce me seroit d'y pouvoir

aporter quelque soulagement. Il me dit que ce n'étoit rien, mais quelque soin qu'il prit à me déguiser les choses, j'écois trop clairvoiant pour ne pas reconnoître le contraire : outre que depuis que j'avois l'honneur d'être à lui , j'avois si bien étudié à fon humeur , que je le connoissois , s'il faut ainsi dire , jusqu'au fonds de l'ame. Ce fut à moi à me taire après sa réponse ; cependant je m'aperçus que son chagrin augmentoit plutôt que de diminuer, ce qui m'afligea extraordinairement. Pour passer ma tristesse ( car cela dura pour le moins deux mois ) j'allois quelquefois auprès du Luxembourg, où j'avois une habitude qui en valoit bien la peine. Pour ne la pas deshonorer je laiffois roujours mes gens vers la porte de la foire, & m'en allois à pié jusques-là. Un soir comme je m'en revenois les joindre je vis fortir un homme du Luxembourg, que je reconnus auffi-tôt pour avoir vû à Bruxelles, & même qui étoit celui que l'on employoit plus volontiers dans les affaires lecretes. L'heure indue qu'il étoit ( car il étoit pour le moins deux heures aprés minuit ) m'aiant fait eroire qu'un homme de ce caractere-là ne fortoit pas de là pour rien : J'en avertis aussi-tôt Mr. le Cardinal, qui me dit que j'avois eu grand tort de ne le pas suivre. Je lui répondis que je l'avois voulu faire, mais qu'il s'en étoit aperçu, de sorte que j'avois jugé à propos de ne pas augmenter son . foupçon. Il me dit que j'avois bien fait , & revant là-dessus il me demanda son âge, son poil, sa taille, enfin tout ce qui pouvoit servir à le faire reconpoître. Je lui dis tout cela , & en même temps on donna ordre à la poste, à tous les messagers & à tous les carofles, d'averrir s'il se presentoit pour sortir de Paris. On fit tenir encore des hommes à toutes les avenues pour voir s'il ne se mettroit point en chemin par quelqu'autre voiture.

Je jugeai à toutes ces précautions que cet homme pouvoit bien être caufe de son chagrin, & voyant

qu'il vouloit mettre quelqu'un en sentinelle auprès du Luxembourg, je hi dis qu'il n'y avoit personne de si propre que moi à lui rendre ce service : que je le connoissois, & qu'il ne m'échaperoit pas. Il me dit que cela étoit vrai, mais qu'aussi il pouvoir me reconnoître ; que si cela étoit il prendroit de la défiance, & pourroit s'échaper. Pour lui ôter. cette crainte de l'esprit , & pour lui ôter l'envie, d'en prendre un autre, je lui remontrai que le portrait que j'en avois fait , n'étoit pas si fur que mes yeux: que ceux qu'il chargeroit de ses ordres pouroient le laisser passer sans le reconnoître, mais que moi me déguifant, comme il me venoit maintenant dans l'imagination, je le donnois aux plus fins de se défier de la moindre chose. Il me demanda comment je prétendois faire, à quoi je répondis que je me déguiserois en pauvre; & que couché fur du fumier comme un miserable estropié il me seroit aise de regarder chacun au visage. Il aprouva mon deffein,& m'ayant voulu voir dans ma métamorphole, je fis aporter secretement deux vieilles béquilles, un habit plein de haillons , & enfin tous les ajustemens necessaires, & faisant mon. personnage comme si je l'avois étudié toute ma vie, il me dit d'aller, & que si je réuffissois je lui rendrois le plus grand service qu'on lui pût rendre de sa vie.

Ce n'en étoit que trop pout m'exciter, & ayant choifi mon champ de bataille au coin de la ruë de Tournon, je commençai le vifage tout terreux à faire des cris, comme si vetitablement j'eusse theaucoup de mal, & de pauvreté. Plusieurs gens charitables me firert l'aumône: mais plusieurs carosses est nu furvenus, j'eus peur que mon homme ne passat sans que je le visle, ce qui m'obligea de m'aprocher. Je me mis le plus près de la porte qu'il me fut possible, & les Suisses à qui mes cris, rompoient les oreilles, m'en ayant voulu chasser; je leur promis que je ne serois plus tant de bruit, je leur promis que je ne serois plus tant de bruit, je leur promis que je ne serois plus tant de bruit,

ce qui fut cause qu'ils s'humaniserent. Je demeurai-là trois jours & trois nuits sans rien voir, ce qui m'ayant fait croire qu'il pouvoit entrer par la porte des Carmes, je changeai de poste. Dès le soir méme je le vis venir avec une clef, & ouvrit lui-même la porte, ce qui me donna beaucoup de joye. Mr. le Cardinal , m'avoir donné un homme , qui venoit à tous momens s'informer de moi si je n'avois rien vu, & outre cela il y avoit des gens postez de ruë en ruë pour se relever , en cas qu'il fut befoin de le suivre, si-bien que toutes choses étant - fi-bien conduites, on veilla à sa sortie. Une heure après je vis un autre homme qui vint pareillement & qui ouvrit de même. Il étoit eaché dans un manteau, ce qui fut cause que je ne pus le reconnoître, mais je dis aux mêmes gens dont je viens de parler, qu'on ne manquât pas de le fuivre quand il forti-. roit , ce qui fut executé fi finement , qu'il s'en alla tout droit chez lui sans retourner seulement la , tête.

Cet homme fut reconnu par ce moyen pour être . Mr. de Cinquars grand Ecuier de France, fils du Maréchal d'Effiat. Et Mr. le Cardinal ne le scut pas plutôt, qu'il me dit que c'étoit un ingrat, & qu'il periroit, on qu'il en auroit raison. En effet, c'étoit lui qui l'avoit avancé à la Cour, mais pour reconnoissance il rramoit sa perte avec le Duc d'Orleans, qui après avoir fait mille intrigues, qui avoient toutes été funestes à ceux qu'il avoit engagez dans son parti, en recommençoit encore une qui ne leur devoit pas être plus favorable. Pour ce qui est de l'autre homme, on le suivit pareillement,& le Cardinal ayant (çû qu'il logeoit au faux-- bourg faint Germain dans la ruë des Canetes , il fut si bien observe, qu'il ne pût plus faire un pas sans qu'on le scur. On vit donc quantité d'autres rendez-vous , où Fontrailles qui étoit un petit boffu , wais homme d'intrigue, assista, Il étoit au pouvoir de Mr. le Cardinal de faire arrêter tous ces

conjurez, & je lui disois tous les jours qu'il faloit prévenir de bonne heure le dessein qu'ils pouvoient avoir contre la personne. Mais comme tout ce -qu'il scavoit jusques-là n'étoit rien s& qu'il vouloit avoir des prenves en main pour les convainere, il m'envoya du côté de Bayonne pour me mettre postillon quelque part, afin que je puste re--marquer ceux qui iroient & viendroient en Efpagne. Cependant l'on continua toûjours d'obferver les conjurez ; & Mr. le Cardinal ayant fait -fuivre Fontrailles jusques à Estampes, il prit la poste, ce qui fit juger qu'il alloit en ce pais-là. L'homme de Bruxelles le suivit peu de jours après, - & je mandai à Mr. le Cardinal qu'ils étoient pasfez, & que je les avois conduits comme postillon jusques à Bayonne. C'étoit une grande imprudence à eux d'aller tous deux par le même chemin, mais Dieu qui aveugle ceux qui font mal pour les : punir, permit encore que le Flamand prît la même route en s'en revenant, & comme j'avois erdre de l'arrêter, il y avoit du monde tout prêt pour -me donner main forte. Il fut fort surpris, & se e sentant chargé de choses qui le rendoient coupa--ble, & qui lui faisoient craindre d'aller sur un écha--faut ( car il étoit François au lieu que je le croyois Flamand, ) il prit du poison qu'il avoit sur lui, sans - que je m'en aperçusse, & creva en deux heures de . temps. Je fis ce que je pûs pour le sauver, mais - ne m'étant aperçu de son desespoir que dans un lien - où il n'y avoit point de secours, les Medecins ne : purent arriver affez à temps, & le poilon avoit dé-. ja fait fon effet.

J'avois trouvé dans la fémelle de ses bottes l'original d'un traité que Fontrailles venoit de négoçier
en Espagne au nom du Duc d'Orleans, du Duc de
Boiiillon & de Cinquars, & prenant la poste en
même temps, pour l'aporter à son Eminence, &
pour lui dire moi-même ce qui étoit arrivé, je pris
le chemia du Languedoe, où il s'étoit avancé avec

40

le Roi qui étoit allé au fiege de Perpignan. Je le trouvai-là malade de corps & d'esprit, mais encore plus de l'un que de l'autre. Car Cinquars avoit prévenu le Roi contre lui, & on venoit de lui mander qu'il étoit perdu, ce qui l'avoit obligé de quiter Narbonne où il étoit, pour s'aprocher de la Provence, & du Dauphiné, dont les Gouverneurs étoient à sa dévotion. Il n'avoit tenu qu'à Cinqmars de le tuër dans ce voyage, & l'on dit qu'il avoit promis de le faire au Duc d'Orleans, qui le haisfoit mortellement. Mais avant manqué l'occasion un jour qu'il avoit été tête à tête avec lui pour le moins un quart d'heure, il ne la pût plus recouvrer quand il voulut. Je fus reçû de son Eminence comme fon ange tutelaire, & ne se souciant guéres que l'homme dont je viens de parler fut mort, puis que j'avois le traité, il m'envoya le porter au Roi, après en avoir pris une copie.

Comme il m'avoit témoigné son chagrin, je pris la liborté de lui representer qu'il valoit mieux , ce me sembloit garder l'original, & envoyer une copie : Qu'on ne sçavoit pas les mauvaises reneontres qu'on pouvoir faire, & que si l'on venoit par, hazard à me l'ôter , il n'auroit plus de quoi justifier ce que j'avancerois. Mais il me dir qu'en l'état où étoient les choses, il faloit desabuser le Roi promptement, & que s'il ne lui envoyoit l'original, peut-être n'ajoûteroit-il pas foi à la copie. Je partis après ectte réponse, & le Comte de Charost qui étoit en quartier, & qui étoit reconnoisfant , m'ayant fait parler au Roi en secret , je le furpris extrêmement par le present que je lui fis. Il n'en communiqua rien à personne, & me demanda comment se portoit Mr. le Cardinal. Je lui dis ee que j'avois ordre de lui dire, sçavoir qu'il étoit fort mal, & que c'étoit ce qui l'avoit empêché de se rendre aux ordres de Sa Majesté. Car j'ai oublié de dire iei une chose fort particuliere, qui est que devant que Mr. le Cardinal vint de Tarascon, il avoit fait dire au Roi qu'il s'en alsoit à la Cour, à quoi le Roi avoit répondu, qu'il ne s'en donnât pas la peine, & qu'il faloit qu'il atendit

qu'il eût recouvré la fanté.

C'étoit sur cela qu'on lui avoit mandé qu'il étoit perdu, & pourquoi il s'étoit aproché de la Provence, & du Dauphiné. Cependant comme c'étoit le plus grand politique qu'il y eût eû de plusieurs siécles, il crut qu'il ne pouvoit se remettre bien dans l'esprit du Roi , qu'en se rendant necesfaire. Et comme c'étoit un Prince timide , & irrésolu, & qui n'éroit pas capable de donner remede de lui-même aux moindres choses , le Maréchal de Granmont qui étoit tout dévoué au Cardinal . se laissa batre tout exprès à la journée d'Honnecourt, ce qui laissoit la fronterie de Picardie sans résistance. D'abord que le Roi sçût cette nouvelle, il eût recours au Cardinal pour y donner ordre, & lui à qui il venoit de refuser le retour à la Cour sous un prétexte honnête, ne fut pas seulement mandé pour y venir promptement, mais le Roi s'avança encore au devant de lui, quoi que le fiege de Perpignan ne fut pas achevé, afin que comme il lui avoit mandé qu'il étoit toujours malade, il le pût voir sans differer.

•0 .

lerent par ordre des Medecins. Tout cela ne fit rien cependant, & l'on voyoit le plus bel esprit du monde dans un corps si, languislant, qu'il teoti obligé de faire abarte des pans de mutailles, pour entrer dans une chambre, couché au beau milieu de son lit. On le porta pendant tout le voyage sar les épaules, les Suisses faisant le plus souvent cette fonction.

¿J'étois:inconsolable, de voir mon bon Maître en cet état-là, pendant qu'à la Cour la plûpart s'en réjouissoient. Car il avoit autant abatu la fortune des particuliers, qu'il avoit élevé celle du Roi, si bien que chacun auroit déja voulu le voir mort, pour tâcher de rétablir ses affaires. La foiblesse du Prince en donnoit une grande esperance. Le: Roi étoit enfermé le plus souvent dans sa chambre à prier Dieu, & quoi que cette occupation fut digne d'un Roi très-Chrétien, comme elle n'étoitfuivie d'aucune autre qui eût aparence de vigueur, on voioit déja les cabales se former au préjudice de l'autorité Roiale. Cependant on faisoit le procès à Mr. de Cinqmars, & à Mr. de Thou, & ils avoient été conduits à Lion au Château de Pierre-Encise. La jeunesse de l'un, car Mr. de Cinquars n'avoit que vingt-deux ans , & la probité de l'autre , donnoient de la compassion de leur fortune, & comme le Cardinal n'étoit pas aimé de tout le monde, onentendoir parler plutôt de sa cruauré, que de sa justice. On disoit qu'il étoit avide de sang, & sans: confiderer qu'ils étoient tous deux coupables , on rapelloit la mémoire du Maréchal de Marillac, pour avoir sujet de le condamner. Son Eminence qui prenoit plaisir qu'on l'informat de tout, me disoit quelquefois qu'il étoit bien malheureux ! qu'il étoit permis à un particulier de poursuivre la mort d'une personne qui l'auroit voulu assassiner, mais que pour lui, qui avec des attentats particuliers, avoit encore à venger ceux qu'on faisoit à l'autorité Roiale, l'envie prévaloit tellement, que

toutes les démarches étoient réputées pour autant d'injulices. Je l'ai vû plusieurs fois à contrit en me difant ces fortes de choses, qu'il sembloit tout prêt à pleuter, & quand je lui disois qu'il ne devoit pas prendre garde au peuple, qui ne sçait le plus souvent ee qu'il dit, ni ce qu'il fait, il me rétepondoit que c'étoit lui cependant qui rendoit un homme immortel, & qu'aprés avoit travaillé fi long-temps à cette immortalité, sa dessinée étoit si malheureuse qu'il n'emporteroit que le nom de tiran.

C'étoit avec des douleurs si pressantes qu'il me disoit ces sortes de choses, que cela suffisoit seul pour faire juger de la grandeur de son ame. Cependant l'on trencha la tête à Mr. de Cinqmars, & à Mr. de Thou, & Mr. de Bouillon qui avoit été arrêté en Italie, auroit couru risque de la même chose', s'il n'eut donné sa place de Sedan pour se fauver. L'on fut surpris que Mr le Cardinal lui eût pardonné, après avoir reçû en plufieurs rencontres des marques de sa méchante volonté, car ce n'étoit pas là la premiere fois qu'il avoit résolu de troubler l'Erat, & même de se joindre aux ennemisparticuliers de son Eminence. En effet, il venoir tout nouvellement de prendre une amnistie pour avoir favorisé la rebellion du Comte de Soissons, à qui il n'avoit pas seulement donné retraite, mais en faveur de qui il avoit encore pris les armes. Mais tout ce 'qu'on pouvoit dire à cela, c'est que quand il y alloit de la grandeur du Roi, ou de celle de l'Etat , son Eminence ne se ressouvenoirplus des injures qu'il avoit reçûes.

Quoi qu'il en soit, c'étoit un homme né pour donner commencement à la grandeur où nous voyons que la France s'est éthevée aujourd'hui, &c que rous les bons François doivent souhaiter immortel. Mais Dieu qui a donné un terme à tou; res choses, a yant déterminé de toute éterniée celui auquel il nous devoit l'êter, il passa de ce monde

en l'autre, au grand regret de tous ses serviteurs. Deux ou trois mois auparavant, j'avois bien prévû ce qui devoit arriver de sa maladie, & j'étois au desespoir de voir que la plupare s'en réjouissoient. Le Roi même rémoignoit avoir aprehension qu'il n'en réchapât, & il avoit des flâteurs qui lui sou-Boient aux oreilles continuellement, que de l'issue de sa maladie dépendoir tout son bonheur. C'étoit quelque chose d'assez étrange, si l'on considere que ce grand Ministre, qui avoit trouvé les affaires dans un pitoïable état lors qu'il en avoit pris le timon, avoit réduir les Huguenots à l'obéissance, ôté le Portugal, la Catalogne, & l'Alface, à la Maison d'Autriche, sauvé l'Italie, & enfin fait tant de miracles, que la posterité commence d'avouer qu'un homme qui a pû faire de si grandes. choses , avoit des qualitez surnaturelles. Il me dit en mourant, qu'il m'avoit toûjours confideré par dessus tous ses serviteurs, & qu'il étoit fâché de n'avoir pas fait plus de choses pour moi, que s'il étoit sur que le Roi le voulut croire, il lui conseilloit de m'employer dans les affaires les plus importantes; que j'avois toute la conduite, tout le courage, & rout l'esprit, qui étoient necessaires pour y réuffir, ce qu'il avoir éprouvé en diverfes rencontres.

Si j'avois été fentible pendant fa vie aux marques de fon eftime, je le fus bien davantage en l'êtat où je le voyois. Toutes fes bontez me revintent à la penfee ; & fongeant que j'allois tout perdre, & que dans un moment cet homme; qui avoit fait trembler toute l'Europe ne feroit plus tien, je fus tellement mortifié, que si cette penfée m'ent duré feulement deux jours, j'aurois été capable de tout abandonner. Cependant il n'eût pas plûrée les yeux fermez, que le Roi fit paroftre qu'il de-faprouvoit ce qu'il avoit fait. Car au même temps il rapella mille gens qui avoient été exilez, ce qui pue donna une telle-averson pour la Cour, que jo donna une telle-averson pour la Cour, que jo

résolus de n'y pas demeurer un quart d'heure d'avantage. Il y avoit cependant force gens qui me demandoient, le Duc d'Orleans me fit parler par Egremont, qui étoit un de ses Gentilshommes, & celui-ci pour me tenter, me dit que je n'avois qu'à faire réflexion sur sa fortune, qui sans doute étoit beaucoup meilleure que la mienne : qu'il avoir de ja plus de deux cens mille écus de bien, & que s'il vivoit seulement jusques à cinquante ans, il ne mouroit jamais, qu'il n'en eût encore deux fois autant. Mais il ne disoit pas qu'il avoit gagné cela par des voyes que je ne voulois pas pratiquer. Il jouoit au Trictract avec son Maître, & comme il avoit des gens de moitié avec lui, ils faisoient des contes pour rire à ce Duc, qui lui faisoient faire non seulement bien des fautes, mais qui donnoient moyen à l'autre de pousser une Dame, où de marquer une partie plus qu'il n'avoit. C'est ains, comme je viens de dire, qu'il avoit gagné tant d'argent: mais Dieu qui ne permet pas qu'un bien acquis par de si méchantes voies puisse profiter, sit en suite qu'il s'adonna tellement à la chicanne; qu'il perdit en plaidant ce qu'il avoit gagne au jeu.

Mr. le Duc d'Orleans ne fut pas le seul qui me voulut avoir. Mr. le Prince de Condé me fit encore parler par le Duc de la Rochesoucaut; qui vernoit de revenir en Cour après avoir été exilé comme les autres. Mais quoi que ce fut le Prince du monde le plus politique, ce n'étoit pas neanmoins le moyen de m'avoir que de me faire parler par le plus grand ennemi de mon Maître. J'étois donc prêt de me retirer, quand la Reine me fit l'honneut de me dire qu'elle vouloit que je susse. Je sus furpris de cette proposition, elle qui ne devoit pas aimer les créatures de mon Maître, qui lui avoit fait beaucoup de mal. Car sans parler de beaucoup de choles, qui avoit éloigné tout ce qu'il y

04 M

avoit de personnes dans ses interêts, & il avoit eu fi peu de confideration pour elle, ou pour mieux dire,il avoit eu tant de zele pour l'Etat, que sur l'avis qu'il avoit eû , qu'elle avoit reçû des lettres d'Espagne, il les lui avoit fait chercher jusques dans les parties les plus cachées de son corps. C'étoit un atentat qui ne se pardonnoit guéres, & qui devoit aparemment, comme je viens de dire, faire rejallir fon ressentiment fur tout ce qui avois apartenu à son Eminence. Aussi crûs-je qu'on ne me faisoit cette proposition que pour me faire perir, & que Madame de Chevreuse aiant mandé mon évation hors de Bruxelles, on m'y vouloiz faire retourner pour pater cette fois-là , ce que j'avois évité l'autre. Prévenu de cette opinion, je remerciai la Reine de l'honneur qu'elle me vouloit. faire. Mais ne receyant point mes excuses, je fus obligé d'en chercher d'autres, & de dire qu'aiant été emploié du temps du Cardinal de Richelieu dans cette Cour, j'y étois si suspect, que le moien de faire échouer une affaire, étoit de me la remettre entre les mains.

C'est ainsi que je cachois adroirement la crainte qui me faisoit parler. Mais la Reine qui avoit été avertie par Madame de Chevreuse, comme je l'avois bien deviné, de ce qui m'étoit arrivé en ce païs-là, me fit dire qu'elle scavoit ce qui me faifoir parler de la forte, & qu'il faloit que je misse toute crainte bas : qu'y allant de sa part , il ne m'arriveroit point de mal : & qu'elle m'en donnoit sa parole Roiale. Une si grande obstination à se servir de moi, malgré tout ce que j'avois pu dire , me rendit toutes ces promesses si suspectes , que je remerciai la Reine tout de nouveau, & elle envoia à ma place un nommé Morville, que lui donna le Cardinal Mazarin, qui depuis la mort de mon Maître étoit devenu premier Ministre. Cette députation étoit pour s'aboucher avec la Porte, qui étoit dans la confidence de la Duchesse

95

de Chevreuse, & sçavoir de lui bouche à bouche s'il pourroit gagner le Comte de ..... favori de l'Archiduc, pour en cas de la mort du Roi, qui ne pouvoit pas aller loin, avoir une armée toute prête pour assurer la Regence à la Reine. Elle auroit bien pû se servir de la Duchesse de Chevreuse pour gagper ce favori, mais comme le Cardinal Mazarin, qui sçavoit l'ascendant qu'elle avoit eu sur l'esprit de la Reine, ne vouloit pas la lui rendre encore plus confiderable par un nouveau service, il avoit adroitement infinué à cette Princesse que la Porte, qui ne faisoit pas tant d'éclat , conduiroit cette négociation avec plus de seureté, & comme elle n'avoit plus pour Madame de Chevreuse la tendressequ'elle avoir euë autrefois, elle se laissa perfuader aisement.

Morville étant arrivé à Bruxelles, gagna aisément la Porte , sous l'esperance qu'il lui donna d'une charge de premier valet de chambre du Roi. Il lui dit sur toutes choses de ne pas réveler le secret à Madame de Chevreuse, & lui qui lui avoit obligation de sa fortune, & qui de petit Tailleur qu'il étoit de son métier , avoit été par elle instalé jusques dans son lit, commerça à trahir sa bienfaictrice, & sa maîtresse. Le Comte de ..... étoit mieux avec Madame de Chevreuse que la Porte ne pensoit. Comme elle étoit d'inclination amoureuse, elle lui avoit donné des preuves indubitables de l'estime qu'elle avoit pour lui, si-bien que la Porte ne se fut pas plutôt ouvert, qu'il alla tout révéler à sa maîtresse. Il est impossible de dire le ressentiment de la Duchesse, elle reprocha à la Porte tout ce qu'elle crût capable de le mortifier : mais lui qui ne manquoit pas d'esprit, jugeant en meme temps qu'une si grande constance du Comte de ..... ne pouvoit partit que d'une amitié réciproque, au lieu d'en paroître surpris, lui reprocha son inconstance, & ajoûta qu'un homme qu'on trompoit dans un endroit si sensible,

pouvoit bien se venger de quelque maniere que et fut. La Duchesse ni ma pas ces reproches d'un homme comme lui, & su su sur su point de le chasfer y mais elle n'osa le faire, de peur que s'en retournant en France, il ne su dire à la Reine, la vie qu'elle menoit, & mille intrigues qu'elle avoit eus à son préjudice. Elle aprehenda d'aillents qu'il ne la facristà è la Maréchale s'e Schomberg, qui après avoir résisté à l'amour du Roi, n'avoit pû selon le bruit commun se désendre de celui d'un homme de si basse commun se désendre de celui d'un homme de si basse condition.

Le Comte de .... qui étoit jaloux de la Porte, fut surpris qu'après ce qui étoit arrivé; elle en usa fin moderément avec lui , & la jalousse le rendant capable de toutes choses, il résolut peur s'en délivrer, de lui donner du poison. Comme la Porte-aprehendoit non seulement l'humeur de la nation Espagnole; mais, encore le restentiment de la Duchesse, il se tint sur ses gardes, ce qui lui sauva la vie. Car il ne voulut jamais manger qu'en son particulier, & jusques à ce qu'il revint en France,

il eut cette précaution-là.

Pendant toutes ces intrigues le Roi avoit une fi méchante santé, qu'on voyoit bien qu'il ne pouvoit pas vivre encore long-temps. Madame de Chevreuse, qui avoit eu tant de crédit sur l'esprit de la Reine, attendoit cette mort non seulement comme la fin de son exil, mais encore comme le commencement de sa fortune. C'est pourquoi voulant obliger la Reine à lui porter encore plus d'afection, elle résolut de faire elle-même ce dont la Porte avoit été chargé. Mais comme elle craignoit que tant qu'il demeureroit auprès d'elle ce lui seroit un obstacle pour disposer entiérement du Comte de ..... elle le renvoya en France de concert avec lui, & il s'y laissa résoudre, quelque regret qu'il eut de l'abandonner à son rival, esperant que s'il n'étoit pas heureux du côté de l'amour, il le seroit peut-être de celui de la fortune.

Et à la verité la promesse de la charge de valet de chambre du Roi l'avoit si fort tenté qu'il songeoit à l'avoir préferablement à toutes choses. C'est pourquoi il ne fut pas plûtôt à Paris qu'il fur trouver la Reine, à qui il dit que n'aiant pû réussir dans sa négociation, Madame de Chevreuse s'en étoit chargée, & prétendoit s'en acquiter mieux que lui. La Reine qui commençoit d'avoir pour le Cardinal Mazarin cette grande confiance que nous avons vûë depuis, lui aiant fait part de cette nouvelle, au lieu de s'en réjouir il s'en affligea, & épris des mêmes sentimens que j'ai remarquez cidessus, il dit à la Reine qu'elle s'alloit perdre si le Roi venoit à découvrir ce qui se passoit : que l'aversion qu'il avoit pour Madame de Chevreuse étant invincible, il n'y avoit rien qu'elle dût éviter davantage que d'avoir commerce avec elle : qu'ilétoit bon de voir la Porte qui ne pouvoit être suspect, puisqu'on le croioit disgracié, qu'il seroit même utile un jour à bien des choses, mais que pour Madame de Chevreuse, elle étoit bien ésoignée de l'être dans le temps present.

La Reine qui sçavoit la verité de ses paroles n'eût pas de peine à le croire. On manda à Madame de Chevreuse qu'on lui étoit bien obligé des peines qu'elle prenoit, mais qu'elles n'étoient pas necessaires en l'état qu'étoient les choses. Cependant le Cardinal Mazarin fit agir la Porte auprès de la Reine, pour lui ôter les impressions avantageuses qui luy pouvoient rester de Madame de Chevreuse, & ce fut par des services si importans qu'il merita la charge qu'on lui avoit fait offrir. On ne l'en revétit pas neanmoins que le Roi ne fut mort, & même il parut que ce fut à la recommandation de Madame de Chevreule, laquelle tout habile qu'elle étoit fut si dupe en cette occafion, qu'elle prit pour une grace ce qui n'étoit qu'une récompense des trahisons qu'on lui avoit

faites.

0

Cependant il étoit de l'honneur de Mazarin, après avoir empêché que la Reine ne prît une précaution qui lui pouvoit être fi utile , de chercher d'autres biais pour lui assurer la Regence. Et comme il craignoit l'esprit de Mr. Desnoiers Secretaire d'Etat de la guerre, & qu'il eut été bien aise de l'éloigner , il se servit de lui pour en faire la premiere proposition au Roi, esperant de deux chofes l'une', ou que le Roi en s'y laissant porter , la. Reine lui en auroit toute l'obligation, puisque c'étoit lui qui mettoit les fers au feu, ou que se mettant en colere , il disgracieroit celui qui lui en auroit parlé. Mr. Desnoiers fut assez dupe pour se laisser engager dans cette afaire. Mais comme il sçavoir qu'il étoit dificile d'y réussir, il voulut prendre le Roi par son foible, c'est-à-dire, lui faire representer par son Confesseur que n'aiant plus guéres à vivre, il ne devoit songer qu'à son salut : que Dieu ne nous aiant rien tant recommandé que le pardon des ennemis, il faloit qu'il oubliat tous les sujets de chagrin que la Reine lui pouvoit avoir donnez, qu'il avoit déja fait revenir, à la Cour ceux qui lui étoient devenus suspects, par Patachement qu'ils avoient pour cette Princesse, qu'il ne restoit plus que de lui rendre des marques de son afection : Que l'occasion s'en presentoit, er lui donnant la tutelle de ses enfans, qui étoit une chose si natutelle, que la loi en excluoit toutes sortes de parens à son préjudice : Que s'il en nsoit autrement, il faloit qu'il lui demeurat quelque fiel sur le cœur ; qu'il n'y avoit rien de si dangereux, & qu'il prît garde à ne pas pardonner à demi.

Le Confessent sur assez bon pour faire ce que celui-ci lui disoie, soit qu'il y crite être obligé par le devoit de sa charge, cù que ce sur seulemen pour lui rendre service. Mais il eut commandement aussi-rôt de se retirer, & le Roi aiant sçû ensuie que ce qu'il en avoit fait n'évoit qu'à la consdera

tion de Mr. Desnoiers, il le renvoia aussi chez lui, & donna sa charge de Secretaire d'Etat à Mr. le Tellier, qui est aujourd'hui Chancelier de France. Comme la fortune de ce Ministre, & celle du Marquis de Louvois son sils sont si prodigieuses qu'elles approchent de celle de quantité de Souverains, si tant est qu'elles ne soient pas plus grandes, j'en dirai ici un mot, pour faire voir que quand on a infiniment du merite; il n' y a rien à quoi l'on ne se puisse s'elever.

Mr. le Tellier étoit fils d'un homme de Robe, & fut élevé par lui pour être de la même profesfion. Aiant passé par quelque petite charge, pour être capable d'une plus grande, il eut envie de celle de Procureur du Roi du Châtelet, qui est une charge unique & fort confiderable. Celui qui la vendoit aiant plusieurs Marchands en main le préfera aux autres, à condition qu'il lui donneroit de l'argent comptant dans un terme qui étoit fort court. Mais comme il lui manquoit dix mille écus pour faire toute la somme, il étoit en danger de ne la pas avoir, quand Monsseur le Pelletier, qui avoit une charge qui lui donnoit quelque maniement, les lui aporta. Toute sorte d'obstacle étant levé par ce moien, il eut ses provisions & s'aquit bien-tôt tant de réputation & d'estime, qu'on le regarda comme un homme qui en sagesse n'avoit pas eu son parcil depuis long-temps. Cela n'empêcha pas qu'il ne lui arrivat un accident. Etant un jour parmi la ville monté sur sa mule, comme c'étoit la coûtume des Magistrats de ce temps-là, il survint quelque desordre, & sa charge l'obligeant d'y remedier, des Pages de la grande Ecurie du Roi lui saissrent la bride, & l'emmenerent avec eux à la grande Ecurie sans le connoître. Mais les Ecuiers lui firent excuse, & obligerent les Pages à lui demander pardon. Il étoit si-bien faisant, qu'il ne voulut pas se plaindre de cette violence, qui auroit fait bien de la peine à

MEMOIRES 100

ceux qui y avoient trempé. Cependant Mr. de Builion eût affaire de lui, pour une chose qui regardoit le peuple, & lui ayant trouvé un esprit d'une penetration, & d'une folidité merveilleuse, il lui infinua de quiter sa Charge pour entrer dans le Conseil.

Ce fut en faisant ce pas-là qu'il commença à se faire connoître à mon Maître; à qui j'ouis dire plufieurs fois beaucoup de bien de fui. Cependant ce fut encore toute autre chose quand il eut paru dans le Conseil, & après avoir eû toutes les marques de distinction, qu'on donne aux gens de probité, & de merite, il eut enfin, comme je viens de dire, la charge de Secretaire d'Etat. Ce fut à condition neanmoins de donner quatre cens mille francs à Mr. Desnoiers, & les lui ayant envoyez chez lui, il les refufa, prétendant que comme il n'y a rien de sur à la Cour, le moindre changement le feroit rentrer dans sa Charge. On raporta donc l'argent chez Mr. le Tellier , & Mr. Desnoiers étant venu à mourir peu de temps après, le Cardinal Mazarin, sous le bon plaisir de la Reine-mere, lui sit don de cette somme qu'il prétendoit revenir au Roi, à l'exclusion de ses heritiers. De si grands bien-faits, l'obligerent à servir avec encore plus d'affection , il donna des marques de son esprit dans toutes les occasions délicates qui survinrent bien-tôt, & la guerre civile s'étant allumée en France, il demeura inséparablement auaché aux interêts de la Reine-mere, & à ceux de Mazarin, qu'il regardoit comme son bien-faicteur.

Mazarin étant venu à mourir, il s'empara de l'esprit du jeune Roi, qui avoit le discernement de connoître ceux qui le servoient bien , & ceux qui le servoient mal, de sorte que les mêmes raisons qui l'avoient obligé de donner son amitié à Mr. le Tellier , l'obligerent à faire arrêter Mr. Fouquet. Mr. le Tellier n'étoit pas bien avec celui-ci , ce qui fur cause qu'on présuma qu'il avoit contribué sous main à sa disgrace; mais pour faire voir qu'on se

méprenoit, & qu'il n'étoit capable que de porter le Roi à ce qui étoit du bien de son service, il lui laissa faire son procès sans s'en mêler, ce qui l'eut sait

perir indubitablement s'il l'eut fait.

Le Roi n'eut plus de premier Ministre après la mort du Cardinal Mazarin, & s'il eut quelqu'un qui pût être réputé tel, ce fut sans doute Mr. le Telfier. Il avoit deux fils & une fille , la fille étoit mariée au Marquis de Villequier , qui est aujourd'hui Mr. le Duc d'Aumont. Pour ce qui est des fils, il destina l'aîné, qui est le Marquis de Louvois, à être du monde, & l'autre à l'Eglife. Celui-ci eut la Coadjutorerie de l'Archevêché de Reims, que possedoit le Cardinal Antoine, & par ce moien il se vit sur d'être un jour Duc & Pair. L'autre eut la survivance de la charge de Secretaire d'Etat. Ses grands services sont si récens qu'il seroit inutile d'en parler , tout ce qui vient d'arriver dans l'Europe vient d'être conduit par la tête, & il tient aujourd'hui sa place avec autant de réputation, que mon Maître en a eu de son temps. C'est tom dire, ce me semble, à son avantage : Cependant il me permettra de mettre cette difference entre ce temps-ci & celui d'alors , scavoir que mon Maître bien loin d'être secondé par un grand Roi, n'avoit point souvent de plus fort ennemi que celui à qui il tâchoit de rendre service ; au lieu , que le Roi d'aujourd'hui est le premier à cheval pour faire réuffir les entreprises qu'il a projettées dans fon cabinet.

Quoi qu'il en soit, tant de grands services du pere & du fils a'ont pû mieux être récompensez qu'ils le sont aujourd'hui. Le pere est Chaocelier de France, la plus belle charge de la Robe, & qui donne le pas, soit qu'on se trouve au Conseil ou à la Cour. Le fils est Secretaire d'Etat, Ministre, s'avoit, & ca un mot celui sur qu'ile Roi se reposé également de la paix & de la guerre. Cependant, je ne dois pas oubliet une cisconstance qui prouvey.

ra la reconnoissace du pere & du fils. Mr. Colbert qui avoit l'administration des Finances étant most il y a deux ans ou environ, ils ont procuré sa charge à Mr. le Pelletier, fils de celui dont j'ai parléci-dessit, & cela pour récompense de ce que nous avons dir.

Si je me suis étendu un peu au long sur la naisfance & sur le progrès de la fortune de Mr. le Chancelier, & du Marquis de Louvois son sis, ce n'a pas été une chose si inutile que l'on diroit bien; aiant à parler dans la suite de plusieurs grandes actions qui se passerent sous leur Ministere; il faloit donner une idée de ceux qui gouvernoient, & faire voir que ces grands coups de tête partent de gens consommez dans la politique, & dans ses

afaires les plus délicates.

Mais pour en revenir à ce qui me regarde, d'abord que j'eus refusé de me charger de la négociation dont j'ai paflé ci-dessus, je ne fus vû de bon œil en aucun endroit, & fus tellement maltraité de la Reine & du Ministre, que je résolus de me retirer. Le Roi, cependant, après avoir exilé Mr. Defnoiers pour lui avoir ofé parler en faveur de la Reine, n'en usa pas si rigoureusement avec le Cardinal Mazarin, ni avec Chavigni, qui avoient embraffé ses interêts. Il est vrai qu'ils s'y prirent plus finement : car au lieu de proposer au Roi de la faire Regente, ils lui dirent que pendant qu'il étoit encore en état de le faire, ils lui conseilloient de vouloir régler les chofes, comme il vouloit qu'elles fussent après sa mort, que le bas âge dans lequel 🛪 alloit laisser ses enfans demandoit cela de sui 🔑 qu'au moins il auroit la consolation en mourant de sçavoir quelle seroit leur fortune ; au lieu que s'il n'avoit cette précaution-là ils seroient exposez à d'étranges évenemens.

Le Roi trouva beaucoup de raison dans ce confeil, mais d'abord qu'il voulut mettre la main à l'œuvre, il rencontra par tout des dificultez insurmontables. Il ne songeoir qu'à laisser la tutelle de ses enfans entre les mains de la Reine, ou du Duc d'Orleans son frere, mais l'un lui paroissant d'un esprit trop inquiet, & l'autre trop bonne Espagnole, il prit le milieu, qui fut qu'ils se mé eroient tous de leur administration, esperant que l'un pour l'autre ils en feroient mieux leur devoir. Il en arrivà de cette conduite comme d'un Etat qui demeure dans la neutralité, pendant que deux voifins démelent leur querelle, ni l'un ni l'autre ne furent contens de ce que le Roi faifoit pour eux, & ce fut de nouvelles brigues pour faire changer sa derniere volonté. Ceux qui étoient de la Cour s'apercevoient bien de tout ce qui se passoit, mais l'on ne pouvoit dire encore qui auroit le defius, ni même qui gouverneroit la Reine si elle devenoit jamais la maîtresse absoluë, car elle avoit l'esprit de faire bonne mine à tout le monde, ce qui sui aqueroit tous les jours de nouvelles créatures. Le Cardinal Mazarin faisoit cependant tout son possible pour faire pancher la balance de son côté, & afin que la Reine se laissat prévenir de son affection à son fervice, il profita des derniers momens de la vie du Roi , pour tâcher de lui faire faire quelque chose de plus qu'il n'avoit fait en sa faveur. Il lui remontra qu'une mere avoit toûjours les sentimes de la nature, qui lui faifoient faire une grande difference entre les interêts de ses enfans & ceux de ses proches, qu'il n'en étoit pas de même du Duc d'Orleans, lequel après avoir ofé prendre les armes plufieurs fois contre lui , les prendroit bien plus facilement contre un enfant : Que dans le temps le plus florissant de l'Etat , sa naissance avoit été sufssante pour le faire suivre de quantité de Nobleffe, à plus forte raison que ne seroit-ce point quand il y joindroit une si grande autorité? Le Roi ne se laissa point toucher de ces paroles, il répondit qu'il avoit pourvû à tout par la forme qu'il avoit établie par fa déclaration, & mourur fans y rien innover.

l'avois pris tant de goût à la Cour, que quelque résolution que j'eusse faite de la quitter , je ne m'étois pas mis encore en étar de le faire. Je suivois la fortune du Duc de Richelieu, qui étoit celui que mon Maître avoit institué pour porter son nom, & ses armes. Il y en avoit qui disoient qu'il étoit son fils , & qu'il l'avoit en de la Duchesse d'Equillon, mais il avoit trop peu d'esprit pour être le fils d'un si grand homme ; ce qui justifie assez que ce n'est qu'une médifance. Quoi qu'il en soit, voiant qu'il trainoit plutôt son nom que de le porter, je pris congé de lui sans dire pourquoi, bien mortifié neanmoins de quitter un lejour que je croiois seul capable de captiver le cœur d'un honnête homme. Mon dessein étoit de prendre parti à la guerre, qui étoit fortement allumée de tous côtez sur nos frontieres; car quoi que j'eusse perdu bien du temps , je me trouvois encore fort & vigoureux, & en un mot en état ce me fembloit de faire quelque chose. Cela m'obligea de faire ma cour à Mr. le Tellier, de qui j'étois connu affez particulierement, pour avoir lieu d'esperer quelque chose, mais comme c'étoit la politique même, il en parla à Mr. le Cardinal, qui lui défendit de me donner aucun emploi. Je reconnus bien-tôt qu'il falloit qu'il y eut quelque ordre comme celui-là, car Mr. le Tellier ne me parla plus comme il avoit de coûtume de faire . & au lieu de m'assurer positivement, comme il avoit fait auparavant, qu'il me donneroit ce que je demandois, se contenta de me dire qu'il seroit ravi de me faire service. C'étoit un mot si en usage chez Ini quand il ne vouloit rien faire pout une personne, que je me le tins pour dit. Cependant je me plaignis de ce qu'il m'avoit amuse si long-temps, & Mr. de la Chastre m'aiant vû pestant & grondant au fortir du Bureau, il me dit que si je voulois il me chercheroit un Mastre qui me consoseroit de celui que j'avois perdu. Je lui dis que je

le voulois bien, pourvû que ce ne fut pas le Duc l'Orleans, & m'aiant nommé en même temps le Duc de Beauforr, je lui répondis que je l'avois toûjours bien estimé, mais qu'aiant été dans des interêts contraires à feu Mr. le Cardinal, il ne pourroit prendre de confiance en moi , ni moi le fervir de bon cœur. Il me demanda si j'étois sage de parler de la forte, & si après avoir été si long-temps à la Cour, j'avois fait un affez méchant usage de tout ce que j'y avois vû, pour ne pas fçavoir qu'il n'y avoit que l'interêt qui dût régler les sentimens: que tant que Mr. le Cardinal de Richelieu avoit été au monde, j'avois bien fait de n'être pas des amis de ceux qui étoient oposez, mais que maintenant que j'étois maltraité du Ministre, je devois me lier d'interêt & d'amitié avec ceux qui avoient fujet de le hair : que si quelqu'un étoit en ces termes-là avec lui, c'étoit fans doute Mr. de Beaufort, à qui il avoit volé les bonnes graces de la Reine-mere, & qui sans lui auroit pû faire toutes choses pour ses amis & pour ses créatures, que c'étoit un Prince ferme , vigoureux , qui sçavoit estimer les gens de merite, & à qui enfin il y avoit plaisir de se donner : que si je voulois , il lui en parleroit, & que quand ce ne seroit que la haine qui seroit commune entre nous pour Mazarin, cela sufisoit pour me donner plus de part qu'à aucun autre dans sa confiance.

La peine que j'avois à quier la Cbur, à l'envie de me venger de la piece que me venoir de faire oe Ministre, firent que j'acceptai ses ofres, après m'être rendu à ses raisons. Il en parla à Mr. de Beaufort, qu'ului témoigna qu'il seroit ravi de m'avoit, & ce Prince lui aiant dit que je me trouvasse à Anet, où il devoit aller, je partis de Paris avec un de mes amis, qui avoit une maison en chemin, & avec qui j'avois sait une partie de longue paume. Nous envoiames totijours nos valers devant, & étans partis ensuire , nous primes le chemin du

. . .

cours la Reine, pour passer delà dans le bois de Boulogne, & gagner faint Cloud. Comme nous fûmes un peu au delà de la maison du Maréchal de Bastompiere, où il y a aujourd'hui un Convent de Religieuses, on jetta une pierre au Gentilhomme avec qui j'étois, qui le frapa par derriere, de forte qu'il tourna visage pour voir d'où elle venoir. Il vit sur la terrasse du logis, dont je viens de par-. ler, des gens qui baiffoient la tête, & croiant que c'étoient des femmes, Corbleu, me dit-il, elles veulent rire. Comme il disoit ces mots, ces gens le relevérent , & nous jetterent encore des pierres , & il nous fut facile alors de voir que ce n'étoit pas -ce que nous avions crû, mais des hommes qui ne le cachoient plus, & qui mêmes nous insultoient de paroles, & nous accabloient de coups. Mon ami mit en même temps le pistolet à la main , & une pierre lui aiant donné sur le bras, il ne marchanda point, & tira son coup. Peu s'en falut qu'il ne tuât celui qui l'avoit atteint , & il alloit ti-, rer son autre pistolet , si des gens du lieu ne l'eussent averti, que c'étoit le Duc d'Orleans qui étoit là avec toute sa Cour. Cet avis nous venant trop tard, nous crûmes incontinent que nous allions être poursuivis; & n'aiant point d'autre parti-à prendre que celui de nous fauver, nous baissames la main & donnâmes des deux à nos chevaux. Nous n'érions pas encore au haut de la montagne des bons hommes, que nous vimes paroître cinq ou fix cavaliers qui venoient à nous à toute bride, & quoi que nos chevaux fusient tout essoufflez, nous piquâmes tout de nouveau sans leur laisser prendre ha'eine. Il eut été necessaire qu'ils eussentent été bons pour nous tirer d'affaire, car il sembloit que les leurs volassent, & ils nous ateignirent devant que nous eussions pû gagner le bois de Boulongne.: Comme nous vimes, qu'il n'y avoit plus moien de s'en défendre, nous prîmes le parri de tourner tête, & mon ami qui ne manquoit pas de

conrage, alloit tirer le seul coup qui lui restoit, quand un de la troupe qui étoit de ses amis lui dit que puisque e'étoit lui la paix étoit faite, & qu'il n'y avoit qu'à r'engaîner. Au même temps joignant les éfets aux paroles, il courut l'embrasser, & les autres remettant leurs pistolets dans le foureau, nous en fûmes quites pour leur dire, que fi nous avions crû que le Duc d'Orleans y eut été . nous nous serions bien empêchez de faire ce que nous avions fait. Ils nous païerent de la même monnoie dont nous les païons, c'est-à-dire, qu'ils nous affurérent auffi, que s'ils euffent fcu que c'eue été nous, ils en eussent use autrement. Mais je doute fort qu'ils l'eussent pû faire, un Prince qui prenoit plaisir à aller tirer le manteau sur le pontneuf , comme faisoit le Duc d'Orleans , n'étoit . pas d'humeur à s'arrêter , quelque priere qu'ils lui euffent pû faire.

La paix étant faite de la maniere que je viens de dire, ils voulurent que nous nous en retournassions avec eux, à quoi je m'oppolai de tout mon pouvoir, & pour sçavoir que je serois suspect dans cette compagnie, & parce que je me voulois rendre ponctuellement à mon rendez-vous. Tout ce que je pûs dire neanmoins fut inutile, & aiant été obligé de marcher , nous trouvâmes Mr. le Duc d'Orleans avec cinq ou fix autres ; qui faisoient la débauche. Il n'examina pas fi j'avois été au Cardinal de Richelieu, ni si j'avois refusé de me donner à lui , il nous obligea de nous mettre à table , où aprés avoir bû jusques à l'excès , il eut envie de se donner un plaisir de Prince, c'est-à-dire, de faire quelque chose d'extraordinaire. Ce fut de manger une omelette sur le ventre de Walon, Colonel du Régiment de Languedoc, homme d'une groffeur prodigieuse, mais qui n'avoit garde de devenir de plus belle taille, puis qu'au lieu de faire diéte quelquefois, il n'avoit point d'autre passion que celle de faire bonne chere. Walon se couchant done tous

de son long, presenta sa table qui étoit en relief, & ceux qui servoient aiant mis l'omelette dessus, l'excès de la débauche sit qu'il ne sentir pas qu'elle le brûloit, ou du moins il crût qu'il y alloit de son honneur de ne le pas dire.

honneur de ne le pas dire. Après que l'on eut mangé de ce ragoût, dont le Duc d'Orleans aussi bien que tous ses flâteurs, exagerérent mille fois la bonté, on dit qu'il faloit s'en retourper à Paris, & aller chez la Neveu qui étoit une fameuse courtisane. Quelques affaires que j'eusse,il falut que je fusse de la partie malgré moi. L'on y fit tout ce qu'on étoit capable de faire en l'état ou nous étions, & après avoir fait enrager la maîtresse du logis, & quelques autres de même trempe, qu'on étoit alle chercher, le Duc d'Orleans pour faire sa paix, dit qu'il leur vouloit donner du plaifir, & ce fut d'envoyer querir un Commissaire, fous prétexte qu'on faisoit du bruit dans ce logislà. Le Commissaire vint avec main forte, Mr. le Duc d'Orleans nous aiant fait cacher dans une chambre à côté, il n'y eut que lui qui parut avec Walon. Ils s'étoient tous deux couchez dans le lit avec la Neveu, qui étoit au milieu, & le Commiffaire le trouvant en fligrant délit, & ne le connoiffant point, il lui fit commandemeut de se lever, & sur son refus il dit à ses gens de le faire lever par force. Ils se mirent en devoir de lui oberr mais comme ils commençaient à le gouspiller , ils furent bien surpris de nous voir sortir de nôtre cache, non pas toute fois en posture de gens qui leur vouloient faire du mal, mais aiant le chapeau à la main, & portant grand respect à celui qui étoit dans le lit. Cependant rien ne les surprit davantage que l'habit du Duc d'Orleans qu'on aporta, & le cordon bleu, sur lequel ils jetterent d'abord les yeux, leur frappa tellement la vûë, que quand la foudre seroit tombée, ils ne seroient pas demeurez plus interdits. Le Commissaire commençant à reconpoître son erreur, se jetta aux piés du Duc pour

implorer fa mifeticorde. Le Duc'hi dit de ne rien craindre, & qu'il en feroir quitre à bon marché. Nous ne fçavions ce qu'il vouloit faire: mais il ne fut pas long-temps à prendre fon parti, Il fit venir les autres coutrilanes qui n'avoient point encorre paru devant le Commiffaire, & les ayant fair arranger fur le bord du li, les unes auprès les autres, & prefenter le detriere, il obligae le Commiffaire, & toute fa troupe, de venir rendre hommage à ce qu'ils voyoient, nuds en chemife, une bouge à la main, pour faire difoit-il, amende

honorable.

Il nous fut permis après cela de nous en retourner chacun où nous voudrions, & comme j'avois perdu bien du tems, & que je craignois que Mr. de Beaufort ne fut déja à Anet, je marchai toute la nuit, de peur qu'il ne pensat mal de mon retardement. Je trouvai qu'il n'étoit pas encore arrivé, dont j'eus beaucoup de joye. Mais deux jours s'étant passez sans que j'en entendisse parler, je ne sus ce que cela pouvoit dire. Comme j'étois dans une grande impatience, & que d'ailleurs je m'enniiois, je sortois le plus souvent, & m'avançois fur le grand chemin , pour voir si personne ne venoit. Enfin je vis venir un homme à toute bride, & ne doutant point que ce ne fut quelqu'un de sa part, je le voulus arrêter pour lui demander des nouvelles. Mais n'ayant pas le temps de me répondre, il passa outre, & entra dans le château. On en ferma les portes incontinent, & j'en fus d'autant plus surpris, qu'il s'en faloit de beaucoup que la nuit ne fut venuë. Je m'en étois aproché à dessein d'y entrer, & frapai à la porte afin que l'on me vint ouvrir ; mais ce fut inutilement. J'y demeurai une heure sans qu'il vint personne, & j'étois prêt de m'en retourner, quand j'entendis des pleurs qui me firent ouvrir les oreilles. On abaissa en même tems le-pont-levis, & je sus que cette assiction provenoit de ce qu'on avoit arrêté le Duc de Beaufort.

\*\*\*

Ce Prince avoit été fort bien avec la Reine-mere, elle lui avoit donné des marques d'estime, & de confiance, qui faisoient qu'on n'en pouvoit douter. Car un jour qu'elle avoit crû que le Roi devoit mourir, elle sui avoit remis ses enfans entre les mains, ce qui avoit donné de la jalousie à tous les Princes. Si le Duc de Beauforr en eut bien use après cela, il y avoit aparence que s'il n'avoit pas été Ministre, il auroit du moins été des plus avant dans la faveur, mais ayant fait des brigues avec Châteauneuf, à dessein de perdre le Cardinal Mazarin, celui-ci ne se vit pas plûtôt le maître, qu'il dissipa cette faction, faisant arrêter la meillure partie de ceux qui en étoient, & exilant les autres. Quoi que je ne sçusse rien de toute cette intrigue, > je ne laissai pas d'y être envelopé : Quelqu'un aiant raporte à Mazarin qu'il m'avoit vu parler à Me. de la Chaftre, il me mit au nombre de ceux dont il voulut s'assurer, & je fus bien surpris qu'en m'en revenant d'Anet, je me vis mettre à la Bastille. Mr. de la Chastre n'en fut pas quitte à meilleur marché, au contraire, comme il avoit plus à perdre, il ne pût recouvrer sa liberté qu'en donnant sa démission de la charge de Colonel General des Suisfes qu'il avoit.

Il et vrai qu'il ne demeura pas si long-temps en prison que moi. Comme je n'avois pas de ces puis-sintes protections qu'il pouvoit avoir; je sus obligé dans ma misere, & je n'eus pas seulement la confolation d'être visité des miens. En effet, mon pete & ma belle-mere voyant que j'étois mélé dans les affaires d'Etat, ne voulutent pas s'exposer à la colere du Ministre, & ayant peur que mes freres eussent plus de naturel, ils leur défendirent de me venir voir. Il est impossible de dire quel sur mon décspoir, s'ut tout dans les commencemens. Mais ensin n'y ayant rien à quoi l'on ne s'accostume, je sis de necessité vertu, & passai six ans entiers sans autre compagnie que celle de quelques livres qu'on

m'avoit permis de faire venir. Cependant Mr. de Beaufort s'étoit sauvé de Vincennes, cu il avoit été emprisonné, & voyant que tous les Ordres du Royaume étoient mécontens de la couduite du Cardinal Mazarin, il recommença ses brigues, mais avec plus de fruit qu'auparavant. Il y avoit si long-temps que j'étois en prison, que je ne croyois pas que personne songeat que je fusse encore au monde ; mais, lors que j'y pensois le moins, je vis entrer un homme dans ma chambre, que je reconnus pour être à. Mazarin. Il me dit qu'il venoit m'offrir ma liberté, f je lui voulois promettre, qu'après me l'avoir donnée, je l'avertirois de bonne foi de tout ce que je sçaurois des intrigues du Duc de Beaufort. Je ne balançai point sur la réponse que j'avois à faire. Je lui dis que sa proposition me faisoit bien connoître. pourquoi j'avois été arrêté : que c'étoit aparemment pour avoir été soupçonné d'avoir intelligence avec ce Prince, que Dieu scavoit ce qui en étoit, mais quoi que je n'eusse aucun engagement avec lui, rien n'étoit capable de me faire tromper un homme avec qui l'on croyoit que j'eusse été bien. Il me voulut dire plusieurs choses pour me faire changer de résolution, mais ne lui ayant point fait d'autre réponse, finon que le métier d'espion ne me convenoit pas , il s'en alla raporter à son Maître ce que je lui avois dit.

La proposition qu'il m'avoit saite, me si juger qu'il faloit que le Duc de Beaufort se sut sauvé, & que même il se faisoit craindre. L'ervie de le se-conder dans son ressentient me sit souhaiter de pouvoir comme sui souver moyen de recouvrer ma liberté, ayann pensé sérieusement, je mis en pratiques le seul moyen que j'en avois. Je gagnai celui qui m'aportoit des livres, & comme il venoit si souvent, qu'on ne se défioit plus de lui, il me donna à plusseurs fois dequoi faire une corde affez longue, pour décendre de ma chambre dans le sosse. Quelque peril qu'il y cût dans cette entres le sosse.

prise, j'en vins à bout une nuit qui faisoit fort obscur, & comme j'avois remarqué exactement toutes choses, je trouvai moyen de sortir du fosse, & fus entrer dans Paris par la porte S. Martin. Je passai le reste de la nuit sous l'ovant d'une boutique, n'y ayant pas d'aparence d'aller éveiller personne, & la pointe du jour étant venue, j'entrai dans une chambre gamie au fauxbourg S. Germain. Je m'informai-là de ce qui se passoit, & ayant sçû que tout étoit en combustion dans la Ville, au sujet d'un Edit qu'avoit envoyé le Cardinal, par lequel il taxoit toutes les Cours souveraines, la haine que j'avois pour lui, me fit oublier l'amour que je devois avoir pour ma Patrie, qui étoit menacée par là de grandes révolutions. En effet, le Parlement que cela regardoit, donna en même temps un arrêt contre ce Ministre, & quelques-uns de ses Membres furent même d'une opinion si violente contre lui, que si l'on eût suivi leur conseil, on auroit tâché tout d'un coup de venger dans son fang, mille atentats qu'ils prétendoient avoir été faits au préjudice des loix de l'Etat.

Le peuple qui se voyoit accablé d'Edits, entra dans les interêts du Parlement, & toutes choses se disposerent à la sédition, & à la révolte. Mais ce qui la hâta, fut que la Reine-mere fit arrêter quelques-uns de ce corps , ce qui servit comme de signal pour prendre les armes. Dans un moment les chaînes furent tenduës, les ruës barricadées. & les artisans sans songer qu'en quitant leurs boutiques, ils alloient cesser de gagner leur vie, se travestirent en gens de guerre, tans la haine étoit grande contre le Ministre. La Reine-mere crût appaiser ce desordre par la douceur, mais l'ayant tenté inutilement, elle fit paroître quelques soldats du Regiment des Gardes qui ne firent qu'irriter les féditieux. Je crus alors qu'il n'y avoit plus de danger pour moi de sortir, & un garçon qui m'avoit servi me reconnoissant, s'écria qu'il me faloit demander ce que c'étoit que de Mazarin, & que j'avois éprouvé sa violence. En même temps il viut à moi pour me saluitr, mais j'étois se ne olere de ce qu'il m'avoir fait connoître, qu'au lieu de recevoir se complimens, je me mis à le gronder bien fort. Tous ceux qui avoient ou'i ce qu'il avoit dit, vinrent autour de moi, & me fitent cent questions, ausquelles je n'avois garde de répondre. Mais les plus zélez m'obligerent à aller avec eux au corpsde garde, disait qu'ils vouloient que je les commandasse, en cas qu'il arrivât quelque chose, se que j'avois la mine de sçavoir mieux qu'eux le mètier.

Cette sédition auroit été bien loin, si la Reine qui avoit refuse d'abord de rendre les prisonniers, ne s'y fut à la fin résoluë, & cela ayant fait rentrer chacun dans le devoir , j'eûs peur que ce qui m'étoit arrivé , ne me fit de nouvelles affaires auprès du Ministre. En effet, après m'avoir si fort maltraité sans sujet, il sembloit que j'avois lieu de craindre qu'il ne m'accusât d'avoir été un chef des séditieux, & equoi que la Reine-mere cut promis de tout oublier, comme je sçavois qu'on ne manque jamais de prétexte quand on veut perdre un homme, je me vis obligé à chercher quelque protection. Celle du Parlement me parut la plus affurée en l'état où étoient les choses. Non seulement il avoit l'amitié du peuple, qui étoit assez simple de croire que tout ce qu'il faifoit n'étoit que pour lui, mais il avoit encore engagé dans ses interêts plusieurs Provinces, qui ne vouloient pas moins de mal au Cardinal Mazarin. Le Parlement reçût ma requête qui lui fut presentée par le Duc de Beaufort, qui étoit merveilleusement agréable aux Parisiens, parce qu'ils le croyent irréconciliable avec Mazarin. Ma raquête fut entérinée, & me voyant en sureté, je me liai d'interêt avec le Duc de Beaufort, & avec tous ceux qui haissoient le plus le Cardinal. Si

je voulois raporter toutes les brigues que l'on fit contre lui, il fandroit que ces Memoires fussent en plusieurs volumes, mais ayant résolu de ne parler que des choses ausquelles j'ay eu quelque part , je me contenterai de dire que le Parlement lui en fit tant qu'il résolut de le punir. Il lui étoit imposfible d'en venir à bout, à moins que de réduire Paris à l'obéissance, lequel avoit, comme j'ay dit ci-devant, pris son parti avec tant de hauteur, & qui étoir encore tout prêt de le prendre au moindre sujer qu'il lui en donneroit. L'entreprise paroisfoit non seulement difficile : mais encore au dessus de ses forces. Il y avoit plus de cent mille combatans dans la Ville, & toutes les trompes du Roy ne montoient à rien , s'il faut ainsi dire. Neanmoins le Duc d'Enguien qui étoit devenu Prince de Condé par la mort de son Pere, étant revenu de Flandres , & lui avant promis d'épouser son parti, on retira son armée de ses quartiers, & toute la Cour étant sortie de Paris , la Ville fut bloquée. Comme il n'y en a point de si peuplée dans le monde , les passages que l'on avoit occupez , la jetterent bien-tôr dans la misere ; & chacun ayant dit que c'étoit une honte de souffrir d'être affamez par une poignée de gens, on donna heure pour faire revue des forces qui étoient sur pié. Ces forces étant arrivées sur le champ de bataille, les Capitaines qui étoient tous des Conseillers ( car ce n'étoient que des compagnies de bourgeois ) voulurent les mettre en bataille, afin de les faire voir aux Generaux; mais pas un ne sçachant comme il s'y faloit prendre, ce fut un desordre si épouventable, qu'ils aprêterent même à rire à ceux même qui n'en scavoient pas plus qu'eux. Cependant il fortit un homme des rangs , qui tout fier , & tout boufi de gloire', dit que ce n'étoit pas aussi comme cela qu'il faloit commander, qu'il avoit été six mois foldat aux Gardes , & qu'il se trompoit bien, s'il n'en yenoit pas mieux à bout. Chacun fut ra-

vi d'entendre qu'il y avoit parmi eux un homme de fervice, & lui ayant deferé le commandement, par un cri de , Vive le Parlement , & nôtre nouvel. Officier, il fut créé Major general de l'Infanterie, pour marque de laquelle charge, il reçût une canne des mains de Vedeau de Granmont Consei!ler aux Enquêtes. Granmont fut même tout prêt de lui donner son hausse-cou, mais ayant peur qu'il ne s'égarât, & que cela ne fit perdre à sa Maison la réputation où elle étoit d'avoir l'humeur guerriere, il lui en fut chercher un autre. Son fils continuant dans les mêmes inclinations. conserve cherement ce hausse-cou aussi-bien que sa barbe, qui fait croire sur tout dans le Carnaval, que c'est quelque vieux corporal qui s'est déguise en Conseiller.

Le nouveau Major se brouilla un peu dans un ordre de bataille. Neanmoins chacun ayant admiré ce qu'il avoit fait, les Officiers du régiment l'em. menerent dîner en ceremonie , & lui donnerent le haut bout à la table. On parla là des moyens de faire lever le blocus, & tout ce que le Major prononça fut crû comme des oracles. Cependant cela n'empêcha que le Prince de Condé ne fit attaquer Charenton, où les Parifiens avoient jetté trois mille hommes sous la conduite de Clan'eu, & ce poste leur étant de consequence, il sortit vingt mille hommes de la Ville pour marcher au secours. l'en étois comme les autres , & j'avo's l'honneur d'être un des principaux Officiers de cavalerie, laquelle avoit été commandée pour soûtenir l'infanterie. Nous lui laissâmes donc prendre l'avangarde en sortant : mais elle n'eût garde de s'atribuër ce qu'elle ne vouloit pas lui être dû. Le Prince de Condé étant venu au devant de nous avec trois ou quatre cens chevaux, elle woulut prendre le poste de l'arrieregarde : mais comme l'ordre de bataille étoit disposé autrement , nons ne le souffrimes point , & continuâmes à lui déferes

l'homeut d'être à la réte en nous retirant à toute bride vers la Ville. Chacun prit pour une fuire, ce qui n'étoit qu'un effic du Commandement qu'on nous avoit fair de nous tenir à l'arriere-garde. Quoi qu'il en foit, fi le Prince de Condé efit voulu, il eut paffé toute nôtre infanterie à la poirte de l'épée, mais il se contenta de prendre Charenton, où il perdit le Puu de Châtillon son parent.

J'eus honte de rentrer dans la Ville après une action comme celle-là, car quoique je n'eusse peutêtre pas fui des premiers , il me sembloit toujours que c'étoit assez que d'avoir été dans une si méchante compagnie, pour avoir part à l'affront. Depuis ce temps-là, nous voulûmes encore éprouver nos forces: mais ayant été batus par tout, quoique Lous fustions toujours dix contre un , je vis bien que je n'aquerois jamais trop d'honneur,, tant que je ne combattrois qu'à la tête d'une milice. Cependant le Parlement ne diminuoit rien de la haine qu'il avoit contre le Cardinal : mais comme dans le cas dont il s'agissoit, le proverbe étoit faux qui dit, qu'il faut que l'Epée céde à la Robe, il songea à s'accommoder, d'autant plus que mille gens de qualité, qui sembloient avoir pris son parti, entrerenoient commerce à la Cour. Plusieurs n'étant pas d'avis de cela , dirent qu'il valoit mieux envoyer demander du secours à l'Archiduc , & le Prince de Conti, qui avoit été déclaré Généralissime du parti, étant de cet avis, on nomma le Marquis de Noirmoustier, & Laicques, pour y aller. Je fus aussi de ce nombre, non pas en qualité comme cux de Plénipotentiaire, mais de Ministre subalterne qui devoit suivre leurs avis.

Je ne craignis point cette fois-là de m'aller montrer, y étant envoyé de fi bome part, & ne doutai point que nous n'y fussions bien reçüs. En effer, Archiduc nous promit de faire marcher son armée pour dégager Paris, & je sus laisse auprès de Jui pour le faire ressouvenir de ses promesses. Mais je n'y eus pas demeuré huir jours que je m'aperçûs que le Comte de ..... qui éroit toûjours fon favori, traversoit nos desseins. Il ne voulut pas d'un homme si clairvoiant que moi pour l'éclairer, il manda à Laicques qui étoit son ami, qu'il fit ensorre qu'on me fir revenir bien-tôt, & tout ce que je pûs comprendre à cette conduite, c'est que Madame de Chevreuse qui garoissoit desiren la perte du Cardinal, & qui éroit toûjours bien avec ce Comre, tâchoit d'empêcher l'entrée de ces rroupes dans le Roiaume, pour faire un traité plus avantageux pour elle. Cependant nôtre voiage aiant donné de l'inquiétude à la Cour, elle fit la moitié du chemin pour tâcher d'avoir la paix : & comme l'Archiduc rardoit trop à venir , & même que le Parlement commençoir à se repentir d'avoir apellé les étrangers , la chose fut bien-tôt concluë.

Chacun y stipula sés interêts, les uns eurent de l'argent, les aurres des charges, & il n'y eut que moi qui n'eus rien , quoique les principaux du parri m'eussent promis qu'on me feroit donner quelque établissement. Ce fut alors que je reconnus le peu de fonds qu'il y a à faire sur la parole des Grands, lesquels nous promettent tout, quand ils croient avoir affaire de nous, & nous oublient dès que nous ne leur sommes plus necessaires. Enfin j'aurois été réduit en un piroiable état sans ma renre de Lion. C'étoit la seule chose que j'avois, & mes freres avoient consumé tous les autres bienfairs que je pouvois avoir reçûs. Ce n'étoit pas dequoi faire le grand Seigneur : mais toûjours ce n'étoit pas aussi dequoi être tout-à-fait miserable. Cependant cela m'avoit apris à être bon ménager, & comme je n'avois plus personne à quoi pouvoir demander, j'avois réduit mon train à un valer de chambre, & à un laquais, au lieu que du temps de Mr. le Cardinal de Richelieu, j'avois toûjours fix ou sept domestiques. Cela me sembloit étrange,

parce que j'étois accoûtumé, comme on dit, & n'ager en grande eau: mais je ne sçavois pas encore ce que c'étoit que de la necessité, & je ne tardai

gueres à l'aprendre.

Mazarin qui me vouloit un mal à mourir, pour m'être sauve de prison , & pour avoir pris parti contre lui dans ces derniers troubles , me fit faifir ma rente sous un nom emprunté, & faisant faire d'autres saisses de même nature, il empêcha que je n'en fusie averri , que lors que je fus pour toucher de l'argent. Je fus surpris de trouver des créanciers que je ne connoissois pas: mais traitant cela de bagatelle, je fus chez un Procureur qui me dit la même chole, & qu'il me feroit bien-tôt donner mainlevée. Cependant il me demanda les saisses, & n'aiant pas cû la précaution de les prendre, je m'en retournai chez celui qui avoit accoûtumé de me paier, lequel me remit au lendemain. Le lendemain j'y fus , & l'on me dit qu'il étoit alle à dix lieuës de Paris, chez une de fes fœurs qui se mouroit.

On me traîna sous ce prétexte-là pour le moins quinze jours, & je n'eus garde de deviner que cet homme d'intelligence avec Mazarin , s'étoit fait ecler pendant tout ce temps-là. Enfin quelqu'un m'aiant dit qu'il l'avoit vû dans la rue, j'y retourrai, louant Dieu de ce que son absence n'avoit pas duré plus long-temps. Mais on me voulut dire encore la même chose, ce qui me fit juger qu'il y avoit du mal entendu. Je dis tout résolument que je sçavois son retour par des gens qui l'avoient vû, & que j'atendrois plutôt tout le jour ; que de ne lui pas parler. Il n'étoit pas loin-de-là, & aiant écouté tout ce que je disois, il cria de loin qu'on me sit entrer, & qu'il n'importoit pas pour moi. Il me fit de grandes excuses de ce qu'il étoit parti sans me donner contentement, il me dit qu'il ne faisoit que d'arriver , qu'il chercheroit mes papiers le foir, & que je les aurois sans faute le lendemain à

quelle heure je voudrois. Je pris encore cela pour argent comptant, & étant revenu dès la pointe du jour, il fit le malade, & me dit que l'état où il étoit, l'avoit empêché de me tenir parole. Il voulut encore me remettre à un autre jour, mais ma patience étant à bout , je fus chez mon Procureur pour dresser un commandement. Lui étant signisse, îl ne parla plus de saisie : mais fit réponse que je pouvois m'adresser à Lion, que sa commission étoit ceffce, & pour prouver ce qu'il disoit , il me donna copie d'une prétendue révocation. C'étoit. me renvoyer, comme on dit, au Calendrier Grec, & étant obligé d'écrire à Lion , j'envoiai mon contrat par la poste, afin qu'en même temps qu'il seroit arrivé, celui à qui j'écrivois fit ses diligences. J'atendis de ses nouvelles deux ou trois ordinaires; mais fort inutilement, mon contrat se trouva perdu, & ce fut un autre que lui qui me le manda, à qui j'avois fait écrire par un de mes amis.

Tout cela me fit perdre bien du temps, & s'en. étant encore passé beaucoup, devant que j'eusse pû lever une autre grosse, enfin l'on me manda de Lion que le payeur ordinaire étoit remis, & que c'étoit à lui à qui je me devois adresser. Je lui fis signifier un autre exploit, & il répondit alors qu'il y avoit des saisses entre ses mains, lesquelles je devois faire lever, devant que de le pouvoir contraindre. Je le sommai de me donner copie, & y, ayant satisfait, il me donna le nom de sept créaneiers seulement, dont, comme j'ai déja dit, je n'avois jamais oui parler. Je les fis assigner à leur élection de domicile, & après être comparus par Procureur, il y en eut trois qui déclinerent la Jurisdiction du Châtelet, sous prétexte de quelque privilege. L'un vouloit me traduire aux Requêtes du Palais, l'autre à celles de l'Hôtel, & le der-" nier au grand Conse'l, où il prétendoit avoir ses causes commises. Enfin l'instance après avoir du110 ré trois mois, étant prête à juger, en la porta au Confeil privé, sous prétexte d'un réglement de Juge. Je tombai malheureusement entre les mains Pun Raporteur, qui naturellement avoit aversion du travail, ainfi je erûs quelque temps que s'il ne me jugeoit pas, il y avoit plus de naturel que de malifice. Mais enfin je me trompai, & ayant gagné un de ses laquais, il me dit en confidence que je ne m'atendisse point à être jugé, & que cela étoit défendu à son maître. Je lui demandai comment il le fçavoit , à quoi il me répondit qu'il y étoit venu un homme de la part du Cardinal Mazarin pour lui faire cette priere , & fur le portrait qu'il m'en fit , je reconnus que c'étoit Bellinzani , digne ferviteur d'un tel Maître.

Il est impessible d'exprimer mon ressentiment à ce discours, je parlai au Maître des Requêtes avec vigueur : mais n'en ayant pu tirer railon , je fus m'en plaindre à Mr. le Chancelier Seguier , qui promit de me faire justice. Deux jours après ce ne fut plus cela , d'abord que Mazarin lui eut parlé, il ne songea plus à sa parole, & quoique je fusse tous les jours chez lui , j'avançai tout autant que fije n'y avois pas été. Cependant l'argent commençoit à me manquer , & j'avois déja été obligé d'en emprunter à mes amis, qui avoient compassion de l'état cu j'étois réduit. J'écrivis à mon pere de vouloir avoir pitié de moi : mais je n'en eus point de réponse, & j'aurois été entierement abandonné, si tout le monde est été comme lui. On me confeilla de presenter un Piacet à la Reine-mere, Prineeffe pitoyable, & qui n'étoit haie des Parifiens que parce qu'ils ne la connoissoient pas. Je la priois de vouloir ordonner à Mr. le Chancelier de me rendre justice, & au Raporteur de juger mon procès ; mais cette Princesse se reposant de toutes choses pour mon malheur sur le Cardinal Mazarin, je n'eûs garde de recevoir de grace de celui qui \*. étoit ma partie.

Il m'arriva alors ce qui arrive à tous les malheureux; je fus abandonné de ceux que je croiois mes amis ; & après avoir encore soliciré vainement pendant deux ou trois mois, je tombai dans une si grande pauvreté, que je me sis honte à moi-même. Ne sçachane plus ou donner de la tête, ma derniere ressource fut d'aller chez mon pere, esperant qu'après avoir fait tant de choses pour la maison, il ne me refuseroit pas quelque petit secours, quand je le lui demavderois autrement que par lettres. A peine eus-je dequoi me conduire jusques chez lui , & c'étoit sans doute une chose digne de pitié, de voir un homme qui avoit fait autrefois si belle figure, être réduit à se voler un repas, de peur de manquer d'argent. Les anciens domestiques qui scavoient qu'elle avoit été mon opulence; ne voulurent pas croire que ce fut moi quand j'arrivai , & fi mon pete & ma belle-mere cuffent pu comme eux me méconnoître, ils l'auroient fait de bon cœur. A peine me firent-ils manger à leur table, quoi que je les y trouvasse en arrivant, & ce ne fut que reproche pendant le souper, de ce que ma méchante conduire m'avoit réduit en cet état : C'est une étrange chose que la misere, elle abat l'esprit aussi-bien que le corps, je ne seus que leur répondre, & si je n'avois soupité de moment à autre, on auroit crû que j'aurois perdu toute forte de fentiment.

Je me trouvai fi mal dès le premier jout dans certe maifon, que fi j'euffe (şfi où aller, je n' y aurois
pas demeure un quart d'heure. Mais nôtre pauvre
Curé étoit mort il y avoit deux ans , & il me fembloit que le Ciel eur pris plaffir à me combler de
difgrace. Je patientai done ne pouvant mieux
faire, & tachant de faire entendre raifon à mon pere, je le fondai s'il feroit d'humeur à me prêter
quelque chofe pour m'en retoutner à Paris. Je lui
dis quen aiant rien de fi clair que mon affaire, on
ne pourroit pas toûjours me dénier juftice: que la

perfécution n'avoit qu'un temps, que même le Cardinal Mazarin se lassevoit de m'en faire; quand ce ne seroit que pour éviter les plaintes que je fetois contre lui. Je lui dis encore quantité de choses, pour lui faire voit que son argen ne se-roit pas perdu, & que mon desse roit et le lui rendre; mais misterrompart brusquement; Vous me prenez, me diveil, sans doute pour une dupe, croitz-moi, allez faire vos contes à d'auttres, je sçais pourtquoi vôtre rente est faise, & ces créanciers contre qui vous déclamez tant, sont bien malheureux d'avoit afaire à un houme avec qui non seulement ils courent risque de perdre leur du, mais qui a encore tant de méchante soi.

Si j'cusse pû me poignarder sans offenser Dieu, je n'y aurois pas manque dans le desespoir où me jetterent ces paroles. Je ne pûs m'empêcher de lui faire mille reproches, & quoi que je scusse bien à quoi le respect m'obligeoit, je dis & fis des choses qui n'évoient pas honnêtes à faire , ni à dire devant , fon pere. Il prie sujet de là , lui ou ma belle-mere , de ne vouloir pas que je mangeaffe davantage à leur table, & afin que je n'en doutaffe pas , il vint un valet des dix heures du marin qui mit un couvert fur la mienne, & me signifia leur volonté. Cependant quoi qu'on s'y fut pris de si bonne heure, je n'eus à manger que quand on desservit de devant eux, & j'eus l'honneur de partager les reftes de leur table avec leurs valets. Mais ce qui me faisoit le plus enrager c'étoit de voir la gloire de mes freres, & entr'antres de l'Abé, qui s'en faisoit si fort acroire, qu'il sembloit que personne ne le valut. Il avoit vingt-cinq ou trente chiens, cinq ou fix bons chevaux & deux piqueurs, & quoiqu'il n'eut tout cela que par mon moien, il ne m'ofrit jamais un coureur pour aller à la chasse.

C'est une raillerie de dire qu'on meurt de douleur, j'en serois mort si l'on en mouroit. Enfin je demeurai trois mois dans cette maifon tofijours traité de même, au bout desquels n'y pouvant p'us soufrit le traitement que j'y recevois, je m'en retournai à Paris. J'eus bien de la peine à arracher de mon pere dequoic-staire mon voiage, mais je n'étois pas encore à deux lieurs de chez lui, que calui qui étoit alors son Curé courut après moi, & m'aporta dix pissolles. Il me dit qu'il y avoit long-temps qu'il avoit dessein de me les ofrit, mais que les ainat, données à garder à un de se samis, il ne les avoit p'u ravoit plûtôt: que son prédecesseur m'avoit ent d'obligation, '& hui à lon prédecesseur, qu'il auroit bien son bustie en avoit d'accesseur, qu'il auroit bien son batté en avoit d'accesseur, qu'il auroit bien son batté en avoit d'accesseur, qu'il auroit bien son batté en avoit d'accesseur.

vantage pour me les donner.

J'avois reçû en ma vie quantité de sommes corfiderables de Mr. le Cardinal , mais j'avoue que je n'avois jamais été si sensible à ses bienfaits , que je le fus à celui-ci. Je dis au Cure , que j'acceptois de bon cœur ce qu'il me donnois, & que Dieu me feroit la grace de lui en témoigner un jour ura reconnoissance : que je n'en faisois point le fin. que je ne pouvois être en plus grande necedité, & que pour dire les choses comme elles étoient, il me racheroit la vie. Nos complimens étant finis de part & d'autre, je continuai mon chemin , & étant arrivé à Paris , j'y trouvai la guerre civile tonte prête à se rallumer. Le Prince de Condé étoit allé à S. Maur sur une faulse allarme, & sa Cour n'étoit guéres moins grosse que celle du Roi. Ce Prince qui avoit fi bien fervi le Cardinal Mazarin, ainsî que j'ai raporté cidevant, en avoit eu pour récompense une ruide prison, de laquelle il n'étoit sorti que par un bonheur extrême. Ainsi craignant à tous momens qu'on ne lui fit le même traitement qu'on lui avoit fait , il minutoit la guerre , laquelle lui étoit souffée aux oreilles par quantité de gens qui hailsoient Mazarin. Si j'eusse été dans l'équipage que j'aurois souhaité, je n'aurois pas manqué de lui

aller faire ofre de mes très-humbles services, mais étant si discrent de ce que j'avois été autresois, je me contentai de faire des vœux pour qu'il pûr réissifir dans ses desseirs.

Cependant le Parlement recommençoit à donner des artêts contre Mazarin, & même il avoit été obligé de sortir du Rosaume, pour se dérober à la furie du peuple, qui avoit demandé son éloignement. Voiant une occasion si favorable pour moi , je presentai requête à la Cour , par laquelle je lui exposai mon afaire comme elle étoir , & l'injustice qu'on me faisoit depuis tant de temps. Elle la répondit, & ordonna que nonobstant l'instance pendante au Conseil, mes parties seroient affignées devant-elle. A quoi aiant satisfait per sorne ne comparut ; fi bien que j'eus arrêt , par lequel le pareur fut condamné à vuider ses mains cans les miennes, moiennant quoi il feroit valablement déchargé. Il n'ofa s'opposer à eet arrêt, de peur que je ne le fisse passer pour un Mazarin, qualité qui étoit capable en ce temps-là de perdre un homme, fur tout à Paris, cu la populace en vouloiz beaucoup à ceux qui avoient cette réputation. Je touchai done tout d'un coup une bonne somme, ce que je n'eûs pas p'ûtôt fait, que j'envoiai vingt piftolles à nôtre Curé, scavoir dix pour son pricipal & autant pour l'interec. Cependant l'éloignement du Ministre n'étoit qu'une grimace pour amuser le peuple, & il avoit encore autant de crédit dans le Conseil, que s'il y cut été present. Chacun en faisoit du bruit, fur tout le Prince de Condé, qui avoit un parti puiffant dans le Parlement, & parmi le peuple. Car sa réputation, qui étoit fondée sur quantité de v'ctoires qu'il avoit déja remportées, lui atiroit également, & ceux qui avoient été prefens à tant de grandes actions, & ceux qui n'avoient fait qu'en entendre parler. Son prétexte, comme je viens de dire, étoit la crainte d'un traitement pareil à celui qu'il avoit reçû ; mais son vetemps après, n'arrivassent pas.

Si je voulois raporter ici tout ce qui les préceda. je le ferois auffi-bien qu'aucun autre, mais cela trant plutot d'un Historien , que d'un homme qui écrit des Memoires, je me contenterai de dire qu'après beaucoup d'allées & venuës de part & d'autre, on eut recours aux armes. Le Prince de Condé qui avoit beaucoup de places de guerre à lui, y envoia de ses eréatures pour les défendre en cas de sieges,& sur tout à Montrond qui étoit dans le cœur de la France, & qui passoit en ce temps-là pour une place imprenable. Mon ressentiment ne me permetant pas de demeurer neutre dans cette guerre, je. m'atachai auprès de Mr. de Beaufort , lequel après avoir été mal avec le Prince de Condé, jusques à se vouloir poignarder l'un l'autre, s'étoit enfin réconcilié avec lui par l'entremise du Duc d'Orleans. Or il faut scavoir que le Duc d'Orleans se laissoit-gouverner par le Cardinal de Rets, par le Duc de Rohan, & par Chavigni, & que ces trois personnages aiant chacun leur interêt particulier en recommandation, ils l'avoient empêché bien des fois de con-

clure la paix, ce qu'il lui eut été ailé de faire, puis

126

que le Prince de Condé en faveur de qui il s'étoit déclaré, ne lui auroit jamais ofé contredire. Le Cardinal Mazarin qui éto t revenu à la Cour, se voiant à la veille de si grands troubles, voulut faire dernier éfort pour les prévenir, & résolut de contenter le Duc d'Orleans, & le Prince de Condé, s'ils vouloient ne pas infifter tant sur les interêts de ceux qui avoient pris leur parti, il manda au Prince de Condé de lui envoier quelqu'un des fiens, en qui il prit confiance, mais dont il ne fo fut point encore servi dans leurs négociations, afin. que ses démarches ne pussent être suspects à ceux qui avoient interêt d'en empêcher le fuccès. Le Prince de Condé prit un de les Gentilshommes à qui il donna ses prétentions par écrit, mandant au Cardinal, qu'il étoit inutile de penser long-temps là-dessus, & qu'il n'en vouloit rien rabatre. C'étoit une loi bien dure pour le Cardinal, qui après cela n'avoir plus qu'à choisir ou de la paix ou de la guerre: mais l'un lui semblant encore meilleur que l'autre, il figna le traité, disant à ce Gentilhomme, que comme il y avoit des choses dedans qui demandoient que que temps, devant que d'en pouvoir voir l'execution, il prioit le Prince de Conde de dire au Duc d'Orleans, dont les interêts n'avoient pas été aussi oubliez, de n'en point parler à sa femme, parce que se laissant gouverner par le Cardinal de Rets, par le Duc de Rohan, & par Chavigni, ils ne manqueroient jamais d'en être avertis ? & de faire tout leur possible pour le rompre.

Si le Prince de Côndé eur fuivi ce confeil, il est certain que cela auroit empêché bien des malheurs, mais croiant que le Cardir al ne s'arrêtoit à si peude choses, que pour patoître plus miscrieux, il s'en s'en si fut sautam & dançant, si cela se peut direains, che le Due d'Orleans, & d'aussi loin qu'il le vit: Nous tenons la bête, lui dit-il, par les oreilles, elle a été obligée de se liviter la corde au convous avez tout ce que vous demandez, & pour moi

j'y trouve affez bien mon conte pour en être content. Il donna en même temps le traité à ce Duc, lequel en aiant fait part à sa femme, & elle au Cardinal de Rets, au Duc de Rohan, & à Chavigni, ces trois Meffieurs lui demanderent à quoi il songeoit de le vouloir figner : que tout l'avantage y Étoit du côté du Prince de Condé , à qui on s'étoit non seulement adressé pour le négocier, mais à qui encore on accordoit les principales graces: qu'il possedoit déja assez de places dans l'Erat, sans permettre qu'il s'accrut davantage ; que son ambition étoit immodérée, quoiqu'il tâchât de la couvrir ; que le soin qu'il prenoit de l'interêt de ses créatures, precedoit plûtôt du besoin qu'il prevoioit qu'il en auroit, que de son penchant à l'obliger; qu'il avoit plus d'interêt que personne d'empêcher cet accioissement de puissance; que la Couronne le regardoit, s'il venoit faute du Roi, & de fon frere, mais qu'ils l'avertissoient qu'il n'en seroit plus temps, s'il ne s'y prenoit de bonne heure. Enfin qu'ils le prioient de faire réfléxion, que de la conclusion ou de la rupture de ce traité, dépendoient le bonheur de l'Etat , la conservation de fa personne, & le falut de tous les peuples.

Cependant ils parlerent à la Ducheffe d'Orleans plus à découvert. Ils lui dirent que le deffein du Prince de Condé étoit de s'emparer de la Couronne : que l'éclat de fies victoires readroit son usurparion non feulement moins odieule au peuple ; mais encore agréable : qu'après cela on mettroit son mari dans un Convent, ou du moins qu'on le tiendroit captif route sa vie, que sa destinée ne serieit pas meilleure, qu'elle auror't un Clottre pour retraite, si tant est qu'on ne s'avisst point de contester la naissance de ses ensans, sur ce que son mariage n'avoit étte aprouvé pour ainsi dire que par force : que l'unique moien d'empêcher tant de maux, ; étoit de rompre ce traité, en attendant qu'on put dégages entierement son mari dwece un

homme qui lui devoit être si suspect que ce soin la regardoit, elle qu'il aimoit tendrement, & à qui il en avoit donné plusieurs marques; qu'ils n'avoient point de leçons à lui donner là-desl'us;mais que s'ils ne craignoient de lui manquer de respect, ils lui diroient qu'elle devoit employer tous ses charmes pour en venir à bout; que le lit étoit un grand seours pour un esprit de la trempe de son mari, qu'ils n'avoient rien à lui dire davantage, & qu'elle en useroit comme il lui plairoit.

Ces paroles ne firent que trop d'efet sur l'esprit de l'un & de l'autre. Quand ils furent tous deux en leur particulier, ils n'eurent point d'autre entretien, & la Duchesse d'Orleans ajant trouvé l'esprit de son mari dispose à recevoir toutes les impreffions qu'elle avoit reçues elle-même, le traité fut rompu, sans que le Duc d'Orleans en dit aucine raison qui fut seulement aparente. Le Prince de Condé vit bien la faute qu'il avoit faite de ne pas suivre le conseil du Cardinal : mais comme il n'y avoit plus de remede, & qu'il falloit après cela prendre d'autres mesures; il leva des troupes, & donna commencement à une seconde guerre civile. Le Cardinal voulant lui ôter Montrond, fit marcher des troupes de ce côté-là, & chacun fut atentif à ce qui arriveroit entre les deux partis. On ne demeura pas long-temps à s'engager à des escarmouches, & un Colonel des troupes du Prince de Condé nommé Concressant, ayant été pris par le Comte de Bougi qui commandoit dans Bourges, on ne scût s'il seroit traité ou comme prisonnier de guerre, ou comme rebelle. La Duchesse de Longueville qui étoit dans Montrond, ayant peur que Bougi ne prît ce dernier parti, lui écrivit une lettre de civilité 'à-dessus, à laquelle ayant répondu avec toute l'honnêté qu'elle pouvoit destrer , les Officiers qui trembloient de part & d'autre, se raffurérent , & ne craignirent plus de s'exposer

comme ils auroient fait. Cependant ce ne fut pas une loi pour le Cardinal, il fit pendre un autre Officier, qui étoit ton be entre les mains, mais Mr. le Prince de Condé aiant uf: de reprefailles cela lui fit peur, & il n'ofa d'orenavant en ufer avec tant de feverité.

Le Duc d'Orleans pour avoir pris jalousie du Prince de Conde, ne s'étoit pas separé de ses interêis , dans 'efewels i! étoit retenu par plusieurs confiderations. I avoit fait des troupes auffi-bien que lui , & !eur avoit donné le Duc de Beaufort pour General. Je lui fervis d'Aide-de-Camp pendant toute la campagne, & m'éloignai si pen de lui , que personne ne scauroit raporter mieux que moi tout ce qui lui arriva. La persecution qu'il avoit soufferte depuis le nouveau Ministre, faisant croire aux Parisiens qu'il ne se racommoderoit jamais avec lui , la ressemblance qu'il y avoit de leurs sentiment avec les siens le leur rendit si agreable, joint à cela de certaines manieres populaires qu'il avoit, que ce n'est pas assez de dire qu'ils l'aimerent, puis qu'il en fut adoré. Les harengeres sur tout lui en donnerent des marques essenrielles, soit en lui faisant tous les jours des presens, ou en cherchant toutes les occasions de se. rencontrer où il étoit. Ce fut pour cela qu'il fut apellé par dérission le Roi des Halles : mais avec tout cela pas une lui témoigna tant d'amitié qu'une dont je vais parler. Elle le vint trouver un matin avec une fille de dix-sept à dix-huit ans , belle comme le jour , & lui dit que n'aiant qu'elle d'enfant, elle le croiroit la plus heureuse personne du monde, si non seulement il vouloit lui faire l'honneur de coucher avec elle mais encore de l'engroffer. Le Duc de Beaufort qui ne ressembloit pas à son pere, qui aimoit plus les hommes que les femmes , lui dit qu'il étoit ravy de l'obliger , qu'il lui répondoit bien de l'un , mais non pas de ; l'autre ; que cela ne dépendoit pas de lui ; que ceMEMOIRES

pendant il y alloit faire son possible. En même temps pour lui faire voir qu'il étoit de bonne foi, il fit coucher la fille avec lui, & les renvoia toutes deux fort latisfaites.

Ce Prince avoit une sœur qui étoit mariée au. Duc de Nemours, Prince qui avoit mille bonnes. qualitez, & qui n'en avoit pas une seule de méchante. Mr. le Prince de Condé qui avoit des afaires dans la Province de Guienne, laquelle avoit em-; brasse ses interêts, lui avoit donné le commande-. ment de ses troupes, & elles agissoient de concert, , avec celles du Duc de Beaufort. Si la qualité de beau-frere eut été sufisante pour établir lunion. entre deux esprits entierement oposez, il est sans difficulté que le Prince de Condé n'auroit point fait de faute de s'en aller en Guienne : mais devant prévoir que son absence alloit engendrer une haine mortelle entre ces deux Princes, laquelle n'étoit déja que trop allumée par mille raisons, il s'exposa au plus grand peril qu'il eut couru de sa vie, qui fut d'être obligé de s'en revenir de si loin, pour remedier au mal qu'il avoit fait. En éfet, aprenant de tous côtez, que non seulement ils étoient tous les jours à la veille de s'égorger, mais aussi qu'ils laissoient tellement déperir les affaires que tout s'en alloit être perdu, il partit d'Agen lui sepriéme, pour s'acheminer en decà de la Loire où ils étoient. Quoi qu'il eut caché son départ avec beaucoup de soin, & qu'il eut dit qu'il alloit à Bordeaux , où il avoit quelques affaires , le Comte de Harcourt qui commandoit l'armée du Roide ce côté-là en fut bien-tôt averti, & détachant en même temps un nombre infini de petits partis, ils s'emparerent des passages & des rivieres. Il trompa leur vigilance en marchant jour & nuit, fi-bien qu'il étoit déja passé lors qu'ils arriverent.

Cependant le Marquis de Levi qui étoit dans ses interets avoit eu un passeport du Comte de Harcourt pour se retirer dans sa maisen, & le Prince de Condé étoit tombé d'accord avec lui, qu'à la faveur de ce passeport, il le suivroit comme s'il eût été de sa suite. Ce Marquis l'atendit donc à Langez, & ils prirent tous le chemin d'Auvergne, eù étoit la plûpart de son bien. Pendant qu'on y rafraîchit un peu , le Prince de Condé qui îçavoit que le Cardinal Mazarin avoit envoié border la riviere de Loire, fit parler à Buffi Rabutin qui étoit dans la Charité, fequel promit de favoriser son . passage. En éfet, il retira une garde qu'il avoit vers le Bac d'Allier , où le Prince de Condé s'étant presenté il passa sans obstacle. Il y avoit si longtemps qu'on marchoit, que chacun étoit sur les dents , ausi-bien que les chevaux , c'est pourquoi on avoit été obligé d'en acheter en Auvergne , mais la difficulté des chemins les avoit encore , tellement lassez, qu'on n'avoit pas fait toute la diligence qu'on eut bien defiré. Le Roi qui étoit du côté d'Angers eut donc le temps de remonter la Loire; & comme les Couriers marcholent de tous côtez pour avertir de prendre le Prince de Condé mort ou vif , il y en eut un qui passant près de lui reconnut Guitaut qui étoit son favori, & se doutant qu'il n'étoit pas loin , puis que l'autre étoit-là, il le demanda au valet de chambre de Mr. le Prince, qui s'étoit arrêté derriere. Si l'on eût eû l'esprit bien present, on n'eut pas manqué de tuër ce courier à l'heure même, mais le Duc de la Rochefoucaut ne s'en étant avise qu'un moment après , il eut le temps d'évîter l'embuche qu'on lui préparoit.

Le Roi fut bien-tôt averti de cette rencontre; aussi-bien que le Cardinal Mazarin. Il degêcha en même temps quelque cavalerie sur le chemin de Châtillon sur Loire, & peu s'en falut qu'il ne tombàr entre ses mains. Neammoins s'en étant tité avec beaucoup de bonheur; il arriva ensin à Châtillon, & delà à Lori où étoit son armée. Il trou-

\*\*\*

va les choses encore en plus méchant état qu'on ne lui avoit mandé. Les Ducs de Nemours & de Beaufort en étoient tous les jours prêts d'en venir aux mains l'un contre l'autre, & après avoir diffimulé long-temps leur ressentiment, il avoit enfin éclaté dans l'occasion que je vais raporter. Les habitans de Gergeau, ville de l'apanage du Duc d'Orleans, avoient promis au Duc de Nemours de l'avertir si l'armée du Roi paroissoit, afin qu'il eut le temps de leur envoier garnison. Ils ne manquerent pas à leur parole, & il fut détaché cinq ou fix cens hommes des troupes du Duc d'Orleans pour se jetter dans la Ville. Celui qui les commandoit aiant eu un faux avis en chemin que les troupes du Roi y étoient déja entrées, s'en revint sur les pas, ce qui obligea ceux de Gergeau d'envoier derechef donner avis que si on les négligeoit ainsi ils seroient obligez d'ouvrir les portes. On renvoia donc les mêmes troupes, mais pour cette fois-là il étoit trop tard, si-bien qu'elles furent obligées de s'en revenir.

Le Duc de Nemours fut outré de cet accident. & soit qu'il crût qu'il y eut de la trahison , ou qu'il fut bien-aile de trouver ce prétexte-'à pour décharger sa bile, il s'en prit au Duc de Beaufort, & l'accusa ouvertement d'intelligence. Le Duc de Beaufort lui donna un démenti, & si toute l'armée ne se fut emploiée pour suspendre le ressentiment due Duc de Nemours, il en seroit arrivé des ce temps-!à d'étranges choses. Le Prince de Condé étant venu justement peu de jours après ce que je viens de raporter, il s'entremit de quelque accommodement, mais le Duc de Nemours ne luivoulut donner aucune parole, finon que tant que le bien des affaires voudroit qu'il ne fit rien il s'en abstiendroit pour l'amour de lui , mais qu'après cela il feroit ce qu'il jugeroit à propos. Aiant ain-& non pas accommodé cette affaire, mais l'aiane

du moins assoupie pour un temps, il marcha contre l'armée du Rei qui étoit commandée par le Vicomte de Turenne, & par le Maréchal d'Hocquincourt. Elle étoit dans des quartiers separez les uns des autres, & ceux du Maréchal étant les plus exposez , il les attaqua , & en emporta quatre, devant que le reste se put mettre sous les armes. Ainsi toute la cavalerie de ce Maréchal fut taillée en pieces, & si l'infanterie ne se fut sauvée de bonne heure, sa défaite n'auroit pu être plus entiere. Le Vicomte de Turenne pourvût un peu mieux à sa sureté, il s'empara d'un poste où il arrêta les troupes victorieuses du Prince de Condé, & la nuit

étant survenue, il se retira à Gien.

Le Prince de Condé avoit un de ses Gentilshommes qui avoit été fait prisonnier quelques jours auparavant, & sçachant qu'on parloit mal à la Cour de ce Maréchal, à la faute de qui l'on attribuoit ce qui étoit arrivé, il lui fit dire que s'il vouloit s'atacher à ses interêts, il trouveroit plus de reconnoissance auprès de lui. Hocquincourt à qui ses amis avoient mandé ces sortes de discours , &c qui en étoit outré, demanda quel avantage lui feroit son Maître, & celui-ci lui promit cent mille écus de sa part, moyennant qu'il amenât de certaines troupes qui étoient en sa disposition. Hecquincourt après avoir fait ce traité, dit à ce Gentilhomme, que si le Prince de Condé avoit de l'atgent , il auroit encore le Comte de Grandpré, & deux ou trois Colonels Allemands. En effet, ils donnerent leur parole, mais le Prince de Condé n'ayant trouvé aucun fonds pour faire réussir une chose si avantageuse, tout cela s'en alla en fumée.

Le Prince de Condé fut ravi après une action de si grand éclat, d'aller faire un tour à Paris. Il y fut reçû avec un aplaudissement universel, & même les femmes eurent tant d'estime pour lui, qu'il y en cû. plus eurs qui surent ravies d'éprouver s'il 114

auroit autant de bravoure dans un combat particulier, qu'il en avoit dans une bataille. Madame Pie fœur de Concressaut, dont j'ai parlé c'-devant, fut de celles-là. Elle lui manda qu'elle avoit des choses fi particulieres à lui dire, qu'elle n'osoit les confier à personne, mais que s'il vouloit se donner la peine de passer chez elle, il les sçauroit bien-tôt. Ce billet étoit trop pressant pour y manquer, mais au lieu d'aprendre quelque affaire d'Etat', comme il s'y atendoit, elle lui avoua sa foiblesse, & le pria d'en vouloir user honnêtement. Le bon Prince étoit pitoyable , il se mit en état de lui rendre service , & comme la déclaration s'étoit faite dans un cabinet où il n'y avoit point de lit, il mit à ce défaut des carreaux les uns fur les autres , & lui donna contentement. Je vins à Paris le jour même que cette avanture lui étoit arrivée, & ayant une lettre à lui rendre de la part du Duc de Beaufort, je le fus trouver à l'Hôtel de Condé, où il me retint à souper. Comme nous étions à table, il dit à Corcressant qui s'y rencontra justement, qu'il venoit d'avoir une bonne fortune , qu'une Dame extrémement grande lui avoit écrit le matin de l'aller trouver: que n'y ayant pas manqué, il étoit passé dans des apartemens superbement meublez : qu'il étoit entré de là dans un cabinet plein de miroirs & très magnifique, qu'elle ne lui avoit rien refuse , & qu'en un mot il en seroit très-content sans une chose. Concressant lui demanda en même temps ce que ce pouvoit être, à quoi après avoir répondu que c'étoit que toutes les parries de son corps répondoient à sa taille. Il lui demanda s'il ne devinoit point qui c'étoit. Il n'en falut pas davantage à Concressaut pour se douter de la verité, il dit aussi-tôt à ce Prince qu'il faloit que ce fut sa sœur , & se mettant le premier à en railler, il empêcha que les autres ne l'en raillassent. Cependant le Prince de Condé ayant peur qu'on ne crût pas ce qu'il disoit, tira la lettre de sa poche, & la montra à qui la voulut voir.

Le Prince de Condé étant en ce temps-là dans le feu de sa jeunesse, & ayant quantité de petits mastres autour de lui, qui étoient tous débauchez, ils l'excitoient à des choses qui ruinoient non seulement son corps, mais encore ses affaires. En effet, le Duc de Lorraine étant entré quelque temps après en France, le Vicomte de Turenne le trouva enfermé entre ses troupes, celles du Prince de Condé, elles du Duc de Wittemberg La Cour se cro voit donc perduë, ne sçachant plus ou donner de la tete, si son armée venoit à être défaite; mais le Prince de Condé se trouvant malheureusement arrêté par une vilaine maladie, qu'il déguisoit sous le nom de fiévre, il pût ne découvrir l'intelligence que la Cour avoit avec le Duc de Lorraine, à qui elle donna beaucoup d'argent. Ainsi le Vicomte de Turenne eut permission de ce Duc de se retirer à Melun, ce que le Prince de Condé eût bien empêché s'il eût éte dans son armée.

Quoi que la guerre parut si allumée entre les deux partis, on ne laissoit pas encore de proposer divers traitez sous main. Je fus à saint Germain deux ou trois fois pour le Duc de Beaufort, à qui Mazarin offroit de donner la charge d'Amiral, & deux cens mille écus d'argent comptant, s'il vouloit se détacher des interêts du Prince de Condé, & porter le Duc d'Orleans, auprès de qui il avoit beaucoup de crédit, à faire la même chose. J'y trouvois aussi parfaitement bien mon conte, je devois avoir une compagnie aux Gardes. De fi belles offres n'écoient que trop suffisantes pour tenter ce Prince', aussi fit-il ce qu'il pût pour en venir à bout , mais Mademoiselle de Montpensier , que le Prince de Condé amusoit de l'esperance d'épouser son fils, & qui enrageoit d'être mariée, rompit toutes nos mesures.

Comme l'armée étoit aux portes de Paris, nous étions toûjours dans la Ville, & j'y rencontrai ma fœur que la guerre avoir obligée de quitter son Convent. Ce fut cependant dans un équipage qui me surprit beaucoup, car elle avoit quité ses habits, pour en prendre de ceux du monde, & qui plus est elle étoit retournée avec son mari. Elle l'avoit trouvé lors qu'elle y pensoit le moins, & comme il n'y a rien de si aise à rallumer que des feux qui ont été bien ardens, il ne l'avoit pas plutôt vue, qu'il avoit oublié l'Ordre de Prêtrise, où il s'étoit engagé bien legerement. Elle de même toit plus souvenuë de sa dévotion ; mais ce qui est de plus extraordinaire, c'est qu'elle qui n'avoir point eû d'enfans pendant cinq cu fix ans qu'ils avoient demeuré ensemble, étoit devenue grosse dès les premiers jours. Je lui en témoignai ma surprise, mais elle me dit pour toutes raisons qu'elle étoit obligée d'obeir à son mari, & que Dieu qui les avoit joint par un Sacrement, ne sui avoit rien apris qui le pût rompre.

Pour raconter cette affaire qui fit beaucoup de bruit dans Paris, sans être obligé d'en interrompre le fil, je dirai qu'ils vécurent encore trois ou quatre ans ersemble, pendant lesquels ils éleverent un fils dont elle accoucha au bout de son terme. Cependant mon beau-frere mourut, & mà sœur s'étant voulu mettre en possession de tous ses biens, qui étoient considerables, il y eut opposition de la part des parens, qui prétendoient que cet enfant ne pouvoit pas être legitime. Ce fut un grand procès que ces prétendus heritiers voulurent porter en Bretagne, à cause des biens qui y étoient fituez, mais ayant fait faire une saiste de menbles qui étoient à Paris, & de plus le contrat de mariage y ayant été passe, ces deux actes attribuerent jurisdiction à la Justice du lieu : outre que c'est uniquement au Parlement de Paris qu'apartient la conno flance de choses qui concernent la validité des mariages.

Les prétendus heritiers se voyant obligez d'y proceder, chargerent un Avocat des plus habiles

biles, il exposa dans son plaidoié, tout ce que la Rhetorique la plus fine a coûtume de mettre en usage, quand elle veut persuader. Il dit que ce seroit se mocquer de la Religion, que d'introduire un abus comme celui-là , lequel autoriferoit ce que disoient les Huguenots, scavoir qu'un Prêtre pouvoit être marie : que non seulement il faloit declarer cet enfant illegitime : mais encore punir la mere d'un sacrilege qui étoit épouventable; que rien n'avoit obligé les conjoints de se separer, mais que quand une fois ils l'avoient fait pour se donner à Dieu, c'étoit un vœu dont il n'y avoit que le Pape qui les pût relever : que dans la cause dont il s'agifloit, c'étoit bien autre chose : que c'étoit un homme qui n'avoit pas promis simplement de se donner à Dieu , mais qui s'y étoit corfacté par tout ce qu'il y a de plus saint dans la Religion. Un Prêtre en un mot, c'est-à-dire, un homme qui avoit ofert mille fois le Sacrifice par lequel nous esperons notre salut, qui avoit reçu un nombre infini d'ames au Sacrement de Penitenco, qui leut avoir donné la Communion, & fair enfin tout ce qu'un caractere fi haut & fi relevé , lui peut permettre t qu'on confiderat ce qui arriveroit fi l'on autorisoit ce sacrilege ; combien de confessions & de communions inutiles, & par consequent combien de gens damnez.

J'aurois etop de chofes à dire, si je voulois raporter ce plaidois kout au long. Il éconna ma seur qui étoir presente, d'autant plus qu'il y méla qu'elquesi invectives qu'elle ne pae entendre sans rougir. l'espendant son Avocat commençant à parler, chacun lui prèta silence, de il dit qu'il s'etonaoit qu'on fit une caule si noire d'une action, où il n'y avoit qu'un peu de foiblesse, que ce n'etoit pas toutesois de ce que sa partie s'éroit remiss avec son mari, ap ès une separation de cinq ou six ans, mais de ce qu'on avoit pêtmis à son mait se se faire Prêtre; sous précexte d'un acle indiucret. Que Dieu défendoit formellement de separer ce qu'il avoit conjoint , comment donc souffrit qu'un homme qui avoit juré fidelité à une femme, violat un serment qui avoit été fait en face de l'Eglise, & que le mariage étant un Sacrement, l'autre Sacrement qui étoit subsequent ne le pouvoit rompre ; que l'enfant qui étoit yenu n'avoit que faire des visions de son pere, que sa naissance étois établie par le contrat qu'il avoit fait avec sa mere, & par la benediction nuptiale qu'il avoit reçûë: qu'en un mot, fi le Patlement avoit jugé plufieurs fois que la bonne foi du mariage étoit capable de legitimer des enfans, dont la naissance étoit fouvent bien incertaine, à plus forte raison combien avoit-il lieu d'esperer de la Justice qu'il jugenoît encore la même chose dans une cause où l'honneur de la mere bien loin d'être ataqué, n'és toit pas seulement suspecte , and me a mei

Les Juges furent long-temps aux opinions, pendant quoi il est aife de juger de la crainte de ma feur de de la mieine; e ar j'y étois arrivé devant que le dernier plaidoyé finit e mais cela n'empêcha pas que des gens , lans me connoître', ne me diffent tont ce que l'autre Avocia avoit plaidé; de même il y en eut qui nous condamnerent, tellement que nous fimes bien - heureux de ne les avoir pas pour Juges. Cependant ils fe tromperent dans leur opinion, nous gagnâmes nôtre prôcès tout d'une voix, & nos parties furent condamnées aux dépens.

Cette affaire fut cause seanmoins que l'on refufa quelques temps après des Bulles à Mr. de Villomontée, nommé à l'Evéché de S. Malo, qui s'étoit separé d'avec sa femme: mais pour un autre sujet que celui qui avoit eu mon frere. En étet, c'etoit pour quelque galanterie qu'il avoit reconnué en elle, pendant qu'il étoit. Intendant de Justies & Maitre des Requêtes: ce qui le dégoûta tellement du monde, qu'après l'avoit obligé d'était etrer dans un Convent, il le jetta dans la devo-

L'affaire de ma sœur m'ajant détourné de mon fujet, il est bon d'y revenir, & de reprenare les choses où j'en suis demeuré. Le Prince de Condé aiant manqué par sa faute le traité dont j'ai parlé tantôt, résolut de pousser les choses jusqu'à l'extremité, plûtôt que de ne pas avoir tout ce qu'il Souhaitoit. Les autres Princes n'avoient pas moins d'apetit, & s'assembloient tous les jours à Luxenibourg, pour voir comment ils pourroient obliger la Reine à chaster le Cardinal, & à leur donner plus de part dans les affaires, qui étoit le motif de toutes ces assemblées. Cependant les Ducs de Beaufort & de Nemours penserent avoir querelle plusieurs fois pour la préseance, ce que le Due d'Orleans & le Prince de Condé voulant empecher, ils jugerent que le premier qui viendroit au Conseil prendroit la premiere place. Le Duc de Beaufort se plaignit de ce réglement , les barards de France aiade ceste prérogative dans le Roiaume de paffer devant les Princes étrangers Mais on lui dir qu'on ne pouvoit faire autrement & qu'il n'avoit qu'à fe contraindre un peu pour arriver toujours le premier. Il n'y manqua pas , fi-bien qu'on eut dit qu'il eut toujours été en leminelle pour voit quand la porte s'ouvriroit.

Enfin après bien des choles miles ein avant pour de truire le Cardinal , le Prince de Conid télolut de foriri de Paris pour aller au secours de s'estrouper, qui étoient menacées par celles du Roi; qui étoient beaucoup plus nombreuses. Sa presence avec quelqu'autre précaution qu'il prît, sit recit avec quelqu'autre précaution qu'il prît, sit recit et le Comre de Miossens qu'is étoit ayancé, du côté de saint Cloud : mais n'étant pas contret de ce qu'il avoit fait, il toutna contre saint Denis od il y avoit gamison Roiale. Comme la place ne véi-loit rien elle fut bien-vôt emportée; n'ais-sonne la pût conserver par la même raison qui l'avoit fait

440

perdre. Le Prince de Condé qui avoit éprouvé la foiblelle des Patifiens quand il avoit eu affaire à eux vers Charenton, ne les trouva pas plus braves maintenant qu'ils combatoient pour lui. Car ils l'abandonnerent devant, faint Denis, tellement que si chacun eut fair comme eux, il auroit échoité devant une bicoque.

A quelques jours delà le Prince de Condé qui étoit revenu à Paris, retourna dans son armées feachant que celle du Roi s'étoit mise en campagne, pour déloger la sienne, qui par le moien du Pont de faint Cloud , s'étoit couvert plusieurs fois de la riviere de Seine, pour éviter le combat. Il trouva que les ennemis avoient déja fait un Pont de bâteaux du côté de saint Denis pour faire passer une partie de leur armée, pendant que l'auere marchoit en decà de la riviere. Comme il craignoit d'être enfermé, il fit lever le Camp, & vou-Jut se retirer entre Charenton & Villeneuve saint Georges, où il esperoit que les rivieres de Marne & de Seine lui serviroient de bons retranchemens. Le Vicomte de Turenne à qui il avoit affaire pénetrant son dessein, se mit à ses trousses, & commença à charger son arriere-garde dès les hauteurs du Fauxbourg S. Martin. Le Prince de Conde se voiant presse, crut bien qu'il ne pourroit jamais gagner le Pont de Charenton , sur lequel il lui faloit défiler , si-bien que se résolvant maleré lui au combat, il fit faire alte à son avant-garde, Jaquelle étoit arrivée à la tête du Fanxbourg faint Antoine. Il trouva-là quelques retranchemens que les Parisiens avoient faits pour se mettre à couvert du pillage du Due de Lorraine , lequel avoit deso-Jé tous les environs, & l'experience qu'il avoit au fait de la guerre, lui faisant comprendre en un moment qu'il ne lui pouvoit arriver rien de plus avantageux que ce que le hazard lui offroit, il logea fes troupes dedans à mejure qu'elles arriroient,

L'armée du Roi étoit plus forte de la moitié, que celle de ce Prince, mais le Maréchal de la Ferté qui en commandoit une partie étant encore au delà de la Seine, les forces étoient à peu près égales de part & d'autre. Le Roi qui ne croioit pas cependant que le Prince de Condé lui pût échaper, s'avança fur les hauteurs du Menil-montant , d'ou il pouvoir voir sans danger tout ce qui se passeroit. Il crut en faisant cela faire deux choses fort avantageuses pour lui, la premiere que sa presence augmenteroit le courage des foldats, la feconde qu'elle empêcheroit la ville de Paris de donner retraite au Prince de Condé. En éfet, on lui refusa de laisser entrer ses équipages, & il fut obligé de les mettre sur le Boulevart. Le Maréchal de la Ferté sçachant que le Vicomte de Turenne alloit donner, se pressa de repasser la Seine, mais comme ce n'étoit pas une afaire d'un moment, le combat commença sans lui. Le Vicomte de Turenne étant arrivé à la tête du Fauxbourg , le fit ataquer vigoureusement, pendant qu'il envoia des troupes pour eslayer d'entrer par un autre endro't.

l'avois toûjours eû bonne opinion jusques-là du courage du Duc de Beaufort, & je croiois que les médifances qu'en faisoit le Duc de Nemours étoient p'ûtôt fondées sur la haine qu'il lui portoit que sur la verité. Mais je vis-là qu'il fit tout ce qu'il pût pour s'en aller dans la Ville, fous prétexte de la faire déclarer pour le Prince de Conde, ce qui me fit croire que c'étoit auffi-tôt pour fuir le combat. Au reste comme après avoir die ci-devant que ce peuple l'avoit affiné dans quelque petite expédition, il est necessaire de dire pourquoi il n'étoit plus dans les mêmes sentimens pour lui. Il faut scavoir que non seulement il étoit las de la guerre, mais qu'il se plaignoit encore que ses troupes ne l'avoient pas plus épargné que celles des ennemis, ce que le Prince de Condé n'avoit pe

MEMOIRES

empêcher, n'aiant point d'argent pour les faire vivre dans la discipline. Quoi qu'il en soit, le combat aiant commencé, comme je viens de dire, fut foutenu avec beaucoup de courage, de forte que les choses demeurerent en balance quelque temps. Mais le Vicomte de Turenne qui avoit avis que le Maréchal de la Ferté se pressoit d'arriver, fit de si grands éforts, qu'il ne sui donna pas le temps d'avoit part à la victoire. Les barricades furent forcées par deux endroits, & quoi que le Prince de Condé fit des choses surnaturelles pour fourenir le combat, il courroit grand risque de voir perir tout son monde si Mademoiselle de Montpenfer qui étoit toujours sa bonne amie ne lui eut rendu un fi grand service. Eile se rendie maîtreffe de la Bastille , forteresse tenant à la porte faint Antoine , & faifant tirer le canon fur les eroupes du Roi, & même fur sa personne, elle l'obligea à se retirer en diligence, & à envoier ordre au Vicomte de Turenne de faire la même chofe.

Je ne m'étois point trouvé encore en affez d'occafions , pour pouvoir dire fi celle-la étoit plus chaude que les autres , mais outre que j'en entendis parler de la sorte à de vieux Officiers, je sçais bien qu'il y eut des escadrons qui se melerent jusques à cinq fois , & qui se rallierent tout autant , après avoir été rompus. Aussi y eut-il un grand nombre de gens de tuez, & de bleffez, & le Duc de la Rochefoucaut fut de ceux-ci. Son coup étoit au deffous de l'œil , dont il perdit la vue, qu'il a neanmoins recouvrée depuis. On l'aporta à Paris, que Mademoifelle avoit obligé à la fin de le déclarer , & au travers duquel l'armée du Prince de Condé passa. Comme il croioit mourir à tous momens, il demanda à se confesser quand il fut devant S. Paul ; & le Vicaire s'étant presenté, lui dit que cela étoit inutile, à moins qu'il ne reconnut la faute qu'il avoit faite de porter les ars DEMR. LDC. R.

anes contre son Roi, & qu'il ne promit de n'y jamais retomber. Il eut été à propos que tous les Confesseurs le fusseur aquitez de leur devoir aussibien que celui-ci, ils auroient bien-tôt pacisse les desordres, mais il n'étoient pas tous si gens de bien, & même le Cardinal de Retz qui étoit obligé de donnet l'exemple aux autres; & comme Cardinal, & que comme Archevêque de Paris, étoit si éloigné de le faite, qu'il trempoit des plus avant tans la révolte.

Dieu me conserva dans cette occasion, quoique j'eusse combatu dans une troupe dont plus de la moitié étoit restée sur la place. Cependant ce que j'avois vû faire au Duc de Beaufort, me donnant peu d'estime pour lui, je résolus de le quitter, & je le fis trois jours avant qu'il se batit contre le Duc de Nemours, lequel fut tué dans ce combat. Si le Prince de Condé eut voulu, il auroit bien empêché ce malheur, mais il ne fut pas faché d'être défait de ce Prince, lequel étoit mieux reçû que lui de la Duchesse de Châtillon, dont ils étoient tous deux amoureux. Aussi quand on lui vint dire qu'il avoit été tué, il ne garda même aucune aparence de bien-feance, & s'étant enfermé avec ses favoris. on l'entendit faire des éclats de rire, qui n'apartenoient qu'à lui.

Quand j'eus quité Mr., de Beaufort, je réfolus de avoir jamais d'autre Maître que le Roi, é-éffa-à-dire, de fervir dans fes troupes, s'il m'y vouloir recevoir. La conjoncture des chofes fit que je n'y trouvai pas atnat d'obficade que j'avois fair autre-fois. J'eus une compagnie de cavalerie, & en même temps ordre d'aller trouver Mr. le Cardinal. Il me demanda d'abord qu'il me vis s'il fe pouvoir fier à moi, à quoi lui aiant répondu qu'il n'en devoit point douter, il m'envoia à Bordeaux pour tâcher de potrer le Prince de Couri à se sèparer des interêts de son frete. Je m'adressal à Sarasin, celui qu'i a fait ces ouvraget qui paroissen aujour-

G

d'hui sous son com, & Sarrasin m'avoit dit que . je prifie garde à n'être pas découvert du Comte de Marfin , ni de quelques autres créatures du Prince de Condé, il écouta mes propositions qui lui étoient plus avantageuses qu'à son Maître : car on lui promettoit vingt mille éeus d'argent comptant, au lieu qu'on offroit qu'une femme au Prince de Conti, avec quelques penfions/ Neanmoins comme il n'aimoit pas sa condition, il fut bien-aife d'en changer, & convint avec moi qu'il épouseroit Mademoiselle Martinotzi, niéce du Cardinal. Pour me mieux cacher dans la ville je pris l'habit de Cordelier , dans le Convent desquels avois ordre de conferer avec pere Faure , grand ami de son Eminence. Aussi étoit-il chargé d'une afaire fecrette, qui étoit de ramener Bordeaux à l'obéiffance, en fomentant de certaines divisions qui régnoient entre les principaux. Ce Pere étoit grand Prédicateur ce qui le faisoit considerer par tour. Il confessoit d'ailleurs les principales familles , air fi ayant employé fes deux talens pour venir à bout de ces prétentions, il y réuffit, ce qui lui fit donner l'Eveche d'Amiens , qu'il a encore aujourd'hui.

Le Princé de Conti pour satisfaire à nôtre traité s'en vint à la Cour, où le Cardinal lui fit beaucoup de carresses, & sut marié quelques jours après dans le cabiner du Roi à Fontainebleau. Il avost résigné tous s'es Benesses au Cardinal; sous le nom d'un nommé Montreüil, & son Eminence ne se mettant pas beaucoup en peine d'être simoniaque, lui en sit une grosse person. Pour ce qui est de Sarrassin on le mooqua de lui quand la chosse sur faire, & au lieu de vingu mille écus qu'on lui avoir promis, il s'et obligé de se contenter d'un petit benssee. Il pesta & eria contre l'ingiratitude de Mazatin; mais il n'avoit que faire de se souter tant des biens du monde, & il n'avoir plus guéses à vivre. Le Prince de Conti fâché d'être devenu le mépris de tout ce qu'il y avoit d'honnètes gens par son mariage, & en colere d'ailleurs d'une lettre que lui avoit écrit le Prince de Condé, le maltraita de parole, & de la main, de sorte qu'il en conçût tant de déplaisir,

qu'il mourut dans peu de jours.

Le Cardinal me traita assez bien après le succès que j'avois eû dans ma négociation, mais ce n'étoit rien en comparaison de ce que faisoit le Cardinal de Richelieu. Leurs maximes aussi étoient bien diférentes, celui-ci ne faisoit bonne mine qu'à ses amis, & celui-là la faisoit indifferemment à tout le monde. Je m'en allois alors à l'armée qui étoit en Flandres, nous y fimes quelques conquêtes, mais elles auroient été plus grandes, sans la division qui regnoit entre le Viconite de Turenne, & le Maréchal de la Ferré. Je servois sous delui-ci ; & il me prit en amitié, de sorte qu'il ne pouvoit presque vivre sans moi. Comme ma destinée m'avoit fait échoir dans son partage, je crûs que je lui devois faire ma court préférablement à l'autre, quoi que mon estime ne fut pas égale pour tous les deux. Il fut ravi de me voir reconnoissant, & cela fut cause qu'il me conta toutes ses affaires , jusqu'à me dire qu'il n'avoit pas été tout-à-fait content de sa premiere femme. Comme je le vis de si bonne foi , je lui demandai si ce ne seroit point être indiscret que de lui en demander la raison. Il me dit qu'il vouloit bien me la dire, & que la bête étant morte, ( car ce furent ses propres termes ) il ne prenoit plus de part à ses sorises. Là-dessus il me conta qu'il l'avoit épousée malgré elle, & que youlant l'accoutumer de bonne heure à son humeur, il lui avoit dit dès le jour même de ses noces, que si elle ne prétendoit vivre à sa fantaisse, elle pouvoit se préparer à passer mal son temps : qu'elle se defit de toutes ses habitudes, qu'elle n'en fit point de nouvelles ; & sur tout qu'elle n'eût aucun commerce avec de certaines gens qu'elle avoit pensé épouser : qu'elle lui avoit répondu fort hométement qu'elle n'étoit au monde que pour lui obeit ; mais que quelque temps aprèselle lui avoit bien fair voir le contraire ; qu'elle avoit été coquete jusques au dernier point , &c qu'en un mot il avoit été obligé de lui avancer les-

jours, austi-bien qu'à son galant. Je fus extremement surpris d'une si grande sincerité, principalement venant d'un homme qui n'avoit pas la réputation d'en avoir beaucoup. Aussi ne penetrois-je pas son secret, qui étoit de m'infinuer adroitement qu'il étoit jaloux, & capable de tout entreprendre, si quelqu'un étoit affez hardi pour vouloir débaucher celle qu'il avoit épousée en secondes nôces. Or il scavoir que j'étois des bons amis d'un certain homme qui la vovoit souvent en son absence, & dont le bruit étoit qu'il en étoit amoureux. Quand j'eus reconnu sa pensée, je ne sis pas semblant de rien, & quoi qu'il me remît souvent sur le même chapitre, je fis toujours la sourde oreille. A la fin il fut oblige de s'expliquer, & me dit qu'il me croyoit alfez de ses amis pour lui garder le secret, que Madame la Maréchale voyoit une personne qui ne Ini plaisoit pas , lequel étoit de ma connoissance , que je l'avertisse que c'étoit affez que de donner de l'ombrage à un homme comme lui , pour n'être pas en fureté : que comme une lettre pouvoit être perdue, il vouloit que ien fusse le porteur moimême, que je visse aussi sa femme de sa part, à qui j'en disse autant , & que fi elle tronvoit êtrange qu'il soupçonnat sa conduite, je lui diffe qu'il le trouvoit bien davantage, de ce qu'elle lui en avoit donné lieu.

Je fus surpris qu'il est jetté les yeux sur moi pour une affaire qui lui devoir être de si grande consequence, & n'ayan pu m'empécher de lui en témoitner mon sentiment, il me dit que me consoisant il y avoir long-temps, & spachant les necociations importantes à quoi m'avoit employé Mr. le Cardinal de Richelieu, il jugeoit qu'il faloit que je fusse fort sécret, qu'il esperoit de moi la même chose, qu'il me promettoit en récompense de s'employer pour me faire donner un regiment, & qu'il ne croyoit pas que le Cardinal le lui refusa:

Ma destinée m'apellant à tant de negociations , il la falut suivre, je m'en vins à Paris, où je vis mon ami, qui me dit que le Maréchal étoit fou , qu'il avoit vu la femme, comme on voyoit toutes les aures, c'est-à-dire, sans autre dessein que de passer fon temps: que s'il lui vouloit rendre tout l'argent qu'il avoit perdu chez elle, il engageoit par devant Notaire de n'y plus aller, mais que jusques à ce qu'il ent en sa revanche, il ne le lui promettois pas. Je trouvai cette réponse bien seche, & jugeant qu'elle ne m'étoit faite que pour me donner le change, je lui dis que je m'étonnois qu'on en usat de cette maniere avec un de ses amis : que je ne sçavois point son intrigue, n'ayant jamais été curieux jusques au point que de m'informer des affaires dont je n'avois que faire, qu'il saloit cependant qu'elle eût fait grand bruit , pour venir aux oreilles d'un mari, lequel est toujours le dernier à sçavoir ces fortes de choses: que souvent ce n'étoir pas un grand malheur, tous les maris n'étant pas d'humeur à faire éclater leur infamie, mais que je me trompois bien, s'il en étoit de même du Maréchal, lequel à ce que j'avois oui dire, avoit fait mouris sa premiere femme sur un simple soupçon : que je le priois de faire réfléxion à ce que je lui difois, qu'il avoit affaire à un homme violent, lequel d'ailleurs éroit de la faveur : que je voulois dire par la qu'il pourroit lui faire insulte, sans qu'il en pût jamais tirer raison, que je voyois tous les jours des exemples pareils, qu'ainfi je le priois de ne me point dire, qu'on ne pouvoit offenser un Gentilhomme impunément, que cela étoir bon quand il s'agilsoit d'un homme à peu près de nôtre volée, mais qu'à l'égard d'un Maréchal de France, il ne nous

reftoit plus que la voye de l'affaffinat.

Il écoura toutes mes raifons sans m'interrompre, mais voyant que j'avois ceste de parler; Je croyois, me dit-il, que vous sussez de mes amis, & je suis bien saché de m'être trompé. Quand j'aurois aimé Madame de la Ferté, j'aurois crû que vous auriez été le premier à m'y servir, vous savez que c'est une chose que nous saisons volontiers les uns pour les autres, mais c'est assez vous déclarer que de me tourner comme vous faites, de tant de côtez. Je vous dirai, cependant en confidence, que Mr. le Maréchal est jaloux mal a propos, il n'y a que le jeu qui me mêne chez sa femme, & encore un coup je voudrois retenir mon argent, & n'y retourner de ma vie.

Quoi qu'il me pût dire, je vis bien qu'il étoit plus amoureux qu'il ne vouloit que l'on le crut, mals m'imaginant avoir satisfait aux devoirs de l'amirié, je fus trouver Madame la Maréchale qui me connoissoit bien , mais non pas tellement qu'elle eut lieu de croire que j'étois chargé d'un compliment pareil à celui que j'avois à lui faire. Aussi ne l'eut-elle pas plutot entendu, qu'elle s'emporta extraordinairement. Elle me dit qu'elle n'avoit pas lieu d'être surprise du procedé du Maréchal, qu'il cherchoit une querelle d'Allemand pour la faire périr , comme il avoit fait la premiere femme, mais qu'elle appartenoit à des gens qui auroient foin de la venger : qu'encore ne diroit-elle rien , fi elle lui avoit donné quelque sujet d'en user comme il faifor ; qu'il n'étoit pas extraordinaire de voir un mari jaloux, quand il avoit une femme coquete; mais que pour elle, toute la terre scavoit de quelle maniere elle vivoit : qu'hors du jeu , elle ne voyoit personne, pourquoi done l'accuser d'un crime qui étoit toûjours précedé de coqueterie, & de rendez-vous.

Elle auroit toujours parlé, si je ne l'euse interrompuë. Mais lui voyant un fi grand flux de bouche, je crus l'arrêter, en lui difant que son mari ne m'avoit point chargé d'entendre les inftifications : que pour moi, j'étois persuadé de refte qu'elle n'étoit que trop sage, mais que ce n'étoit pas affez fi son mari ne l'étoit : que le moyen de le lui faire connoître, étoit de s'empêches de voir la personne qui lui écoit suspecte, que puis qu'elle ne le voyoit que pour le jeu, elle en feroit bien-rôt consolée, y ayant bien d'autres joueurs que lui à Paris : que je croyois que Mr. son mari lui rendoix affez de justice pour être persuadé aussi-bien que moi de sa vertu , qu'aussi n'étoir-ce que par un excès de délicatesse qu'il la faisoir prévenir, aprehendant que dans le poste où il étoit, la médisance ne trouvant rien à mordre fur sa conduite elle ne mordit fur le filence, ce qui lui feroit autant de tort.

Elle me fit réponse que j'avois beau tourner les shofes comme je voulois , je ne les lui ferois pas croire pour cela autrement qu'elles n'étoient : que fon mari étoit un brutal , & un jaloux , & qu'elle ne feroit jamais que mal-heureuse avec lui : que neanmoins puls qu'elle y étoit , je pouvois lui dire qu'elle suivroit ses volontez, qu'elle ne verroit plus celui dont il s'agissoit, & que s'il vouloit encese, elle se défetoit de tous ceux qui pouvoient venir chez elle, julqu'à les domestiques. Ces paroles nefuffisoient que trop pour témoigner son dépit, neanmoins comme ce n'étoit pas à moi à y prendre garde , je prins congé d'elle fi pen prévenu de la vertu, que je doutai fort qu'elle executât ce qu'elle m'avoit promis. Cependant afin que son mari ne put aprendre de nouvelles de sa conduire, elle rompir sa partie du jeu qu'elle avoit chez elle , & fut quel- . ques jours sans sortir. Mais ayant donné rendezvous casnite à celui dont je lui avois parlé, elle se : récompensa autant qu'elle pût de la penitence : qu'elle avoit faite, mi la marie es le cal

- Le Maréchal en fut averti par des espions qu'il -avoit aupres d'elle , & étant résolu de la faire perir avec son galant, il envoya trois Dragons de son Regiment à Paris, avec ordre d'assassiner l'un, & d'empoisonner l'autre. Le premier fut plus aise à executer que le second : mon ami revenant un soir bien tard de jouer chez le Maréchal d'Estrées, fut attaqué, & tué tout en un même temps. Les Dragons voulurent se sauver , mais un étant tombé sur l'égout qui est près de la rue S. Louis, il paya pour les autres , & fut mené en prison. On lui ferra les pouces pour sçavoir ses complices, & par qui ils avoient été excitez à cet affassinat : à quoi ayant répondu tout ce qu'il sçavoit , le Lieutenant Criminel Tardieu fut porter les informations à Mr. le Cardinal, & lui demanda ce qu'il voulois qu'il en fit. Mazarin qui avoit de l'obligation au Maréchal , lui dit de les suprimer , & de faire etrangler le Dragon dans la prison. La chose fut executée, mais le Cardinal aprehendant que la Maréchale ne succombat sous une pareille entreprise, la fit avertir sous main de prendre garde à elle, & de regagner la confiance de son mari. Elle. avoit été extremement mortifiée de la mort de son. amant, mais ce compliment lui fit tourner toutes ses réflexions sur elle-même, elle demanda la protection de la Reine-mere, & feignant d'être devenuë devote, elle commença à l'accompagner dans toutes ses œuvres de pieté. Le Marishal la trouvant fi changée à son retour, erut que tout ce qu'on lui avoit mandé étoit. une médifance , & comme il y avoit longtemps qu'il ne l'avoit vue, il la reçur plutoe en maîtresse qu'en femme. Cependant elle ne. voulut pas paffer ce qui étoit arrivé fans en aveir un éclairciffement , & il fut tellement à fon avantage, que son mari lui demanda pardon de for foupcon.

La guerre continuoi t toujours , mais le cour de

DE MR. L.C. D.R.

la France en étoit delivre, & le Prince de Condé avoit été obligé, après avoir eû de grands desseins, de se retirer en Flandres chez les Espagnols. Quantité de personnes de qualité l'avoient suivi & ne s'étoient fouciez ni d'établissement , ni de femmes, pour lui témoigner leur atache. Cependant un d'eux ayant été pris, & la Cout parlant de lui faire couper le cou, le Prince de Condé qui avoit pris Lançon de son côté, lui envoya dire qu'il lui feroit le même traitement qui seroit fait à l'autre s que neanmoins pour la confideration qu'il avoit pour lui, il lui permettoit d'en donner avis à Mr. le Cardinal, afin qu'il vît à lui conserver la vie. La chose étoit de trop de consequence à Lancon pour la négliger ; il envoya en même temps au . Cardinal Mazarin , mais ce Ministre qui avoit résolu de faire petir l'autre, lui manda qu'il eut à fe sauver , tellement que voyant qu'il n'y avoit point de raillerie , il se jetta d'une seconde chambre en bas , & quoiqu'il fur tout estropié , la peur lui donna de fi bonnes afles qu'il se tira d'afaire.

J'étois allé à Paris pour faire reflouvenir le Maréchal de la Ferté de la promesse qu'il m'avoit faite , de demander un régiment pour moi ; il me la confirma encore , & en effet s'entremit en apparence de l'executer. Mais Mr. le Cardinal me dit que ce seroit faire crier tout le monde, qu'il aimoit mieux me donper de l'argent de sa bourse, & qu'il faloit avoir patience. Comme je scavois qu'il n'y avoit pas grand fonds à faire fur ce qu'il promettoit , je jugeai bien que mon affaire étoir échouée, mais je ne m'aperçus pas que c'étoit un tour que m'avoit joue le Maréchal, ce que je ne sçûs que plus de deux ans après. Car le Cardinal ayant eû affaire de moi pour une affaire que je dirai, tantôt , me l'aprit lui-meme. Cependant comme je me rendois justice, & que je n'avoit pas lieu de me plaindre ; je ne cher-

and the Coope

135

chai qu'à passer mon temps, & le hazard ayant voulu que je fisse cotterie avec le Comte de Har+ court , cadet du Duc d'Elbœuf d'aujourd'hui , ie me trouvai un jour engagé dans une débauche, ou après avoir bu jusqu'à l'excès, on proposa d'aller voler sur le Pont-neuf. C'étoit des plaisirs que le Duc d'Orleans avoit mis à la mode en ce tempslà, ainfi j'eus beau dire avec quelques autres que je n'y voulois point aller , les plus forts l'emporterent, & il me fallut suivre malgré moi. Le Chevalier de Rieux, cadet du Marquis de Sourdeac qui avoit été de mon fentiment , ne fut pas plûtôt. arrivé sur le Pont-neuf, qu'il me dit que pour ne point faire comme les autres, il nous falloit monter fur le cheval de bronze, & que nous verrions de là tout à nôtre aife ce qui se passeroit. Austi-tôt dit, aussi-tôt fait, nous grimpons du côté de la tête, & nous servant des renes pour mettre notre pie, nous fimes fi bien que nous nous assimes tous deux fur le cou. Les autres étoient cependant à guetter, les paffans, & prirent quatre ou cinq manteaux, mais quelqu'un qui avoit été volé ayant été se plaindre, les archers vintent, & nos gens ne trouvant pas la partie égale, s'enfuïrent d'une grande vîtesse. Nous en voulûmes faire autant, mais les rénes ayant casse sous le Chevalier de Rieux, il tomba fur le pavé, pendant que je demeurai perché comme un oiseau de proye. Les archers a'eurent que faire de lanterne sourde pour nous découvrir, le Chevalier de Rieux qui s'étoit bleffé, se plaignoit de toute sa force, & étant accourus au bruit , ils m'aiderent à décendre malgré moi , & nous menerent au Châtelet. Comme il est impossible que l'on n'ait toujours quelques ennemis, il y en eut qui prirent plaisir à gloser fur cette avanture, & le Cardinal Mazarin qui jouissoit de l'autorité souveraine, entendant faire mille médifances de nous, commanda qu'on nous traitat à la derniere rigueur. Nons fumes done interrogez avec

toutes les précautions qu'on a coûtume de prendre avec des criminels, & moi fur tout qui avois eû autrefois quelques paroles avec le Lieutenant Criminel, qui s'étoit imaginé que je l'avois détruit auprès du Cardinal de Richelieu. Si je me fusse senti coupable je n'aurois pas manqué de le récufer,& je le lui dis fort bien. Mais n'ayant rien sur le cœut qui me fit aucun reproche je répondis devant lui , dont il eut beaucoup de joie, croyant qu'après cela il auroit le moyen de me témoigner la méchante volonté. En éfet, je m'aperçus que le Greffier, qui étoit d'intelligence avec lui, écrivoir bien plus de choses que je n'en disois; ce qui m'obligea de ne me pas contenter de la lecture qu'il m'en faisoit, & de lui demander à le lire devant que de le figner. Surquoi il me fit réponse que ce n'étoit pas la coûtume, & qu'il ne feroit pas de nouvelles Loix pour moi. Ce discours me le rendit encore plus suspect, tellement que lui aiant dit réfolument que je ne signerois pas sans cela, il me maltraita, non seulement de paroles: mais m'envoia encore dans un cachot. Dieu scait quel fut mon deseppoir quand je me vis traité comme les affaffins, & les voleurs de grand chemin. Cependant je ne voiois point de voie de pouvoir fortir de cette milere , & il me tenoit fi bien refferre que je ne pouvois parler qu'aux Guichetiers. J'en priai un de vouloir porter une lettre à un de mes amis, & lui demandai pour cela de l'encre & du papier; mais quelque promesse que je lui fisse de récompenfer ce fervice des que je ferois hors de prison, bien loin de le toucher, il me dit encore mille choses facheuses, & qui éroient capables de desesperer. un honnêre homme. Le Chevalier de Rieux n'étoit guéres mieux traité que moi, & comme nous étions tous deux accusez du même crime, le Lieutenant Criminel avoit été obligé de le faire mettre pareillement dans un cul de baffe foffe , de peur de donner à connoître qu'il n'agissoit contre moi gre

MEMOIRES 354

par passion. Ce Chevalier ne valoit guéres mieux que lonfrere, qui étoit un débauché, & qui avoit comme lui l'ame noircie de plusieurs crimes , ainsi il crût que Dieu l'avoit fait tomber dans ce précipice pour le punir de toutes ses fautes. Ressemblant donc à ces gens qui font mille belles résolutions quand ils se voient prets de faire naufrage ; il fit veeu de changer de vie, s'il pouvoit jamais sortir, de prison, mais il ne s'en ressouvint plus dès que Dieu eut exaucé ses prieres, & il continua ses débauches, jusques à ce qu'aiant mangé tout ce qu'il avoit, il se mit dans saint Sulpice pour avoir moien de subsister. Cependant cette vie étant incompari ble avec son inclination, il quita la soutane & le petit colet & demeura encore quelques années dans le monde, mais s'étant fait beaucoup d'affaires de toutes façons, il prit pour une seconde fois la profession Ecclesiastique, & autant par la crainte de la Justice humaine, que la Justice Divine, il se fit Prêtre, & enfin Curé aujourd'hui en Normandie, où il ne fait pas dire neanmoins beaucoup de bien de lui.

Mais pour revenir à mon afaire, le Cardinal aiant la têre rompue tous les jours de faire un exemple dans Paris, où il étoit necessaire d'arrêter les vols qui se faisoient journellement, commanda au Lieutenant Criminel de lui aporter les informations, & les aiant vûes telles qu'il avoit plu à ce Juge de les faire, il lui dit de nous faire norre procès. Ce commandement avoit été trop public pour être ignoré des gens de la Cour, & comme le Chevalier de Rieux apartenoit à tout ce qu'il y avoit de gens de qualité, ils se crurent obligez de s'entremettre pour lui , de peur qu'il n'arrivar un afront à une famille si considerable. Ils furent donc trouver le Lieutenant Criminel, lequel leur, die qu'il seroit ravy de les obliger , pourvû que cela se pur faire lans que je me restentisse de la grace : que noure afaire étant la même, il faloit que ceux que

sous avions dit être avec nous , subiffent l'interrogatoire, ce qui n'avoit point été fait à cause du rang qu'ils tenoient, qu'il falloit, dis-je, qu'ils diffent que c'étoit moi qui les avoit provoquez,non seulement à aller sur le Pont-neuf, mais qui avoit fait encore tout le mal dont on nous accusoit. Ces Meffieurs accepterent le parti, & l'aiant été proposer aux autres, ils se trouverent de bonne vo-Îonté, de sorte que je me vis chargé tout d'un coup de mille choses à qui je n'avois pas songé. J'étois donc fur le point de devenir la victime du Lieutenant Criminel , & je l'aurois été sans doute , si Dieu ne m'eût envoié du secours d'un endroit d'où j'étois bien éloigné d'en attendre. Il vint un jour dans mon cachot la femme d'un Guichetier. avec son mari, & ajant compassion de moi : je vis qu'elle me regardoit d'une maniere plus pitoyable, qu'on n'avoit fait depuis long-temps. Elle n'osa pourrant me rien dire en presence de son mari , mais étant revenue une seconde fois , elle priz son temps pour me montrer une lettre, afin que je la prisse sans qu'il s'en aperçut. Il me fut imposfible de le faire, cet homme aiant continuellement la vûë far moi, ee qui obligea cette femme de faire semblant de regarder sous ma paillasse, & l'y aiant jetté adroitement, je l'y trouvai quand elle fut sortie. Elle contenoit qu'elle avoit pirié de moi, voiant que le Lieutenant Criminel agissoit avec autant de passion que s'il eut été ma partie ; que j'étois perdu indubitablement, fi je ne trouvois lieu de faire agir quelque personne de consideration, qu'elle tâcheroit de m'aporter une plume, de l'encre & du papier , que j'écrivisse , & qu'elle feroit tenir ma lettre.

Cet avis ne pouvoit pas être plus de faifdn, mon ennemi étoit prêt de me confronter les témoins, & il s'atendoit après cela de donner bien-ér fa Senence, laquelle n'auroit pas manqué d'être confirmée par le Parlement. En effet, il avoit fait faire

MEMOIRES d'autres informations que les premieres ; & au lieu que dans celles-ci , les archers disoient qu'ils m'avoient trouvé sur le cheval de bronze; ils déposoient dans celles-là qu'ils m'avoient trouvé surpris en volant, & que j'avois été pris comme je voulois me sauver. La Guichetlere tint sa parole, elle se servit de la même ruse pour me faire tenir ce qu'elle m'avoit promis, qu'elle avoit fait pour me donner son billet, tellement qu'aiant dequoi écrire je fis deux lettres , l'une pour Mr. le Cardinal Mazarin, l'autre pour Mr. de Marillac, fils de celui qui avoit été Garde des Sceaux. Je les lui adressai toutes deux , & la Guichetiere les lui aiant portées, il lui dit qu'il étoit étonné dequoi je m'avisois, que tant que j'avois été en faveur fa famille qui auroit eû tant de besoin de moi n'en avoit jamais entendu parler, & que maintenant que j'étois dans l'affliction j'avois recours à elle : que neanmoins il ne laisseroit pas de me rendre service; ce qu'il auroit deja fait s'il avoit scû le befoin que j'en avois. Ces paroles m'aiant été raportées par un second billet de la Guichetiere, je les trouvai fort justes & fort genereuses : En effet : c'étoir beaucoup faire pour un homme dont il n'avoit pas lieu de juger avantageusement, sa famille : aiant ignoré la priere que j'avois faite au Cardinal de Richelieu lors de la mort du Maréchal son onele, & aiant au contraire bonne memoire que ç'avoit été moi qui avois porté l'ordre de le faire arrêter. Q 10i qu'il en soit, il s'aquita des le jour même de sa parole, il presenta requete sous mon nom au Parlement, par laquelle il exposa que le Lieutenant Criminel étant mon ennemi capital, par les raisons que j'ai déduites, & dont je l'instruisois par ma lettre, il agissoit avec tant de passion contre moi, qu'il avoit fait suprimer les premieres informations pour en faire de nouvelles: que non content de cela, il avoit donné lui-même les inftructions au Chevalier de Rieux , & aux autres témpins à

DE MR. L. C. D. R. .

pour me charger; qu'il avoit empêché que la requête que je prefentois pour le recufer, ne fut parvecuté jufqu'à ceux qui pouvoient me rendre juflice, & que fans une espece de miracle, je n'aurois pas etouvé moien de presenter celle-là: qu'enfin j'étois fi-bien innocent de ce qu'on m'accusois, que quoi que je me fusse trouvé en compagnie de gens qui ont accostrumé de forcer les inclinations, je m'étois séparé d'eux, après avoir été obligé de m'étois séparé d'eux, après avoir été obligé

-par force de les accompagner.

Le crédit de Mr. de Marillac qui avoit beaucoup -de parens & d'amis dans le Parlement , ayant fait répondre ma requête, autant que la justice de ma -cause, il fut fait defense au Lieurenant Criminel de paffer outre à mon procès. Cependant les archeis qui m'avoient pris aiant été assignez pour venir déposer devant un Commissaire du Parlement, pas un n'ofa comparoître : & j'obtins un ajournement personnel contr'eux, qui fut converti en un de--cret de prise de corps. J'en fis prendre trois ou quatre prisonniers, lesquels aiant été amenez à la Conciergerie , avoilerent les choses comme elles s'&toient passées, tellement que j'étois prêt d'avoir arrêt , par lequel la connoissance de mon affaire auroit été ôtée au Lieutenant Criminel, s'il ne fe -fut avisé de se pourvoir au Conseil. Le Parlement qui avoit déja reçû diverses réprimandes du Roi, pour s'être mocque des arrêts de cette compagnie, scachant qu'elle en avoir donné un , par lequel il lui étoit défendu de continuer la procedure, n'ofa paffer outre : te qui traina les choses en longueur. Neanmoins Mr. de Marillac ayant remontré au Conseil l'injustice qu'on me faisoit, le Lieutenant Criminel fut tondu , & il lui fut fait défense d'être mon Juge. L'on substitua à sa place le ·Doyen des Conseillers du Châtelet , à qui l'enoidonna de faire de nouvelles informations , & s'y étant comporté en un homme de bien & d'honneur , la verité fut éclaircie , & mes ennemis en

MEMOIRES. 273

eurent le démenti. Je sortis donc de prison après y avoir demeuré quatre mois, dont j'avois resté deux mois & demi dans le cachor. Ma premiere visite fut chez Mr. de Marillac, qui me reçût fort bien : & sans me dire un seul mot de ce qu'il avoit couché à la Guichetiere, il me rendit la lettre que je lui avois envoice pour Mr. le Cardinal Mazarin, n'aiant pas jugé à propos de la sendre. Après avoir fatisfait à cette obligation, je songeai à m'acquiter d'une autre qui n'étoit pas moindre, ce fut de reemercier la Guicheriere, à laquelle aiant voulu faire un present assez considerable, je fus fort surpris de le lui voir refuser. Ce qui m'étoir arrivé m'avoir donné affez de lieu pour rentrer en moimême , & comme j'avois vécu en homme du monde, plutôt qu'en homme qui pense qu'il doit mourir un jour , j'avois fait réfolution de changer ale vie , neanmoins m'étant mis en rête qu'il faloit que cette femme fut devenue amoureule de moi, je crûs être obligé de la contenter, fans faire reflezion que je manquois à ce que j'avois promis à Dieu. Mais fi j'avois cie furpris de lui avoir vu refuser mon present, je le fus bien davantage de la maniere qu'elle reçut ma déclaration. Sans s'amufer à faire les façons que font ordinairement les femmes qui veulent paroîtres plus vertueules qu'elles ne le sont dans le fonds', elle me dit que je ne meritois pas les graces que Dieu m'avoir faites, que je devois bien plutoc fonges à le remercier, qu'à attirer la coldre par une chose aufsi criminel-Je qu'étoit l'adultere que j'avois formé dans mon cour : que fi elle m'avoit obligé , ce n'étoit que parce qu'elle avoit reconna l'injustice qu'on me faifoir, mais que c'étoir mal la récompenser que de hui proposer un crime si énorme. Je sus ravi qu'elle me remit dans un bon chemin par une remontrance fi Chrétienne, & eus bien plus d'estime pour elle, que je n'aurois jamais pû avoir d'amour, quoi qu'elle fut jolie.

Cependant je n'eus pas plutôt perdu la pensée d'un crime, que j'en conçus un autre dans mon cœur. Je fis résolution de me venger de mes faux témoins, & aiant commence par le Chevalier de Rieux , je lui voulus faire tirer l'épée dans une rue où je l'avois rencontré par hazard. Comme il n'étoit pas brave naturellement, il tâcha de me faire comprendre que j'avois le plus grand tost du monde de m'en prendre à lui , lui qui avoit toujours été de mes meilleurs amis. Mais comme je sçavois ce que j'en devois croire, je ne me contentai pas de ses paroles, & lui donnai quelques coups de plat d'épée, voiant qu'il ne vouloit pas mettre la fienne à la main. Non content de cela , je poussai ma vengeance jusques contre le Comte de Harcourt), que je fçavois n'en avoir pas bien use auss avec moi , quoi qu'il fut d'une Maison qui étoit la plus honnéte du monde avec les Gentilshommes. Cependant comme sa qualité le mettoit à couvert de me faire raifon, je cherchai les moiens de lui faire comoître que je n'étois pas infentible. Je de fus pas long-temps fant les trouver, il y avoit un Capitaine de la Marine nommé Desplanches, qui étoit de ses voifins à la campagne, & avec qui il en uloit avec hauteur , lous prétexte que les ancêtres avoient été receveurs d'une de ses terres, dans laquelle ils avoient fait une telle fortune, qu'ils avoient laiffé leurs décendans beaucoup plus à leur aile que lui. En effet , ce Defplanches qui en étoit un, n'avoit guéres moins de trente mille livres de rente , & aiant obtenu des lettres de Noblesse , & portant les armes, il se croioit exempt des bassesles que le Comte de Harcourt vouloit exiger de lui. Outre cola ce Prince avoit grande envie d'une terre qui lui appartenoit, apellée les Rufflais, & étant voifine de celle de Harcourt , il lui faisoit toujours quelque niche.

Je ne sçus pas pluror tout cela, que je sus faire offre de service à Desplanches, que je ne connois: 46

sois point : mais à qui je sis comprendre dans peut de temps, que je le servirois de bon cœur, vu ce qui m'étoit arrivé avec son ennemi. Cet homme qui étoit le plus grand ivrogne que j'aie connu de ma vie, ne me remercia point autrement, qu'en me difant qu'il vouloit boire avec moi , & fans vouloir diférer la chose, me pria à dîner à la fleurde-Lis, où il demeuroit près l'Hôtel de Soiffons. Il me dit pourtant après ce premier compliment, qu'il m'étoit obligé : mais ne lui voiant point prendre feu, comme j'eusle bien voulu, je crits ou qu'il manquoit de courage , ou qu'il avoit peur de se faire des afaires avec un Prince. Je demeurai dans ce sentiment jusqu'à diner, mais la soupe Etant mangée ; il n'eut pas plûtôt avalé deux ou trois rasades, qu'il commença à parler du Connte de Harcourt en des termes fort desavantageux. Je lui dis qu'il me pardonnât, fi je lui disois que ce n'étoit pas de cette maniere qu'il faloit se venger de son ennemi, que j'avois oui dire que ce Prince lai avoit fait plufieurs algarades jusques dans sa maifon, que nous irions chez lui, s'il m'en vouloit croire, & que nous verzions s'il feroit fi hardi que d'y revenir. Desplanches qui s'échaufoit toujouss de plus en plus à force de boire, me dir que c'étoit bien son intention , & aiant demande à trois Officiers de son Regiment, qui étoient avec nous, s'ils vouloiem être de la partie, il n'y en eur pas un qui in'y consentit : de forte qu'il fir fellet ses chevaux, de nous dit d'envoier querir les rôtres. Je croiois après cela qu'il n'y avoit qu'à se boter , & à monter deffus : mais il n'éroit pas accontumé à se leever de table fi-rôt, il étoit encore fix heures du foir qu'il n'en étoit pas forti , &il étoit fi faoul , qu'au lieu de songer à ce qu'il avoit proposé, il commença à quereller un de ces Officiers : de forte que fi je ne me fuffe mis au devant, il n'en seroit pas demeure aux paroles. Je m'éforçai de le faire rentrer dans fon bon fens selui temoutrant combien

ce qu'il faisoit étoit hors de saison ; mais comme il n'entendoit non plus de raison qu'un Suisse, il continua toujours dans ses emportemens, & cet Officier qui le connoiffoit mieux que moi, fut obligé de fortir, de peur qu'il ne poussat sa folie plus loin. Les deux autres aiant peur que je n'interpretasse cette action à un manque de courage, me dirent en même temps tout bas qu'il falloit que nous en fissions de même, qui n'étoit pas sage quand il avoit bû, & que si nous ne prenions ce parti , nous courrions risque bien-tôt d'effuier sa mauvaise humeur. Je me crus obligé de les croire, & aiant renvoié nos chevaux, nous fûmes tous coucher chez nous, pendant que Desplanches battit fes valets , & fit enrager l'hôte & l'hôteffe, 2 qui il s'en prenoit de ce que nous étions fortis.

Le lendemain matin j'étois encore dans le lit quand il entra dans ma chambre, & sans me parler de sa méchante humeur de la veille, il me demanda si je n'étois pas dans la résolution de m'en alter chez lui , comme je lui avois promis. Je lui dis qu'oui, & qu'il n'avoit seulement qu'à me dire quand il vouloit partir, il me répondit que ce seroit des le moment qu'il auroit des nouvelles des autres, chez qui il avoit envoié, & me preffant de me lever, il se promena à grands pas dans ma chambre, où il fit cinq ou fix tours, roulant quelque chose d'importance dans sa rête. Enfin il rompit le filence qu'il avoit gardé pendant qu'il se promenoit, & me dit qu'il étoit tout inquiet: qu'il aprehendoit de se faire des affaires , & que le Comte de Harcourt ne demandoit autre chose, afin d'avoir moien d'avoir la confiscation de son bien. Ce discours me fir comprendre que les gens de sa sorte se ressentoient toujours de leur naissarce, quelques lettres de Noblesse qu'ils eussent obtenues, & j'allois sans doute abandonner un homme si rempli de foiblesse, si ces Officiers ne fusseat entrés dans ce moment. Je leur dis ce que Defa planches venoit de me dire, surquoi ils hausserent les épaules. Mais étant gens d'honneur, ils lui remontrerent qu'il valoit mieux mourir que d'endurer davantage les affronts qu'il avoit reçus ; qu'ils ne lui disoient pas d'aller insulrer le Comte de Harcourt jusques chez lui, mais d'aller chasses fur sa terre, puis qu'il en avoit une dans son voifinage, afin de faire voir à l'autre qu'il ne le crai-

gnoit point.

Pour lui donner du cœur, ils lui permirent de déjeuner, à condition qu'il ne boiroit que sa part de deux bouteilles de vin , & cela aiant fait l'éfet qu'ils esperoient, nous montames à cheval & prîmes le chemin de Normandie. Quoi que cet homme ne dût avoir autre chose en tête que d'arriver bien-tôt, nous ne le pûmes empêcher de s'artêter une journée entiere à Mantes, où il avoit trouvé le vin si bon, & en aiant fait emplir cent bouteilles, il fit marcher ce convoi à nôtre tête. De peur que le Comte de Harcourt qui étoit chez lui n'ent avis de nôtre marche, nous jugeâmes à propos de n'arriver que la nuit, & aiant défendu de dire le nombre que nous érions , nous fortimes ls lendemain, & fûmes à la chasse jusques aux bords de la terre de Harcourt, à laquelle confinoit celle des Ruffiais. Ce Prince fut averti incontinent que nous étions-là, & s'imaginant que ce n'ésoit que Desplanches avec ses valets : il lui dressa une embuscade au rerour. En éfet, lors que nous passions le long d'une haye, nous fûmes saluez de deux coups de fusil, dont une balle emporta une partie du pommeau de ma selle. Comme j'étois bien monté, je tournai mon cheval incontinent, & tombai fur un de ceux qui avoient tiré, avant qu'il eut eu le temps de recharger. Je l'aurois tué. fi j'euffe voulu, mais n'étant pas d'humeur à profiter de la fac lité que j'en avois, je me contentai de lui donner cent coups du bout de mon fufit,

& m'aiant reconnu il me nomma, me demanda fr en confideration de son Maître, dont il me croioit toujours des bons amis, je ne voulois pas lui pardonner. C'est ton Maître, lui repondis-je, qui est cause que je te maltraite si fort, mais je te laisserai aller, pourvû que tu me promettes de le lui dire. Il n'eut garde de me refuser, & aiant pris le plus long pour évirer Desplanches, & ces Officiers; qui avoient couru après les autres , il arriva enfia au Châreau de Harcourt, meurtri de coups, & son habit dans un tel desordre, qu'il étoit ailé de voir qu'il avoit été maltraité. Desplanches & fes amis me blamerent fort de l'avoir ainfi laisse aller, & ils croioient qu'il auroit été mieux de le mettre en Justice, mais moi qui ne songeois qu'à ma vengeance particuliere, fus fort content de cè que j'avois fait. En éfet, le Comte de Harcourt fur enragé de l'afront qu'il croioit avoir regu , & fans confiderer qu'il m'en avoit donné le fujet, il affembla fes amis, résolu d'abimer la maison des Rufflais, qui n'étoit de nuile défense, avec ceux qui étoient dedans. Cela ne se put faire si secretement que nous n'en fustions avertis, & nous étant retirés au champ de bataille, maison du Comte de Crequi Bernieulle , qui n'étoit pas bien avec lui . nous lui offrimes nos services contre le Marquis de Sourdeac, avec qui il étoit non seulement en procès, mais à qui il faisoit la guerre dans les formes. Car ils alloient en parti l'un fur l'autre, & fouvent il y avoit quinze ou seize cens hommes de chaque côté, comme si l'on eut voulu donner ure baraille rangée. Il y avoit cependaut bien de la difference entre cette milice, & des troupes réglées, ce qui se remarqua particulierement un jour que le Comte de Crequi Bernieulle s'étoit avancé : car le Marquis de Sourdeac n'eur pas pluto: tiré un petit coup de fauconneau de son Château du N:ufbourg, que tous les escadrons s'enfuirent à toute jambe; chacun rejetta fur la peut qu'avoit eu son cheval : ce qui étoit plûtôt un éfet de la fienne, mais comme la honte étoit prefque commune, ceux qui avoient fait ferme, firent femblant de croire tout ce qu'on vouloit. En faifant ainfi la guerre au Marquis de Sourdeac, je la fis aufli au Comte de Harcourt, fur la terre de qui je fusture deux ou trois fois des perdrix. Son Concierge vint pour me prier de me reciter; feignam que son Maître s'en étoir retourné à Paris, mais je (Favois bien le contraire, aufli dès la nuit suivante il sur faire couper des arbres aux

portes de Rufflais. Je crus que j'en avois assez fait pour témoigner mon ressentiment , d'ailleurs Desplanches étant obligé de s'en retourner à l'armée, je fus obligé de l'accompagner jusqu'à Paris, dont il n'osoit prendre le chemin tout seul. Y étant arrivé je fus à-la Cour, où Mr. le Cardinal me demanda d'où je venois, ce qui me fit croire qu'il scavoit ce qui s'étoit passé. Neanmoins je n'osai pas lui dire la verité, craignant qu'il ne me fit quelque rude reprimande, & peut-être quelque chose davantage. Mais je fus tout surpris qu'au lieu d'être si en colere que je pensois, il me dit que j'avois bien fait, & qu'il m'en estimoit davantage : que Folleville-le-Sens, qui étoit un Gentilhomme du pais, & qui étoit dans le service, lui avoit tout conté, que je n'avois que faire de rien craindre, & qu'au contraire je pouvois conter sur sa protection. Je le remerciai de sa bonté, & lui demandai cependant ce qu'il vouloit faire de moi, Car tandis que j'avois été en prison , il avoit donné ma compagnie , & je me voiois, s'il faut ainsi dire, valet à louer. Il me dit de ne me pas mettre en peine, & que je n'avois qu'à le suivre. Car il alloit tous les ans fur la frontiere, où il accompagnoit le Roi, qui commençoit non feulement à devenir grand, mais encore à donner des marques de ce qu'il seroit un jour, En éfet , il aimoit déja la guerre par desfius toutes choses , & quoi qu'on lui remontrat qu'il

DE MR. L. C. D. R. 165 fe feroit du mal à être ainsi à cheval, au soleil & à la pluye, il n'en décendoit ordinairement, que quand le jour finissoit.

Comme j'avois passé plus de temps à la Cour, qu'à la guerre, & que je voyois bien qu'il m'étoit impossible quelque inclination que j'eusse au métier, d'y réuffir comme ceux qui l'avoient fait toute leur vie , je ne fus pas fâché du commandement que m'avo't fait Mr. le Cardinal. Je m'atachai donc auprès de lui le plus qu'il me fut possible, en quoi je puis dire que je n'oubliai rien. Cependant il se trouva affez de gens qui s'éforcerent de me persuader que je prenois un méchant parti, & entrautres Artagnan , & Besmau , lesquels fe plaignoient qu'ils avoient fait toure leur vie la cour à son Eminence, sans en être plus avancez. En effet, il n'y avoit rien de si mince que leur figure, & même elle étoit si digne de pitié, que le plus souvent ils ne sçavoient où prendre un sou pour a!ler dîner. Cela les obligea à fonger à faire retraite, mais comme ils étoient du fonds de la Gascogne, & que leurs moyens ne leur permettoient pas d'entreprendre un si long voyage sans argent , ils chercherent à en emprunter , & s'ils eussent trouvé seulement dix pittoles, l'un ne seroit pas mort commandant la premiere compagnie des Mousquetaires du Roi, & l'autre n'auroit pas aujourd'hui plus de trois millions de bien. Quoiqu'il en soit tout ce qu'ils me purent dire , n'ayant pas été capable de me rebuter, je suivis son Éminence qui accompagnoit le Roi sur la frontiere. Le Comte de Harcourt fut du voyage, & me regatdant de travers, je lui fis dire par un de mes amis, que s'il n'étoit pas content, il n'avoit qu'à parler : à quoi il répondit que je ne me connoissois pas, mais qu'il m'aprendroit un jour à me connoître. C'étoit une bravade dont je me moquai , & dont aufli plusieurs gens se moquerent avec moi, car pour être Prince , il ne devoir pas tant s'en faire acroire,

& beaucoup d'autres que lui , & même de ceux de sa Maison , n'avoient pas toujours dédaigné de tires l'épée contre des Gentilshommes. Cependane mes amis me donnerent avis de prendre garde à moi, dont je ne fis pas de cas, croyant qu'un Prince étoit incapable de faire des bassesses. Mais ceux à qui je témoignai ces sentimens, me dirent que qui avoit été capable de me vouloir faire perir , pendant que j'avois été en prison, le pourroit bien faire encore pendant que j'étois en liberté. Quoi qu'il en foit , mon esperance ne fut pas trompée, & s'il tâcha de se venger de moi, ce ne fut pas au moins par des voies si basses, que celles qu'on me failoit aprehender. En effet, je ne trouvai personne qui me tendît d'embuches secretes , & quoi que je lui attribuaffent l'accident qui m'arriva que ques jours après, toûjours dois-je dire à l'avantage de celui avec qui j'eus affaire , que j'eus le temps de mettre l'épée à la main, & si que je fus maltraité, se fut plutôt un coup du hazard, qu'un assassinat prémedité.

Il y avoit à la Cour un Gentilhomme de Normandie nommé Breauté, brave de sa personne, bien-fait : mais d'une présomption si extraordinaire, que cela failoit qu'on ne prenoit pas garde aux bonnes qualitez qu'il pouvoit avoir d'ailleurs. H avoit herité de ce défaut du Marquis de Breauté fon proche parent , lequel avoit fi bonne opinion de lui-même, qu'il avoit défié au combat vingte. eing Espagnols , l'un après l'autre : mais Grobendonc Gouverneur de Bolduc s'étant moqué de sa présomption, lui fit réponse qu'il en auroit affez d'un , & pour lui faire voir qu'il disoit vrai , il n'avoit qu'à mener vingt-quatre François avec lui, & qu'il enverroit contr'eux vingt-cinq Espagnols. Breauté le trouva choque de cette réponse, neanmoins ayant demande permission au Prince d'Orange, dans les troupes de qui il fervoit, de rendre ce combat , il y alla après l'avoir obcenue ,

DE MR. L. C. D. R.

combatit si malheureusement , qu'il y fut tué avec vingt-deux de les feconds. Les deux autres demanderent quartier, & ayant été emmenez prisonniers à Bolduc, Grobendone les fit mourir, ce qui souilla la victoire que ceux de son parti avoient remportées. Mais il dit pour les raisons, que tous les combattans avoiert juré de combattre jusqu'à la derniere goute de leur sang, & que ceux-ci n'a yant pas tenu leur parole, il étoit juste qu'ils expiassent leur parjure par la perte de leur vie. Quoi qu'il en soit, Breauté n'avoit que le combat de ion parent à la bouche, & quoi qu'il n'en pût pas tirer grande vanité, neanmoins il le citoit à chaque bout de champ , pour faire voir que ceux de sa Maison étoient remplis de courage, ajoûtant en même temps, que si les gens de Grobendone avoient en affaire à lui , ils n'en auroient pas été quitte à si bon marché. Je lui avois oui faire ce conte plufieurs fois, qui avoit fait rire tous ceux de la compagnie : mais comme l'experience m'avoit apris qu'il ne falloit pas toujours se mocquer des fottifes d'autrui , j'avois été le feul qui avoir gardé le grand froid , & ainfi étant bien éloigné de croire que je me fusse attiré que que querelle. Cependant lors que j'y pensois le moins, il m'obligea à mettre l'épéc à la main , & prit pour prétexte que j'avols fait comme les autres. Mon honneur ne me permettoit pas de le desabuser, mais me défiant qu'il y avoit quelque autre chose sur le jeu , & érant bien-aile de m'en éclaireir , je lui dis que s'il n'y avoit que cela qui l'obligeat de me quereller, il feroit bien de remettre l'épée dans le foureau : que je n'avois jamais songé à ce qu'il m'accusoit, & que ce qu'il y avoit de gens avec moi en étoient témoins : que ce que j'en difois n'étoit pas par crainte, & que je croyois avoir affez témoigné mon courage en d'autres oceasions, pour croire qu'il n'y alloit pas du mien en celle-là. En difant ces chofes, je me tenois à la longueur de l'é-

pée, pour ne pas engager le combat : mais lui méprifant ma justification, ou plutôt étant anime par un autre sujet , il se jetta fur moi de furie , & me blessa au côté. Je ne sentis pas plutôt couler mon sang que je devins furieux, je tâchai de me vanger, & la fortune ayant secondé mon courage, je Îui pastai mon épée tout au travers de la cuisse. Mais il cut bien-tôt sa revanche, il me perça le corps de part en part, & étant tombé un moment

après de foiblesse il me desarma.

Je l'avois soupçonné, comme je crois avoir assez fait entendre, d'agir par les mouvemens du Comte de Harcourt, ces soupçons augmenterent encore par ce qui me fut raporté le lendemain. L'on me dit qu'il avoit porté mon épée chez ce Prince ; & que pour celebrer leur victoire , ils avoient fait une si grande débauche, que tous ceux qui en étoient, s'en étoient retournez dans un pitoyable état. Cependant le Comte de Harcourt n'eût garde d'avoiter que cela venoit de lui , il ne lui étoit pas honnête de faire voir qu'il ne se batoit que par procureur, &il avoit deja affez mechante reputation de la maniere qu'il vivoit, & qu'il traitoir sa femme, fans chercher encore à l'augmenter. En effet, il ne menoit pas la vie d'un Prince : mais celle d'un insigne débauché, ce qui étoit cause qu'il en usoit si mal avec sa femme, comme je viens de dire, que le bruit étoit par tout qu'il l'avoit batuë. Je ne sçais si cela étoit vrai dans le fonds , & si pour être frere du Duc d'Elbœuf ; qui avoit fait mourir la sienne par ses mauvais traitemens, il avoit cette méchante réputation. Quoi qu'il en soit, il est toujours constant que cette Dame qui étoit une riche heritiere, ne pouvant plus endurer sa méchante humeur, prit le parti quelque temps après de se retirer dans une Religion , où elle est encore aujourd'hui.

Mon coup étoit trop grand pour être fi-tôt guéris j'avois les poulmons percez d'outre en outre, &

169

l'on n'aprochoit point de chandelle de ma blessure, que je ne la sou flasse aussi-tôt. Mr. le Cardi-. nal qui haïssoit le Comte de Harcourt & sa Maison, parce qu'elle lui avoit toûjours été oposée; se défiant aussi-bien que moi que cela venoit de lui, se déclara ouvertement pour moi, & dit en presence de tout le monde que Breauté n'avoit qu'à se bien cacher, & que s'il tomboit entre ses mains il lui aprendroit à quereller les gens de guet à pan. Il n'en demeura pas-là, pour faire dépit au Comte de Harcourt, plûtô: que par l'amitié qu'il avoit pour moi ; il m'envoia son Chirurgien , & de plus une bourse où il y avoit cinq cens écus. C'étoit une chose si peu ordinaire à lui que d'envoyer ainsi de l'argent, & principalement à un homme qui n'étoir ni son domestique, ni ataché à sa fortune, que chacun en fut surpris. Je le fus moi-même, & n'aurois sçû à quoi attribuer un traitement si avantageux fi Desplanches ne me fut venu voir, & ne m'eut dit que Mr. le Cardinal l'avoit envoyé chercher , pour lui dire qu'aussi-tôt que la campagne seroit faite il s'en allar chez lui avec de ses amis , & qu'il fit tout ce qu'il pourroit pour faire enrager ce Comte : & que son Eminence voiant que j'allois être bien-tôt guéri, souhaitoit que je fusse de la partie, qu'il lui avoit dit, & qu'il m'en parleroit affurément des que je serois sur pied. En effet, l'étant allé remercier après ma guérison, des bontez qu'il avoit eues pour moi, il me dit qu'il seroit bien aise que je fisse ce voiage: & ce fut dans ce tems-là qu'il m'aprit ce que j'ai dit tantôt , sçavoir que le Maréchal de la Ferté m'avoit joue quand il avoit fait semblant de demander un Régiment pour moi. Je crois que cette confidence ne vint que de quelque sujet de mécontentement qu'il avoit contre lui. En effet , l'on disoit en ce temps-là que son Eminence avoit la fidélité fuspecte, & que quoi que ce Maréchal dit ordinairement qu'il n'avoit jamais tourné calaque, c'étoit plutôt manque qu'on eut pû executer ce qu'on lui avoit pro-

mis, que de bonne volonté de sa part. La campagne étant fixie , Desplanches prit quatre braves garçons de la compagnie, avec un Sergent , qu'il déguisa en valets , pour ne rien faire connoître, & nous nous en allames chez lui ; ou il vint auffi un Genrilhomme du Perigord , qui étoit Capitaine dans son Regiment. Il reçut en chemin une lettre de son Colonel , qui étoit le .Comte de Tonecharante, par laquelle il lui demandoit fort honnétement le congé d'un soldat. Par malheur elle lui vint lors qu'il étoit à table, & les fumées du vin ajoûtant encore quelque chose de rude à son humeur, qui étoit affez brutale, il dit à un homme qui étoit venu exprès pour la lui aporter, que Mr. le Comte de Tonecharante la lui donnoit bonne, qu'il donnat congé s'il voufoit à ses soldats: mais que pour lui il n'en vouloit gien faire. Comme nous vîmes qu'il étoit tout émû , nous lui demandames ce que c'étoit , quoi qu'il en eut déja affez dit pour nous en faire deviner la meilleure partie : Il nous montra la lettre. qui étoit la plus honnête du monde, tellement que ne pouvant fouffrir sa brutalité, je lui dis qu'il avoit tort de parler de la forte, que je n'avois poins l'honneur de connoître particulierement Mr. le Comte de Tonecharante; mais qu'il me permettroit de lui dire qu'on n'en usoit point ainfi avec fon Colonel : qu'il avoit l'honnêteré de lui demander une chose, laquelle dépendoit plus d'un Colonel que d'un Capitaine, que celui-ci ne pouvoit donner aucun congé fans l'agrément de celui-là, & que fi la pratique étoit toute contraire , c'eft que les Colonels étoient affez honnêtes gens pour ne pas vouloir chagriner leurs Capitaines : que son refus alloit obliger le fien à se servir de son autorité, qu'il donneroit congé au foldat qu'il lui demandoit si honnnétement : que ce ne seroit pas la feule perce qu'il feroit, qu'il perdroit encore fon

amitié laquelle il devoit conserver sur toutes choses, puis qu'on vouloit à la Cour, comme aussi il étoit bien juste, que les Capitaines aportassent autant qu'ils pouroient du leur pour bien vivre avec leur chef, que je le priois, comme faisant profession d'être son ami , de faire réssexion à ces chofes, que quoi qu'il eut affez de bien pour ne point fouhaiter d'autre fortune, neanmoins il ne falois pas détruire en un jour la bonne opinion qu'on pouvoit avoir de lui au Bureau; que Mr. de Tonecharante I'y perdroit infailliblement, & qu'encore un coup je le priois d'y faire réflexion.

Je ne scais comment il me donna la patience de lui dire toutes ces choses ; mais bien loin faire fon profit, il fe mit à fontenir que c'étoit aux Capitaines à donner le congé aux soldats, & non aux Colonels. Et s'emportant extraordinairement, parce que je n'étois pas de son avis, il fue assez brutal pour me donner un démenti dans sa maison : car nous étions alors aux Planches , près d'Evreux, terre qui lui apartenoit, & qui n'étoit éloignée de celle de Rufflais que de fix ou sept lieues. Il n'eut pas plutot lache la parole que je Ini jettai une assiette à la tête : Comme le vin le rendoit furieux il me joignit, quoi que trois ou quatre personnes qui étoient à table avec nous se fusient miles entre-deux. Par bonheur pour l'un & pour l'autre nous n'avions point d'épées, & notre combat n'étant qu'à coups de poing ne fue pas fort sanglant. Toutefois nous étions à acharnez, que ce ne fur qu'avec grand peine qu'on nous pût separer. Il n'y avoit pas d'aparence après cela d'achever mon voiage, ce qui me fit commander a mes valets d'aller seller mes chevaux. Coux qui étoient prefens firent ce qu'ils purent pour nous racommoder : mais il fe fit tenis à quatre & n'en voulut rien faire. Je fortis donc de chez lui, & comme il étoit déja tard, tout ce que je pus faire fue d'aller coucher à Passi , qui est sur le grand

-

chemin de Paris. Il vouloit me suivre à toute force, mais ses amis qui ne voioient rien dans mon procedé que de fort juste , l'en ayant empêché il eut le temps de cuver son vin. Le lendemain maein ce fut tout autre chose, il dit à ces Messieurs qui avoient couché chez lui , qu'il étoit au dese!poir de ce qui étoit arrivé , qu'ils devoient me retenir, & qu'il vouloit courrir après moi pour me demander excuse. L'entendant parler de la sorte, il n'y eut personne qui n'aprouvât ce qu'il disoit, & ayant fait seller seurs chevaux, ils vinrent tous de compagnie au petit galop, & me trouvérent à Mantes, où je m'étois arrêté ne me souciant pas de faire grande diligence. Comme je vis leurs chevaux tout en sueur, j'eus peine à comprendre ce qui les pouvoit amener si vite, & craignant que ce ne fut pour me faire insulte, je me mis sur la porte de ma chambre mes deux pistolers à la main: mais Desplanches qui marchoit à la tête de tous, me tendant la sienne, en signe d'amitié, me pria d'oublier ce qui s'étoit passe, me disant que je sçavois que quand on avoit bû, on n'étoit pas raisonnable.

Je n'eus garde de tenir ma colere , le voiant parler de la forte. Car outre que je ne croiois pas qu'il y allat du mien à ce qui étoit arrivé , je me faisois un plaifir d'obeir à Mr. le Cardinal, par l'ordre de qui, comme j'ai dit, je faisois ce voiage. Je m'en retournai donc avec lui , après nous être embraffez , & nous étant encore arrêtez deux jours. aux Planches, nous arrivâmes enfin aux Rufflais. où l'on nous dir que le Comte de Harcourt étoit dans son Château. J'invitai Desplanches à sortir dès le jour même : mais il fit le malade , ce qui me fit prendre mon fufil , & m'en allant tout feul avec mes valets jusques sur la terre de Harcourt. Il ne partit point de gibier , mais y, allant autant pour me faire yoir , que pour en tuer , je tirai en l'air , & il fortit un des gens du Comte pour découvrir

qui c'étoit. D'abord qu'il me vit il me reconnut , & fut porter la nouvelle a son Maître de ce qu'il avoit vû. Le Comte de Harcourt sçachant que je n'étois que moi troisième fit sortir tout son monde , sans vouloir neanmoins se mettre à la tête , & comme je vis que je n'aurois afaire qu'à de la ca-naille, & que j'en pouvois être envelopé, je pris le parti de faire retraite. Je fus poursuivi vivement, mais comme j'étois bien monté, je pris les devans, & gagnai le long d'une haye qui étoit au bord du chemin. Ces gens me poursuivoient toujours, & même me tiroient quelques coups de loin. Mais j'évicai bien un autre peril , je n'eus pas fait cinquante pas dans la haye qu'on me fit une rude décharge ; !aquelle graces à Dieu , me fit plus du peur que de mal. Aussi en pouvoit-on avoir à moins, & j'avois seulement cinq coups dans mon chapeau & dans mes habits. Je vis en même-temps Desplanches avec ses soldats, & ne doutant point qu'il ne m'eut voulu assassiner, je l'allois tuër indubitablement, s'il ne se fut avisé de me dire qu'il n'avoit pas crû tirer sur moi: mais bien sur les gens du Comte de Harcourt. Je fus affez dupe pour prendre cela pour argent comptant, & lui ayant dit que puisque cela étoit, nous n'avions qu'à marcher contre eux, il rechargea & nous seur donnâmes la chasse. Nous nous en revinsmes ainsi aux Rufflais, où il admira le peril que j'avois couru, auffi-bien que tous ceux qui étoient avec lui. Il m'en demanda pardon, avec des paroles qui achevérent de me faire croire que tout cela n'étoit arrivé que par hazard. Mais mon valet de chambre qui avoit plus d'esprit que moi, me dit en me couchant que je ne m'y fiasse pas, & que j'étois chez un homme qui en avoit fait bien d'autre, qu'un païsan lui avoit dit qu'il en avoit tué déja deux ou trois au travers d'une haye, & que puisque j'avois eu querelle avec lui, le plus fur étoit de m'enaller. Ce discours me fit rentrer en moi-même , &

commençant à faire réfléxion que j'avois été bien fimple de croire ce qu'il m'avoit dit , je fis dessein de quitter un homme avec qui il y avoit si peu de furete. Cependant j'en cherchai un pretexte, & aiant envoié un valet à Briofne pour voit s'il ne m'étoit point venu de lettres, je lui en donnai une que j'avois écrite moy-même, & par laquelle il paroiffoit que j'avois des afaires prefices à Paris. Je pris donc congé de ce traftre , sans faire semblant de rien , & Dieu voulant que je ne demeurasse pas incertain fe mon foupcon étoit bien mal fondé , fit qu'un soldat dit à mon valet de chambre , qui l'avoit mené boire exprès pour lui tirer les vers du nez, que je prenois un bon parti, & que je l'avois évité belle. Il n'en voulut pas dire davantage, quoi que mon valet de chambre le pressat de parler plus elairement , mais comme s'en étoit affez pour me faire juger du cœur du personnage, je ne fus pas plutôt à cheval que je lui dis , comme il venoit me reconduire , que je me reflouviendrois toute ma vie de l'avanture de la veille, & que dans l'occasion je lui en dirois deux mots. Il demeura tour interdit à ces paroles , mais ne lui voulant pas donner le temps d'entrer en justification , je pouffai mon cheval , & m'en éloignai tellement, que quand il auroit voulu dire quelque chose il m'auroit été impossible de l'entendic.

Cependant il lui atriva tout ee que je lui avoig prédit, Mr. de Tonecharante aiant été informé de sa malhonnéteté, donna le congé au soldat, & ne s'étant pas contenté de lui avoir fait cet afront, il fit dessin de le faite casser de le moment que l'occasion s'en presenteroir. La chose étant disciple en ce temps-là, & ce n'étoit pas comme aujout-d'hui où les Colonels sont abolument les matriess d'ailleurs le Roi avoit beson d'Ossiciers, & on l'es ménageoit un peu plus qu'on ne fait à presençation et les ménageoit un peu plus rares, & l'on n'en

. voioit point venir en foule , comme il en vient aujourd'hui , pour manger leur bien , & pour prodiguer leur vie. Quoi qu'il en foit , Mr. de Tonecharante cut beau avoir fi mechante intention conere lui , il lui fut impossible de la mettre à exeeution jufqu'à la paix des Pirennées. Mais le temps étant venu alors qu'en n'avoit plus afaire autrement des gens de fervice , il fit fi bien qu'il le fit mettre au nombre de ceux qu'on caffoit, quoi qu'il fut le eine ou fixieme Capitaine du Regiment, & que dans les autres corps la réforme fe fit par la queue. Desplanches ne put pas foufrir cette injustice sans s'en plaindre, ce que le Comte de Tonecharante aiant bien prevu, il prit les devant auprès du Roi, à qui il conta plufieurs brutalitez que ect homme avoit faites, & même quelque chose de pis , car il n'y avoit rien de facré pour fui quand il y avoit du vin fur le jeu, & il parloit auffi mal de Dieu & des Princes, qu'il faisoit de fes ennemis.

Ainfa s'étant presenté devant le Roi , & lui afant remontré qu'il y avoit plusieurs années qu'il le servoit : qu'il avost toûjours en une bonne compagnie, qu'il n'avoit jamais été repris d'avoir manqué à son devoir , qu'il avoit du bien , & enfin mille choses semblables ; le Roi qui l'avoit écouté paifiblement lui répondit qu'il le sçavoit austi-bien que lui , mais que s'il prétendoit que cela le dût faire conserver, il devoit donc avoir som de servir Dieu austi régulierement qu'il l'avoit servi : qu'il ne vouloit pas lui dire par là qu'il faloit qu'un. Oficier mangeat les Saints, mais qu'il ne fut pas împie e qu'il sçavoit de bonne part qu'il avoit pisse dans un Benitier , en dérisson de l'au bentre , qu'il ne sçavoit à quoi il tenoit qu'il ne lui fit faire son procès, & que s'il n'avoit apris en même temps que c'étoit le vin qui le lui avoit fait faire , il poursoit se repentir d'avoir eu la hardiesse de se monerer devant lui. Desplanches qui sçavoit dans son. .cœur que le Roi ne lui reprochoit rien que de veritable, n'eut garde d'infilter après cela, & s'étant
retiré rout honteux, il se fut confiner dans sa
Province, d'où il ne sorit point que pour venir épouser à Paris la fille de Mr. de Brillac Confeiller de la grande Chambre; mais sa femme
n'aiant pas eu le pouvoir de le retirer de sa
débauche, il creva cinq ou six ans après à force
de boire.

l'avois résolu lors que j'étois parti de chez lui, ainsi que j'ai dit ci-dessus, de tirer raison de la fupercherie qu'il m'avoit faite; mais Mr. le Cardinal à qui j'avois dit le sujet pour lequel je m'étois retire fi promptement , m'en fit une fi expresse défense, que je n'osai jamais y contrevenir. Cependant il m'envoia à Bruxelles pour une affaire lecrete, qu'il ne m'est pas permis de réveler,& dans laquelle je ne pûs réiffir. Monfieur le Prince de Condé étoit toûjours avec les Espagnols, & ce fut pendant que j'étois dans cette Ville qu'arriva la mort de Beauvais pere de Madame la Comtesse de Soissons, lequel étoit Ecuier de ce Prince. C'étoit un homme de cœur : mais qui s'en faisoit un peu trop acroire, ce qui fut cause de son malheur. Car comme il décendoit de chez Mr. le Prince de Condé, il prit un Gentilhomme de condition par le bras , qui montoit , & qui avoit le haut du degré, si-bien qu'il passa au dessus de lui. Ce Gentilhomme ne voulut rien dire à cause du respect qu'il étoit obligé d'avoir pour le Maître de la maison : mais étant sorti en même temps , il fut trouver un de ses amis, qu'il pria d'aller trouver Beauvais de sa part, pour lui dire qu'il vouloit avoir raison de cet afront. Beauvais n'étoit pas d'humeur à rompre une partie comme celle-là, ainsi aiant choisi un de ses amis pour lui servir de second, ils se barirent deux contre deux. Il y en gut un de tué tout roide du côté de son ennemi, mais il n'eut pas le temps de se réjoiir de cet avan-

tage, il reçut un coup de pistolet dans la tête, dont il mourut quelques jours après. Mr. le Prince de Condé étant averti de cet accident, le fut voir avant que de mourir, & comme il n'y avoit plus d'esperance au corps, il lui dit que dans l'état où il étoit , il ne devoit plus fonger qu'à fon ame : qu'il scavoit qu'il y avoit long-tems qu'il entrerenoit une femme, de laquelle il avoit des enfans, car c'est de celle-là que vient Madame de Soissons. Beauvais n'ayant jamais été marié : qu'il lui confeilloit de décharger la conscience, ce qu'il pouvoit faire en l'épousant : qu'il ne pouvoit mieux lui témoigner l'estime qu'il avoit pour lui , qu'en lui procurant son salut , & que s'il se vouloit croire , il enverroit querir un Prêtre à l'heure-même. Beauvais avoit perdu toutes ses forces, & il y avoit déja vingt-quatre heures qu'il ne disoit mot, mais la parole du Prince de Condé, ou pour mieux dire le discours qu'il lui avoit tenu le r'animant: Non, Monseigneur, lui dit-il, je ne vous croirai pas, avec une voix haute, je n'ai jamais rien promis à cette femme, & je ne vois pas que je fois obligé de lui rien tenir. Mr. le Prince de Condé lui dit qu'il le devoit mieux sçavoir que lui , & que ce n'étoit que sur le bruit commun qu'il lui avoit tenu ces paroles, à quoi l'autre ayant encore répondu la même chose, il le laissa mourir en repos.

Pendant que cela se passo; la guerre continuoit toûjours de même force. Cependant ce n'étoit pas sur la frontiere seulement qu'elle causoit du desordre, mais encore dans le écour du Royaume, où la foiblesse du Ministere fassiou prendre des liceiness qui alloient à la destruction de l'autoticé souveraine, & de l'ecconomie du Royaume. Je se prétense pas en difant cela parler de ce que les Parlemens faisoient quais de l'autace de quieques particuliers, lesquels se arroyant tout permis dans qua temps comme celui-là, établissoient de petites.

MEMOIRES 17 8 tirannies , qu'ils obligeoient de réverer. En effet , dans chaque Province il y en avoit deux ou trois de chaque nature, & ils se mocquoient des ordres du Souverain, s'ils n'étoient conformes à leurs intentions. C'étoit un grand chagrin pour le Cardinal, & encore plus pour le Roi, qui avoit mille fois plus de cœur , & à qui d'ailleurs la chose touchoit de plus près. Mais le temps vouloit qu'il diffimulât , & comme tout jeune qu'il étoit , il avoit extrémement de politique, il n'eut garde d'entreprendre de réformer un abus, qui auroit pû devenir plus grand en voulant le réprimer si à contretemps. Cependant rien ne fut plus hardi que ce que fit un certain fou , qui avoit époufé une de mes parentes, & dans quoi je pensai être embarrassé. Cet homme s'apelloit le Marquis de Pransac, & avoit plus de vanité qu'il n'étoit gros, quoi qu'il fut d'une Maison si nouvelle, que s'il avoir quelque pobleffe, ce n'étoit qu'à cause qu'il n'étoit fils & petit fils d'un President de Bordeaux. Au reste puisque je suis tombé sans y penser sur sa genealogie, je raporterai une chose astez particuliere du pere de son grand-pere, & ce sera si succinctement, que je tâcherai de ne point ennuyer. Celui-ci étoit Marchand d'eau-de-vie de fon mérier , & il paroifs soit si peu dans la Ville, qu'on ne croyoit pas qu'il eut vaillant seulement deux mille francs. En effet, il demeuroit non-seulement dans une petite maison , mais faisoit encore la plupart de son négoce fous des noms empruntez. Il n'avoir pour tous enfans qu'un fils unique , lequel il avoit élevé du . mieux qu'il avoit pû , & comme il ne vouloit pas qu'il prît le parti de la Marchandise, il l'envoya au College. Etant en Philosophie, il vit la fille d'un Prefident, & en devint fi éperdument amoureux; pour la voir seulement à l'Église, que la jaunisse

lui en vint. Son pere qui n'avoit que lui d'enfans; somme je viens de dire, st qui étoit plus riche qu'it se parpissoit, fut au dessipoir de le voir sout mos ribond, & après l'avoir tourné de tous côtez. pour sçavoir la cause de son mal, il fit tant qu'il tira son secret. Il lui dit, que si ce n'étoit que cela , il prît bon courage , qu'il feroit en forte de lui faire avoir cette fille, & s'en allant à l'heure même chez son pere, il la lui demanda en mariage pour lui. Le President crût que ce petit homme extravaguoit, il lui demanda qui il étoit, pour lui faire un pareil compliment, & jugeant de son bien par sa mine, qui étoit fort médiocre, il fut fur le point de le faire chaffer par ses laquais. Ce petit homme ne s'étonna point de toutes les marques qu'il lui pouvoit donner de fon mépris ; & pour finir tout d'un coup cette affaire , lui demanda ce qu'il donneroit à sa fille en mariage, & que quoi que ce par être, il en donneroit trois fois autant à son fils argent comptant, sans conter encore une charge comme la sienne, dont il configneroit le prix, afin qu'il put en être pourvu quand il feroit capable de l'exercer. Le Prefident l'entendant parler de la forte le regarda entre deux yeux , & ne reconnoissant rien en lui qui lui dut faire présumer qu'il ne fut fort sage, il commença non seulement à le traiter plus honnétement, mais encore à lui demander s'il ésoit en état d'executer ce qu'il promettoit. Le petit homme lui fit réponse qu'il ne pouvoit être trompé en cela, puisque le tout consistoit dans les especes, & le menant à l'heure même chez lui, il lui fit voir un cofre fort, dans lequel il y avoit plus de huit cens mille francs.

Le mariage dont il étoit question sur bien-theconclu après cela, & c'étoit de lui qu'étoit sortà le pere de nôtre sou. Je laisserai à juger si j'ai tort de l'apeller ainsi, quand j'aurai raporté ce que j'ai à en dire. Quoi qu'il se connêt mêux que personne, il crut qu'un carrosse quelque beau qu'il sur, a étoit jamais si bien paré, que quand il y avoit de belles atmes, é est pourquoi saus se source de pois-

ter celles que son grand-pere avoit prises, & dont son pere s'étoit contenté, il en choisit de telles qu'il lui p'ût , & les écartela de seize quartiers , dont le moindre avoit alliance avec des Maisons Souveraines. Il prit avec cela une livrée magnifique, fi-bien qu'il attira bien-tôt l'admiration de tous les courtaux de Paris. Comme il y a dans cette grande Ville des gens qui cherchent à vivre auxdépens des fots, un de ceux-là voiant qu'il étoit entêté de grandeur, lui fit une genealogie, par laquelle il lui prouva qu'il décendoit en droite ligne de mâle en mâle de la Maison de Dreux, cadets de la Maison Royale, & que comme tel, il avoit droit de porter au premier & quatrieme quartier , les armes de France & au second & troisieme celles de Dreux. Il fut charmé de cette découverte, & m'étant trouvé justement chez lui lors que cela arriva, il m'en demanda mon sentiment. Cela lui plaisoit trop pour lui contredire, ainsi ayant donné dans son sens, j'achevai de le rendre si fou, qu'il envoya querir à l'heure-même son Sellier , à qui il commanda un carrosse magnisique, lui donnant les armes qu'il vouloit porter d'orenavant, afin qu'il les y mît. Il changea austi sa vaisselle d'argent le même jour , faisant metrre ses armes sur celle qu'il, achetoit; & pour ne rien oublier qui put prouver la grandeur de sa Maison, il fut encore passer un contrat fur le foir , par lequel il prir la qualité de très-Sérénissime Prince L ..... de Dreux , ajoûtant neanmoins le nom de Rhedon, qui étoit le fien. Mais il prétendoit s'en défaire par succession de temps, ou attribuer ce surnom à quelque substitution imaginaire, à l'exemple de plusieurs Maisons de France, qui seroient bien embarassées de dire d'où vient celui qu'elles ont pris, si elles en vouloient dire la verité.

. Quoi qu'il en foit, le Marquis de Pransac changea encore sa livrée, prit celle de Mademoiselle de Montpensier, à la réserve de la doublure, dons

l'une étoit verte, & l'autre bleue, & augmentant son train de quatre Pages, & de quelques laquais, il fir honte à plusieurs Princes , qui ne marchoient pas avec si grand équipage. Il n'eut garde d'oublier le daix dans sa nouvelle grandeur, & ne lui manquant plus que le nom d'Altesse, pour être tout-à-fait Prince , puis qu'éfectivement il commençoit à croire qu'il l'étoit, je fus celui qui le lui donnai le premier, pour me mieux mocquer de lui. Il m'en sçût si bon gre, qu'il ne voulut plus que j'eusse d'autre table que la sienne, & si j'eusse été d'humeur à le croire, je n'avois plus que faire d'aller chercher à manger ailleurs. Celui qui lui avoit donné l'avis de sa nouvelle Principauté fut aussi récompensé largement, & pour rencherir par dessus moi, il le traita d'Altesse Royale, soutenant que puis qu'il venoit de tant de Rois, il ne voioit pas pourquoi il vouloit se contenter de la Serenité. Le Marquis de Pransac trouvoit qu'il avoit raison, & en donnoit des marques par un branlement de têre, en figne d'aplaudissement. Mais voulant me donner du plaisir tout du long, je commençai à leur contre-dire, si-bien qu'il s'établit juge entre nous deux. Je lui dis donc que le moien de faire croire qu'il y avoit de la vision dans sa nouvelle qualité, étoit de se donner un titre qui ne lui apartint pas, qu'il n'y avoit que les fils de Rois qui euffent celui d'Altesse Roiale, & que des que cela s'éloignoit davantage, l'on ne donnoit plus que celui de Serenissime : qu'il vît Mr. le Prince de Condé, le Prince de Conti son frere, & mille autres que je ne nommois pas, parce que je n'avois que faire d'aller chercher des exemples hors de chez nous. Ce discours avoit un peu rabatu de la vanité de son Altesse de Pransac, mais mon adverse partie voulant continuer de lui faire sa cour, me dit que son Altesse Roiale étoit bien autant que le Prince d'Orange, qui se faisoit donner cette qualité. Je lui répondis qu'il n'y avoit que les Gazetiers de

Hollande qui en usaffent de la sorte, & que si elle toit dit à Madame la Princesse d'Orange, comme sille & scrut d'un Roi d'Angleterre, en étoit pass à dire qu'elle passate en la personne de son mari: que les Princesse du Sang Roial d'Angleterre, aussi bien que celles du Sang Roial de France, ne perdoient jamais lour rang, quoi qu'elles cuissene épousé desmaris au dessous d'urelles cuissene épousé desmaris au dessous d'un prenoie fains doute le change, attribuant au mari ce qui a étoit du qu'à la femme.

Son Altessed Pransae trouva que j'avois raison, & se contentant de la qualité qui lui étoir dûë, il dit d'un ton plein d'elperance, mais encore plus plein de folie, que le temps ameneroit toutes choe les. Chacun fur étonné de lui voir arborre de si belles armes, & parositre en si grand équipage, mais n' aitait pas dequoi soltienir tourecla, i l'altera bienche son sende, si-bien qu'il sur obligé de se retrancher de temps en temps, a& même d'aller faire un tour à la "campagne, assin de saporter dequoi dans la Ville pour le faire considerer des Bours

geois.

Cet abus dura tout autant que la guerre. Mais le Roi aiant rétabli la Paix dans son Roiaume par son mariage avec l'Infante d'Espagne, il donna ordre au Procureur Gé éral du Parlement, de fçavoir un pen pourquoi le Marquis de Pranfac vouloit être Prince du Sang. Le Procureur Genéral, pour fatisfaire à cet ordre, s'en fut chez lui avec les Huisliers, & aiant casse les carrosses, où étoient les Fleurs de Lis , ils furent dans l'Office , où ils briferent la vaiffelle d'argent , lui donnant d'ailleurs affignation pour répondre à une Requête qui avoir été presentée au Parlement à ce sujet. Jamais homme ne fut fi embaralsé que se trouva alors Son Alteste, il envoia chercher celui qui l'avoit mis dans cette belle affaire, maisil s'en étoit allé, voiant bien qu'il n'étoit plus temps pour lui de paroître. Il envoiz austi chez moi , & la curiofité me fic aller le trouver , pour voir comment il soutenoit cette attaque. Au reste le pauvre homme étoit plus digne de pitié que d'autre chose, il étoit toujours si fou, qu'il souffrit que je le traitaffe d'Alteffe, & aiant voulu changer de stile tout exprès, il me dit avec une gravité merveilleuse, que je prisse garde à ne pas manquer de respect, que son procès n'étoit pas encore perdu , & qu'il me montreroit dans peu ce que c'étoit que d'offenser un Prince du Sang. Cependant il lui falut rabatre dans peu de temps de la fierté, le Procuseur Général qui le poursuivoit vivement, ne concluoit pas moins qu'à cinquante mille écus d'amende, à le faire déclarer, lui & la posterité, déchus des privileges de Noblesses, à faire amende honorable, & à quantité d'autres choses qui n'étoient guéres moins pleines d'infamie. Pour allet au devant de tout cela les Avocats lui conseillerent de le défister de ses prétentions , à quoi il se résolut enfin avec grand peine. Neahmoins il lui falut faire un Factum lui-même, personne ne voulant travailler pour lui dans une fi méchante cause , & il yexposa que c'étoit cet homme dont j'ai parle, & moi , qui lui avoient infinué qu'il étoit Prince du Sang, qu'il l'avoir eru , commeil étoit de bonne foi , mais que cette même bonne foi le disposoit à croire le contraire, puis que cela n'étoit pas, qu'il en demandoit pardon au Roi, qu'il n'avoit jamais eu pensée d'offenfer , & qu'il le suplioit d'avoir pitié de lui, sans le traiter à la dernière rigueur. Je fus apellé pour être oui sur sa déposition, & mes amis crurent qu'on m'alloit arrêrer ; mais m'étant fait interroger , je fis connoître à la Cour que bien loin d'avoir nide à l'entretenir dans la folie , je m'en étois toiljours mocqué : que je n'étois pas cause s'il avoit & peu d'esprit, que de prendre sérieusement une chose qu'on ne disoit que par raillerie ; que je connoissois trop son origine pour lui en attribuer une si grande , & qu'enfin il étoit impossible de rendre les fone fages, quelque chose que l'on put faire. Mon interrogatoire lui servit plus que je n'eusse pense; aiant dit plusieurs autres circonstances de la foiblesse de one spiri, le Parlement le traita doucement, & il en sur quitte pour demander pardon à la Cour, & pour payer mille écus d'amende.

Depuis cet Arrêt il a falu qu'il ait changé de nom & d'armes. Pour ce qui est du nom il a repris le fien, mais pour ce qui est des armes il a été pour le moins quatre ou cinq ans fans en porter. Enfin il s'est déterminé après un si long-temps à prendre d'or au Lion de Sable, mais comme il ne sçauroit oublier les Fleurs-de-Lis , il en à mis quantité dans ses alliances , dont il écartele , ce qui fait dire à tous ceux qui sçavent son afaire, que quand on est fou, on l'est toujours. Quoi qu'il en soir, pour faire croire qu'il est encore jeune , quoi qu'il ait pour le moins soixante & dix ans , il fait les doux yeux à present à Madame la Duchesse de Saux, mais d'une maniere toute honnête & toute respectueuse, car il se contente d'aller du fauxbourg S. Germain où il demeure, à la Messe aux Minimes, pour la voir passer, & il s'en retourne le plus satisfait du monde pourvû qu'elle veuille prendre de l'eau-benîte de lui , ou qu'elle remarque seulement qu'il l'a saluée. Cette Duchesse a été quelque temps sans prendre garde à sa folie, mais quelqu'un en aiart averti son mari, le Duc de Saux en a voulu avoir le plaisir lui-même, tellement qu'après avoir tout vû de ses yeux, il a obligé sa femme de lui jetter de temps en temps quelque regards favorables , ce qui a rendu le bon homme fi fou, que si cela dure encore seulement un mois ou deux, ce sera pour l'envoier tout-à-fait aux petires maifons.

Comme je n'ai pas voulu en faire à deux fois de cette Histoire; j'ai parcouru p'usseurs années aufquelles il me faudra revenir; pour parlet plus particulierement de ce qui me regarde. Je n'étois point

mal avec Mr. le Cardinal, & quoi que je n'eusse pas réussi dans le volage que j'avois fait à Bruxelles, il m'emploia encore dans une négociation secrete qu'il avoit de ce cô:é-là. Ce fur pour revirer le Comte de Marcin du fervice du Prince de Condé . pour lequel il avoit sacrifié sa femme, car s'il avoit demeuré fidele , le bâton de Maréchal de Francene lui pouvoit échaper. En éfet, il y avoit peu d'homme qui entendit la guerre mieux que lui, ni qui fut plus propre pour acheminer heurensement une entreprise. Cependant pour toute récompense le Prince de Condé venoit de se brouiller avec lui sur ce qu'il n'avoit pas executé ses ordres au pié de la lettre. Le Comte de Marcin voulut s'excuser, & lui remontrer que l'occasion avoit demandé qu'il y changeat que que chose; mais ce Prince qui étoit le plus violent de tous les hommes, se tourna contre la muraille sans le vouloir écouter, & ne lui difant autre chose, finon : En user avec moi, Marcin, comme cela, paroles qu'il repeta cinq ou fix fois, dans un tel excès de colere, qu'il en mordoit la cheminée. Marcin crût à propos de se retirer. de peur qu'il ne lui arrivat pis. Mr. le Cardinal aiant de bons espions à Bruxelles, ne manqua pas d'être averti ausli-tôt de cette mes-intelligence, ce qui l'obligea, comme je viens de dire, de m'y eavoier. L'emploi étoit gaillard , & il y alloit de ma vie , & i'eusse été reconnu, mais passant pour un Marchand de Liege, je fus loger dans une rut détournée. Je feignis d'être malade en arrivant, & difin: que j'avois une lettre de consequence à rendre au Comte de Marcin, qui étoit du même païs , dont je me difois , je l'infinuai fi-bien à mon hôre , qu'il s'ofrit de la lui aller porter. Je lui recommandai de ne la lui rendre qu'en main propre, à quoi n'aiant pas manqué, le Comte de Marcin feconda ma fein e,& Ini dit qu'étant de sa patrie, il le prioit d'avoir soin de moi : qu'il me dit seulement que si j'avois be-Toin de quelque chose , je ne feignisse point de l'envoier querir chez lui; qu'il ne pouvoit me venir voir plutôt que le lendemain, parce qu'il alloit monter à cheval, mais qu'il n'y manqueroit pas für les huit heures du matin. Mon hôte revint avec ces bonnes nouvelles, mais il n'eut garde de me trouver au logis : j'étois en embuscade à dix ou douze maisons de là, pour voir si au lieu de cette réponse, il ne viendroit point des soldats pour m'arrêter. J'y demeuray pour le moins encore' nne heure après l'avoir vu revenir, mais voiant qu'il ne paroissoit rien, je m'en retournai. Il me demanda d'où je venois, moi qui lui avoit dit n'être point en état de sortir, & si je voulois me rendre encore plus malade. Je lui dis que j'avois voulu aller à la Messe, mais que j'étois si foible, que j'avois pensé ne jamais revenir. Cette conversation étant finie, il m'aprit ce que lui avoit dit Mr. de Marcin dont j'eus beaucoup de joie, esperant que puis qu'il prétoit ainsi l'oreille, je pouvois croire que mes peines ne seroient pas perdues. Je passai ainfi la nuit dans de grandes esperances , & Mr. de Marcin étant venu à l'heure qu'il avoit dit, me demanda quelles propositions j'avois à lui faire, & quelles assurances il pouvoir prendre en moi. Je lui dis que pour les assurances elles étoient toutes entieres, & pour ne lui en point laisser lieu de douter, je lui fis voir une lettre de créance que j'avois de Mr. le Cardinal. Il me dit que c'étoit quelque chose que ce que je lui montrois, que neanmoins ce n'en étoit pas assez; que je devois avoir une lettre de créance du Roi même: que quoi que Mr. le Cardinal gouvernat le Roiaume, comme premier Ministre, il s'engageoir souvent dans des négociations dont il se retiroit, sous prétexte qu'elles n'étoient pas agréables au Roi: que c'étoit pour reconnoître toûjours dans quels sentimens étoient ceux qu'il faifoit rechercher, & souvent pour les rendre suspects à leur parti : que cependant je pouvois lui dire quels avantages on lui vouloit faire;

que s'il les trouvoit affez grands pour les écouter, je pourrois retourner querir un pouvoir plus ample, & plus certain, finon qu'il seroit inutile de me donner cette peine. Il avoit raison, quand il disoit que Monsieur le Cardinal s'engageoit souvent dans des affaires , dont il se retiroit avec l'aide de la Cour. C'étoit ce qui l'avoit sauvé en bien des rencontres, & du temps des guerres civiles, il avoit rendu pat là la foi du Prince de Condé suspecte aux Parisiens, & après leur avoir fait voir que ce Prince ne leur étoit pas si afectionné qu'il leur vouloit faire acroire, il avoit rompu souvent avec lui, lors que le Prince de Condé croioit que les choses ne pouvoient plus manquer. Quoi qu'il en soit, étant question de me déclarer , je dis à Mr. de Marcin que s'il vouloit renoncer aux interêts de ce Prince ; & à tous les traitez qu'il pouvoit avoir faits avec les Espagnols, le Roi lui donneroit cinquante mille. écus d'argent comptant, un Gouvernement de Province dans le cœur du Roiaume, & assurance d'être Chevalier de l'Ordre à la premiere promotion. J'avois bien d'autres ofres à lui faire, mais ie ne voulois pas tout d'un coup déploier ma marchandise, & à l'exemple de ces Marchands qui ne montrent jamais ce qu'ils ont de plus beau que le. dernier, je voulois le laisser parler, & reconnoître auparavant ses sentimens. Il me dit que Monsieur le Cardinal se mocquoit de lui de lui faire de telles ofres, qu'il y avoit long-temps que s'il avoit voulu l'écouter , il lui en avoit fait faire de plus avantageuses : qu'il falloit qu'il le crût , ou bien outré . contre Mr. le Prince de Condé, ou bien miscrable, s'il s'étoit mis en tête de le tenter avec si peu de chose : qu'il ne lui ofroit pas la moitié des pertes qu'il avoit soufertes dans le bien qu'il avoit en France, que c'étoit bien loin de vouloir éfacer par quelque bienfait, tant d'autres méchans traitemens qu'il avoit reçus : que s'il avoit quité la Catalogne dans un temps où sa presence y étoit si necessaire, Mr. le Cardinal devoit n'en imputer la faute qu'à lui seul, qu'après l'avoir fait mettre en prifon dans le temps que le Prince de Condé, le Prin- . ce de Conti, & le Duc de Longueville, avoient été arrêtés, quoi qu'il n'eut jamais rien fait qui eût pû le rendre suspect d'aucune infidelité, il faloit du moins tenir plus secrets les ordres qu'il avoit donnez de lui faire le même traitement , lors que le Prince de Condé étoit sorti du Roiaume : qu'il n'y avoit rien qu'un homme ne fit pour assurer la liberté, qu'il se ressouvenoit tous les jours de ce que lui avoit coûté la perte de la sienne, qu'il avoit été obligé pour se sauver de se jetter du haut d'une tour en bas, qu'il en avoit eu une jambe cassée, & que pour éviter un pareil traitement, il n'y avoit rien de fi sacré qu'il ne fut permis de violer, qu'il ne faloit pas donc que Monsieur le Cardinal l'accusat tous les jours, comme il faisoit, de la plus noire infidelité qui se fut jamais faite; que s'il y avoit quelqu'un à qui l'on pût imputer une chose comme celle-là . c'étoit à lui qui l'avoit fait arrêter une fois sans sujet , & qui auroit fait la même chose une seconde , s'il n'y eut donné ordre , que cen'étoit pas affez de soupçonner un homme pour en venir à ces extrémitez, mais qu'il faloit fi-bien averer les foupçons, qu'ils fussent clairs comme le jour. Il me fit encore quantité d'autres plaintes, qui seroient trop longues à raporter, & que je ne voulus pas interrompre, parce que je seavois qu'un cœur qu'on laifloit décharger étoit plus susceptible d'accommodement. Cependant voiant qu'il avoit jetté son plus grand feu, je lui dis que je ne prétendois point justifier Mr. le Cardinal, mais que je lui dirois seulement en paffant, qu'un homme qui étoit dans le poste où il étoit, se trouvoit souvent bien embarrassé : que trop de confiance étoit capable de le perdre, & qu'une maxime la en plus usage dans la rolitique, éto's de s'affurer toujours de la perfonne des gens, qui pouvoient être fulpects, & puis

aprofondir après cela s'ils étoient coupables ou non , que s'il avoit été à sa place, il n'en auroit peu être pas moins fait; que le grand attachement qu'il avoit au Prince de Condé n'avoit pû plaire à ce Mimiftre, lequel voyoit que ce Prince pour réiffir dans le projet qu'il avoit fait de le perdre, se portoit aux plus grandes extrémitez : qu'il ne falloit point rapeller un temps si malheureux, mais tacher d'en éfacer le souvenir par un accommodement plein de fincerité; & où il trouvât ses avantages; que puis que ceux que je lui avois oferts n'étoient pas capables de le contenter, je le priois de me dire ce qu'il souhaitoit, & que je m'employerois auprès de Mr. le Cardinal pour lui faire avoir toute sorte de satisfaction. Il me dit qu'il y penseroit , qu'auffi-bien cette conversation n'étoit déja que trop longue, que les Espagnols étoient défians, & qu'il faloit leur ôter le sujet de concevoir aucun soupçon ; que comme il ne me pouvoit plus voir dans ce Logis , il me prioit de m'en aller à Liege , & de le venir trouver dans son château de Modave, où il se rendroit dans huit jours ; qu'il ne sçavoit comment je pourrois passer par les places Éspagnoles, que je ne pouvois éviter , qu'il me donneroit bien un passeport, si Mr. le Prince de Condé éroit absent, mais que comme c'étoit à lui à le faire pour ce qui regardoit les François, il n'osoit empiétet sur son autorité, de peur que cela ne me fut plus nuisible, que profitable, qu'il valoit mieux que je m'adressasse au Secretaire du Gouverneur des Païs-Bas, comme fi j'étois Liegeois; que ces fortes de gens failoient tout pour de l'argent, sans examiner souvent s'il n'y avoit point de mistere. Je le remerciai de son avis, & n'eus pas besoin de m'en fervir, car j'avois pris toutes mes précautions en venant à Bruxelles , & au lieu de venir par le grand chemin de Paris, j'étois venu le long de la Meuse jusqu'à Liege dans un bâteau marchand qui avoit un passeport. Le Maréchal de Fabert

190

Gouverneur de Sedan qui avoit été averti par Mr. le Cardinal que je marchois pour affaire de confequence, m'avoit recommandé au batelier, & pour passer strement à Charlemont, & à Namur, j'avois été obligé de me déguiser comme si j'eusse été un de ses garçons. Etant arrivé à Liege, j'y avois trouvé un homme que Mr. le Cardinal y entreteroit pour lui fervir d'espion , & m'étant adresse à lui par son ordre, il m'avoit donné un passeport sous le nom d'un bourgeois de la Ville. Ainsi n'ayant rien à craindre, je sortis de Bruxelles , pour me rendre à Modave dans le temps prefcrit. Je vins coucher à Louvain , & ayant paffé le lendemain par Tirlemont, je laissai a gauche ia petite place de Loo, & continuai mon chemin entrant à une lieuë delà dans le païs de Liege. J'atendis six jours dans la Ville capitale, des nouvelles de Mr. de Marcin, car il venoit tous les jours des paifans de Modave, qui me pouvoient dire à coup fur quand il seroit arrivé. Enfin ayant sçû que les domestiques, qu'il envoyoit toujours devant, étoient au Château, j'en pris le chemin, & le fus trouver le jour même qu'il étoit arrivé. J'y fus déguise en maçon, dont nous étions convenus lui & moi , car ces sortes de gens n'étoient point sufpects pour le venir voir, & comme il aimoit les bâtimens, il n'étoit pas étrange de le voir s'enfermer avec eux pour raisonner à fonds sur ce qu'il vouloit entreprendre. D'abord qu'il me vit, il me reconnut , & me demanda fi je lui avois aporté le devis que je lui avois promis. Je lui ... dis qu'oui, & tirant un papier de ma poche, je feignis de le lui vouloir mettre entre les mains. Mais il me dit de le garder, & que quand il auroitvû quelque chose dont il s'entretenoit avec un ouvrier, nous le verrions ensemble dans son cabiner.

Pour ne point donner de soupçon il dit, me voiant si éloigné de lui que je ne le pouvois entendre,

qu'il ne croioir pas que je fusse son fait : que je venois pourtant de Cologne tout exprès, où je faifois ma demeure, mais qu'on lui avoit dit que je m'en faisois beaucoup plus acroire que je n'avois de science. Cela réjouit quelques gens qui me portoier t déja envie, & qui craignoient que je ne fusse venu pour leur couper l'herbe fous le pié. Cependant Mr. de Marcin aiant fait encore plufieurs tours devant que de s'en aller dans son cabinet, je m'y enfermai avec lui, & lui demandai réponse sur ce que je lui avois dit. Il me répondit que cela étoit bien-aile, & en même temps m'expliqua ses intentions, qui étoient qu'on le fit Maréchal de France, Gouverneur de P. ovince, Chevalier de l'Ordre à la premiere promotion, Général d'armée, ou en Italie, ou en Catalogne, & avec tout cela qu'on lui donnât deux c.ns mille écus d'argent comptant. Ces demandes écoient exorbitantes, ainsi j'en demeural tout furpris, neanmoins comme mes instructions alleient au delà de ce que je lui avois avancé dans nôtre premiere conversation, je lui dis que j'avois écrit à Mr. le Cardinal depuis que je n'avois eu l'honneur de le voir, & en avois eu réponse, qu'au lieu du Gouvernement de Provinez que je lui avois ofert de f : part,il lui feroit donner le bâton de Muéchal de France, dont il croioit bien qu'il seroit plus content : qu'il-me-mandoit encore qu'on lui conteroit jusqu'à cent mille écus d'argent comptan: , & qu'avec tout cela on lui donneroit toute forte d'affurance, comment il seroit Cordon-bleu dès que le Roi en feroit. Il se mit en colere à ces ofres, & me demandant si Mr. le Cardinal ne faisoit point de diférence entre le Maréchal Foucaut & lui , à qui avec cette dignité on avoit donné jusqu'à cinquante mille Louis d'or : Je lui dis que je croiois bien qu'oui, mais qu'il n'étoit pas maître d'une forte place comme étoit l'autre, quand il avoit arraché un traité fi avantageux : que le Cardinal en lui accordant une

192

fi grande grace, a voit confideré qu'il lui coûtereit bequeoup davantage pour reiter cette place de fis maiss, qu'il ne lui donnoir, qu'il faloit prendre garde aux circorflances, & qu'à bien confiderer teutes chofes, ce n'étoit qu'un Capitaine qu'on òroit aux Eipsgnost, en le failant paffet de rôter côté, petre qui ne leut pouvoit pas faire grat d'mal, puifque Mr. le Prince de Condé leur reftoit, qui nous en feroit e rote affez.

Je lui dis encore affez de choses pour tâcher de le persuader, mais il ne rabatit rien de ses prétentions, ce que voyant, je le priai de me les vouloir ' donner par écrit, afin de les montrer au Cardinal, que j'étois résolu d'aller retrouver. Mon deficia étoit droit, & je ne songeois qu'à me disculper envers son Eminence, qui vû ce qui étoit arrivé entre Mr. le Prirce de Condé & lui , avoit fi-bien ciù que je réufficois dans ma négociation, qu'il m'avoit chargé de ne lui offrir les cent mille écus qu'à toute extiemité. Je craignois donc qu'il n'en rejettat toute la faute sur moi, & étois bien aise de lui donner des preuves du contraire. Mais Mr. de Marcin expliquant ma demande tout d'un autre façen, fe leva en colere, & me dit qu'il ne seavoir à quoi il tenoit qu'il ne me facrifiat à l'heure-même à son ressentiment. Pour qui je le prenois, pour lui faire une telle demande, & si c'étoient-la des tours ordinaires du Cardinal, qui tâchoit de jetter un homme dans une abîme de négociations, afin de faire connoître à ceux de son parti, qu'il ne tenoit qu'à lui de traiter avec eux : que s'il étoit affez fou de me donner aussi ses prétentions par écrit , elles ne tarderoient guéres à être publiques en Espagne, à Bruxelles, & dans toutes les Villes alliées de cette Couronne : que ce n'étoit donc que pour lui faire perdre la confiance qu'on avoit en lui, que j'avois été envoyé; que je me regirasse le plus promptement qu'il me seroit pessible, & qu'il n'avoit plus rien à me dire. Je fus étonné de l'emporte-

ment avec lequel il me parloit , neanmoins ayant affez de flegme pour me posseder, je le laissai achever tout sans l'interrompre, & voyant qu'il ne difoit plus rien, je pris la parole, & lui dis, que si l'intention de Mr. le Cardinal étoit telle qu'il venoit de dire, cela passoit ma connoissance : que pour moi qui lui pouvois rendre conte des miennes ; je lui voulois bien avouer ingenument pourquoi je lui avois fair une telle demande ; que j'avois affaire à un Ministre dificile, & qui croyoit que toutes choses dustent aller selon sa tête, que je l'avois vû si préoccupé du succès de ma négociation, que je ne songeois qu'à lui faire voir clairement, que j'y avois fait tout de mon mieux : que j'avouois de bonne foi que j'avois eu tort de lui faire cette proposition, n'ayant pas l'honneur d'etre connu de lui ; mais que l'envie que j'avois de le voir retourner en France, cu l'on récompenseroit son mérite tout autrement qu'on ne feroit en Espagne, faisoit que pour ne lui point laisser de mauvaife impression de celui qui m'avoit envoyé, j'étois prêt de lui montrer mes instructions que j'avois gardées, quoi qu'il ne fut pas necessaire, & que même il y eut, eu du danger pour moi, si on me les eut trouvées.

Ce discours le radoucir un peu : mais non pas à un point qu'il diminuât aucune chose de ses de-mandes. Ainsi n'ayant plus rien à especter de lui , je lui dis adieu , & m'en revins en France par le méme chemin que j'étois venu. Etant arrivé à Charleville , il me falut attendre une escorte pour aller jusques à Rhetel. Car le Prince de Conde tenois Rocroy , & Montal qui en étoit Gouverneur , fai-soir des courses qui empêchoient la communication de ces deux Villes. Mr. le Duc de Noirmoustier qui étoit Gouverneur de Charleville , & dont j'étois connu particulierement , ine demanda d'où je venois. Mais n'ayant pas d'ordrede lui faire patt de mon secret , je lui dis que je venois de Spa,

. .

dont les eaux m'avoient été ordonnées par les Medecins. I, prit ma réponse pour argent comptant,& ayant envoye sa cavalerie dans le pais de Luxembourg, où l'on refusoit de payer les contributions, j'eus le temps de m'ennuyer jusques à son retour. Enfin comme il y avoit beaucoup de gens qui atendoient aussi-bien que moi pour passer, il nous donna une escorte des qu'elle fut arrivée. Mais nous n'en étions guéres plus forts: car elle n'étoit que de trente Maîtres, & encore si fatiguez de leur course, que les hommes & les chevaux tomboient presque sur les dents. Si ceux qui avoient à paffer m'euffent voulu croire, nous n'aurions pas atendu fi long-temps , & nous étions suffisamment pour donner quelque chose au hazard. Mais la plûpart n'ayant pas été de mon fentiment, il me falut faire comme eux malgré moi, dont nous eûmes les uns , & les autres lieu bien-tôt de nous repentir. En effet, Montal scachant qu'il y avoit force gens dans la Ville, qui n'atendoient que le retour de la cavalerie pour passer, fit épier le jour qu'elle devoit revenir, & envoia divers partis sur nôtre chemin, tellement que ç'eut été un miracle, si nous eussions pû les éviter. Comme nous fûmes à demie lieuë de Pierrepont, les ennemis qui étoient dans les bois nous découvrirent, & s'étant partagez en deux, les uns nous prirent en tête, les autres en flanc. Nôtre escorte qui étoit si fatiguée, ne sit qu'une médiocre résistance, & youlut s'enfuir : mais les chevaux secondant mal son intention, elle fut prise la premiere. Pour nous autres nous faifions un gros à part, & tâchâmes de nous défendre. Il y en eut mêmes quelques-uns qui tuerent deux Officiers des ennemis, mais étant accablez par le nombre, il nous fut force de chercher notre falut dans les jambes de nos chevaux. Chacun voulant s'en retourner du côté de Charleville, je fis d'abord comme les autres. Cependant, ayant remarqué que des Dragons avoient gagné les devans, & qu'ils occupoiem déja un défilé par où il nous faloit passer necessairement, je me jettai dans un bois, je fis si bien que j'évitai de tomber entre les mains de trois cavaliers qui m'avoient poursuivi. Je le traversai d'un bout à l'autre : & étant sorti par l'autre côté, je ne vis personne, ce qui me fit croire que j'étois hors de peril. En éfet, je marchai bien deux lieuës fans trouver aucun obliacle: mais comme je me réjouissois déja de m'être sauvé, quatre cavaliers bien montez m'entourérent, & l'un d'eux étant venu au qui vive, je n'eus pas plûtôt répondu, vive France, qu'il me menaça de me tuër si je ne me rendois. Cependant les autres qui s'étoient aprochez , étoient déja à dix pas de moi, si-bien que voyant que ce seroit inutilement que je prétendois me sauver, je sus contraint de suivre ma destinée, qui vouloit que je demeurasse prisonnier. Je fus emmer é dans un bois vo fin , on étoit le reste de l'embuscade , & celui qui les commandoit m'ayant demandé qui j'étois, & d'où je venois, je lui dis que j'étois François, & que je venois de Charleville. Il se trouva que c'é oit un Gentilhomme de deux lieuës de mon païs, si-bien qu'ayant bien-tot fait connoissance, bien loin de fouffiir qu'on me fouil'at, ni qu'on me fit aucun tort , il me traita fort honné.ement.

 19

puis qu'il n'y en avoit pas un à qui l'on n'eût pris fa bourse, au lien que j'avois encore la mienne, qui, graces à Dieu, étoit assez bien garnie. Cependant mon inquiétude fut de sçavoir si je devois mander ou non, cet accident à Mr. le Cardinal. Car si d'un côté je considerois qu'en le lui mardant , il me feroit bien-tot fortir , je faifois reflexion de l'autre, qu'en m'adressant ainsi au premier Ministre, c'étoir donner à connoître que j'étois plus corfiderable que l'on pe pensoit. Car j'avois dit à Mr. de Montal que j'étois un Lieutenant d'Infarterie de Grancey, Regiment que je connoissois depuis le premier jusques au dernierdes Officiers , tellement que quand il m'eut interregé, j'étois pour lui rendre raison de tout ce qu'il eut voulu sçavoir. Enfin après avoir bien revé à ce que j'avois à faire, je crus que le dernier parti étoit le meilleur, me résolvant de faire la guerre à l'œil , & de me découvrir au premier qui pourroit obtenir sa liberté sur sa parole, ou d'atendre l'échange generale, qu'on disoit devoir bien-tôt ai river. J'avois encore une autre ressource, qui étoit d'offrir ma rançon, puisque j'avois de l'argent : mais Mr. de Montal ne l'ayant pas voulu recevoir , je me vis frustré de cette esperance. Quei que nous ne fi fiens pas loin de la capitale du Royaume, cu chacun d'ordinaire à quelque connoiffance, il n'est pas concevable reanmoins combien il y en cut peu qui reçurent de soulagement dans leur affiction. Je ne pus voir souffrir tant d'honrêtes gens, sans partager avec eux ce que j'avois, ce qui me fit bien-tôt voir la fin de ma bourle. Je me consolois cependant sur ce que je devois bien-tô: toucher une demie année de ma rente de Lion ; mais quand le tems fut échû , & qu'il fut question d'envoyer une quitance , ce fut un autre embaras Il faloit figner mon nem que j'avois caché à Mr. de Montal ayant pris celui d'un Lieutenant de Grancey; ainsi ne voulant pas m'exposer à

paròître menteur , j'aimai mieux rester dans la mifere cu je commençois d'entrer, depuis que l'argent me manquoit , que de donner méchante opinion de ma fincerité. Cependant beaucoup de ceux · à qui j'en avois prêté, en ayant reçû de chez eux, se cacherent de moi de peur d'être obligez de me le rendre, & moi qui avois affisté tout le monde, fus tellement abandonné, que ma misere Surpassa tout ce que j'en pourois dire. Je fus obligé de vivre perdant plus de trois mois du pain de munition qu'on doncoit aux prisonniers , & pour comble de malheur, mon linge m'ayant été volé, je restai avec une seule chemise, & une cravate, tellement que quand il les faloit blanchir , j'étois obligé de demeurer tout nud. Pour moi quand je pense à un temps si miserable, j'ai peine à comprendre comment j'ai pu refister à mon aff ction , & sur tout voyant que ceux que j'avois assifez dans leur mifere , me fuyoient ni plus ni moins que fi j'eusse cui . la peste, quoi qu'ils scuffent dans leur ame que je n'étois réduit dans ce miferable état, que par la compassion que j'avois cue de celui où je les avois vûs eux-mêmes. Cependant l'échange generale dont on avoit parlé ne venoit point, & quoi que la campagne fût prête à recommencer, il n'y avoit point d'esperance qu'elle se fit auparavant. C'ét oit la seule rouvelle que je demandois, sans m'en informer d'aucune autre : car enfin j'étois à la veille de succomber de misere, ma chemise commerçoit déja à s'en aller par lambeaux, & je ne sçavois plus ce que c'étoit que de biere , ni de vin. Enfin je faisois compassion à tout le monde; mais chacun étoit si serré qu'on ne songeoit que pour soi, sibien qu'on se contentoit de me souhaiter une meilleure fortune , sans le mettre en état de me la procurer.

Ilest aisé de juger que je n'avois pas l'esprit libre dans un si miserable état, & je sus sur le point mille fois de m'aller découvrir à Mr. de Montal, 298

- aimant autant mourir tout d'un coup, que de me voir ainsi miner peu à peu. Neanmoins gagnant encore sur moi d'avoir quelques jours de patience, enfin l'échange tant desirée arriva, mais ce ne fut qu'à ma confusion. Le Maréchal de Grancé ayant donné le nom des Officiers de son Regiment qui . étoient prisonniers , n'eut garde d'y mettre celui que je portois, puisque l'homme à qui il apartenoit, étoit au corps. Ainsi j'eus le déplaisir de voir partir tont le monde, sans être du nombre,& je demeurai fi accablé d'affiction, que mon corps y fuccomba. l'eus une fiévre qui me dura pour le moins deux mois, & m'étant fait porter à l'hôpital, je n'eus plus d'esperance qu'en un Officier de Picardie, que je croyois honnête homme, & à qui je m'étois découvert. Je l'avois prié de deux choses, avant que de partir, l'une de vouloir rendre une lettre, que j'écrivois à Mr. le Cardinal, par laquelle je lui donnois avis du malheur qui m'étoit arrivé, l'autre de me vouloir envoyer la demie année de ma rente, que je l'avois prié d'aller recevoir. Pour cet éfet je lui avois donné un blanc figné, a fin que celui qui avoit coûtume de me payer, le remplît du stile qu'il faloit. Mais au lieu de me rendre ce service, il me vola mon argent, & pour comble de cruauté, retint la lettre que j'écrivois à Mr. le Cardinal. Ainsi j'eus beau atendre sa réponse, & celle de son Eminence, j'eus autant de nouvelles de l'un , que de l'autre , & je fus affez fou de me flater trois mois durant , qu'il y avoit quelque raison qui en empêchoit. Enfin voyant que j'étois abandonné, si j'ose parler de la sorte, du Ciel , & de la terre , mon desespoir fut si grand, que si je n'eusse craint les jugemens de Dieu, je me serois moi-même donné la mort. Cependant je tetombai malade, & fus bien-tô: à une telle extrêmité, qu'on m'averrit de donner ordre à ma conscience. Je demandai donc un Confesseur, & étant tombé heureusement entre les mains d'un

honnere homme, je lui fis confidence d'une partie de mes chagrins, c'est-à-dire, du faux nom que j'avois pris, & qui me privoir du secours que j'aurois pû recevoir sans cola. Je n'osai pas lui dire le reste, de peur qu'un faux zele ne l'obligeat à réveler ma confession. Quoi qu'il en soit , après m'avoir consolé le mieux qu'il lui fut possible, il s'ofrit d'aller pour moi à Paris, & l'ayant pris au mot agréablement, je lui donnai un blanc figné comme j'avois fait à l'Officier de Picardie , afin qu'il reçût ce qui se trouveroit dû de ma rente. Je ne lui pûs dire au vrai combien il y avoit, me doutant -bien qu'on m'auroit fait quelque friponnerie. En éfet, il trouva qu'il avoit reçû cinq cens écus, qu'il avoit emportez , mais comme il m'étoit du encore une demie année, il me raporta une pareille somme, à la réserve de ce qu'il en falut ôter -pour les frais de son voyage. Si j'avois osé, comme je viens de dire , lui confier l'affaire du Cardinal, il s'en seroit sans doute aquiré aussi fidelement puis qu'il étoit François de naissance, & d'inclination. Mais Dieu ayant permis que les choses tournassent d'une autre maniere, je me réfolus maintenant que j'étois hors de misere, de me donner encore patience, & d'arendre que le temps achevât ma consolation. Je pris ce dessein d'autant plutôt, qu'on commençoit déja à parler de la paix generale, à quoi les Elpagnols qui l'avoient toûjours rejettée, n'avoient plus tant de répugnance, par le malheureux fuccès qu'ils avoient eu dans les campagnes précedentes. Tout dépendoit néanmoins de celle dans laquelle on alloit entrer, & fi les Espagnols eustent pu nous battre, toute esperance en eut été bien-tôt ôtée. L'armée du Roi étoit entre les mains de Mr. de Turenne, lequel avoit eu long-temps pour compagnon dans le commandement le Maréchal de la Ferté. Mais celui s'étant laissé battre par sa faute devant Valenciennes, le Vicomte de Turenne avoit si-bien

fait, qu'on ne lui avoir plus donné de camarade Les affaires n'en avoient pas été plus mal, au contraire la jalousie qui régnoit entre ces deux chefs,& qui avoit ruiné les plus beaux projets, n'aiant plus lieu de faire de si grands desordres, nous avions conquis des places de tous côtez. Cependant comme nous méprisions toutes ses conquêtes sans celle de Dunkerque, que nous devions neanmoins remettre entre les mains des Anglois, par un traité fait avec eux , le Vicomte de Turenne y marcha avec son armée. Mr. de Montal qui aprehendoit la paix, dit tout haut qu'elle ne dépendoit que du succès de cette entreprise, & ce discours m'étant raporté, je fis des vœux conformes à ce que j'étois obligé, par ma naissance, & par l'interêt de mes affaires. Car enfin je voyois bien que ce n'étoit que par là que je pouvois elperer de recouvrer ma liberté. Quoi qu'il en soit, comme la place étoit d'une extrême consequence pour les uns & pour les autres, autant que nous aportâmes de soin pour la réduire, autant les Espagnols aportérent du leur pour la conserver. Eux qui depuis plusieurs années suyoient de donner bataille avec beaucoup de précaution, mirent toutes leurs forces en campagne, & le Prince de Condé les ayant joint avec les siennes, ils marcherent conjointement jusques à la portée du canon de nos lignes. Le Vicomte de Turenne qui avoit bien prévû qu'ils ne laisseroient pas prendre une telle place sans coup ferir, s'étoit précautionné en toutes choses en grand Capitaine, & les ennemis ne voulant pas s'exposer inconsidérement, résolurent de reconnoître ses lignes, avant que de s'avancer davantage. Dom Juan d'Autriche qui commandoi- les Espagnols, quita donc la tête de son armée dans ce dessein. Le Prince de Condé en sit de même de son côté; mais le Maréchal d'Hocquinc urt qui étoit de leur parti , & qui avoit plus de courage que de prudence, s'étans - avancé beauccup plus que tous les autres, on fit feu sur lui, & il reçût un coup de moufquet qui l'envoya en l'autre monde. Cela fit retirer ceux qui l'avoient suivi, mais ne leut ôta pas le dessein de venir attaquer nos lignes. Le Vicomte de Tutenne l'ayant fçû par ses espions, en sortir pour marcher au devant d'eux, & ayant rangé son atmée en bataille, il ne s'amusa point à l'encourager par une harangue hors de rasson, mais vistantous les rangs pour voir si rien n'y manquoit, il sie voir un visage si content à tous (Es foldats, qu'il n'y en cût pas un qui,n'en conçût une bonne opi-

nion pour la victoire.

Si j'avois été du nombre des combatans, je prendrois plaisir à raconter une action qui nous fut si glorieuse, mais quoi que le nombre soit beaucoup plus grand de ceux qui écrivent ces fortes de choses fans les avoir vûes, que ceux qui les raportent pour y avoir été presens, neanmoins comme je sçai par expérience que la plupart sont sujetsà se tromper ; je ne suis pas résolu d'imiter leurs fautes, & je me contenteral de dire que le Vicomte de Tutenne ayant passé sur le ventre de l'armée ennemie, revint contre Dunkerque, qu'il obligea de capituler. Une Ville si forte ayant été réduite à l'oberssance, il tourna ses armes contre celles qui sont le long de la mer. Elles ne crurent pas pouvoir réfister contre une armée qui venoit de gagner une grande batai!le, & prendre Dunkerque; ainsi s'étant soumise en fort peu de temps, toute la Flandre s'en alloit, perduë, si les Espagnols n'eussent fait les démarches necessaires pour avoir la paix. J'étois toûjours extrêmement allerte fur les nouvelles, voyant, comme je viens de dire, que ma liberté dépendoit d'une chose à laquelle tant de monde avoit interêt. J'avois même vrié cet honête Ecclesiastique, qui avoit bien voulu faire un voyage pour moi à Paris, de m'avertir de tout ce qu'il scauroit. Il eut done la bonté de me dire le premier le succès de la bataille, & com.

ment les Espagnols faisoient leurs ésorts pour avoir la paix. J'en eus une joye inconcevable, cependant les choses trainerent encore plus de dix-huit mois, & j'eus tout le temps de m'enouier. Je ne sçais au vrai ce que pouvoit penser de moi Mr. le Cardinal, puis qu'il y avoit plus de trois aus qu'il n'avoit cu de mes nouvelles. Sans doute il croioit que je fusse mort, & c'est tout ce qu'il pouv sit penfer, vii qu'il ne pouvoit pas croire que je fusse en vie sans lui donner avis de ce que je faisois. Mais comme j'avois toûjours eû esperance de sortir, j'avois diferé de moment à autre à lui donner de mes nouvelles, & enfin il s'étoit écoulé un temps si long. Je sçais bien que beaucoup de gens m'ont blâmé de cette conduite, mais je prie ceux qui examinent les choses sans passion de faire résléxion à ce qui m'obligeoit d'en user de la sorte, après quoi je me soûmers entierement à leur jugement.

Quoi qu'il en soit, étant sorti de prison à la paix générale, je vins trouver Mr. le Cardinal qui étoit à Vincennes. Il me regarda comme un spe-Are , neanmoins m'aiant demandé d'où je venois , & s'il ne falloit pas que je fusse b'en hardi que de me presenter devant lui après tant de temps , je lui répondis que j'avois crû avoir raison, en faisant ce que j'avois fait, que nearmoins c'étoir à lui à en juger, s'il avoit la bonté de m'entendre. Je lui déduifis en même temps ce qui m'avoit empêché de lui écrire, & qu'il seroit superflu de raporter ici, puisque j'en ai parle ci-dessus amplement. Mais ne faisant que hausser les épaules , comme s'il eut entendu le discours d'un fou, il me dit pour toute réponse qu'il avois pitié de moi , & que si Dieu ne me secouroit, il faudroit bien-tôt me mettre aux petites maisons. Ce discours me scandalisa si Fort, que je sortis tout en colere, & aiant trouvé la Cardonniere qui est aujourd'hun Lieutenant Général, je lui dis que son Maître, car il avoit toûjours été à lui, étoit si insuportable, depuis

20

qu'il avoit la fortune en poupe, qu'il n'y avoit plus de moien de le fouffrir qu'il ne se soucioir plus d'ofenser pi Genrilhomme, ni homme de Robe, & que je voudrois que le temps pût revenir qu'il eut afaire de moi , pour me pouvoir venger des garoles dures qu'il venoit de me dire. Je croiois parler à un de mes amis en parlant à la Cardonniere, & du temps qu'il n'étoit que petit compagnon, je le lui avois prêté sans reproche plufieurs fois de l'argent. Mais ne se souvenant plus du plaisir que je lui avois fait, j'eus à peine lâché ces paroles, qu'il commença à prendre son parti, & en venant de paroles à autres, nous mîmes l'épée à la main & nous nous blessames tous deux. Si nous n'avions été séparez par le Marquis de Renel , nôtre combat n'auroit pas fini sans nous tirer plus de fang : mais nous étant impossible à l'un & à l'autre de nous contenter après cela, chacun prit son parti, & le mien fut de me cacher, le Cardinal aiant juré en presence de toute la Cour, qu'il me feroie couper la tête, & je pouvois tomber en ses mains. Je me retirai dans un Convent , où j'avois le Superieur qui étoit extrémement de mes amis, pendant que la Cardonniere étoit accablé de visite de tous -les Grands, lesquels pour plaire au Cardinal étoient capables de toutes sortes de bassesses. Cependant comme mon afaire faisoit grand bruit dans Paris, & que les Religieux où j'étois pouvoient concevoir . du foupçon, le Superieur trouva à propos de leur -faire acroire que j'aspirois à prendre l'habit , mais que je voulois m'eprouver auparavant. Il me conseilla donc d'aller la nuit à l'Office, & de faire paroître une grande ferveur, croiant que quand il s'agissoit de sauver un homme, il étoit permis de se fervir de toutes sortes de ruses. Ce n'est pas à moi à décider s'il faisoit bien ou mal, quoi qu'il en foit, je lui eus tofijours beaucoup d'obligation'. puisque sans lui je courois grand risque de perir fur un échafaut. Cependant le Cardinal étoit Itagraces pour ces fortes de crimes, ferment que nous n'avons point vû qu'il ait rompu depuis, ni que nous ne verrons point qu'il rompe jamais, puisque ce qui arriva quelque temps après que j'eus ainfi fait ma paix, nous en doit convaincre. Je veux parler de l'affaire de Messieurs de la Frette, & de Mr. de Chalais, dans laquelle je fus bien-heureux de n'être pas embarasse, comme on va juger par

ce que je vais dire.

Il faut scavoir que quinze jours ou trois semaines auparavant, ayant fait une partie de paume avec un Gentilhomme de Poitou nommé la Verie, qui étoit Officier aux Gardes , nous la fûmes jouer dans un jeu de paume qui est dans la ruë de Vaugirard tout proche le Luxembourg. Il y en avoit mille autre à Paris qui étoient plus beaux que celuilà : mais nous le choisîmes , parce que nous étions tous'deux du quartier, & que nous y pouvions aller en robe de chambre. Nous jouames plufieurs paties, mais comme nous étions sur la fin de la derniere, le Chevalier de la Frette entra, qui s'étant mis auprès du corbillon, commença malicieusement à jetter les balles dans les blouses. La Verie perdoit, & étoit de méchante humeur, & comme on ne jouoit pas en ce temps-là par partie, mais qu'on payoit les balles qui étoient perdues, il lui dit qu'il le prioit de ne vouloir pas davantage se donner ce plaisir. Je ne sçais si ce fut d'un air chagrin, ou se le Chevaster de la Frette, qui à dire les choses comme elles sont, ne faisoit que le métier de breteur, fut bien-aise de ce prétexte, pour lui faire querelle : mais au lieu de s'arrêter , il prît le corbillon entier, & le renversa dans les blouses. Cela donna lieu à des paroles, & le Chevalier de la Frette s'en trouva fi offensé, que sans considerer que l'autre étoit non-seulement sans épée, mais encore, s'il faut ainfi dire , tout nud : il s'en vint fur lui à la charge. Les marqueurs, & les gens qui étoient sous la galerie se jetterent entre206

deux , & l'ayant empêché de le maltraiter , nous quitâmes la partie; & nous en fûmes dans la chambre, où nous nous habillâmes. Comme il n'y avoit point de gens d'épée sous la corde, pas un de ceux qui étoient-là ne prévit ce qui alloit arriver de cet accident. Ainsi étans sortis sans que personne y donnât ordre, la Verie me dit, que quoi qu'il s'allat perdre, il en vouloit avoir raison, & je n'osai lui contredire, de peur qu'il n'attribuât, à un manque de courage, ce qui n'auroit été qu'un éfet de mon jugement. Me voila donc moi, qui ne faisois que de sortir d'une afaire, embarrasse dans une autre, qui étoit bien plus dangereuse. Je fus ainfi chargé d'aller parler au Chevalier de la Frette, qui demeuroit dans la même ruë, à un grand hôtel où loge aujourd'hui le Duc d'Elbœuf. Je n'eûs que faire de lui faire un long compliment, d'abord qu'il me vît il se douta de ce qu'il m'amenoit, & me prévenant il me dit qu'il nous faloit oncore chercher un homme, parce que deux de ses amis qui avoient scu sa querelle, lui avoient fait. promettre qu'il ne feroit rien sans eux. Nous fumes chercher le Comte de Beaumont, cadet du Marquis d'Entragues, que nous avons vû depuis à la Cour sous le nom du Marquis d'Illiers, & qui fut tué à la bataille de Seneff, commandant les chevaux legers du Roi. Mais ne l'aiant pas trouvéheureusement pour lui, nous primes un Gentilhomme nommé Chilvaut, qui étoit voisin d'une des terres de son pere, & que nous trouvâmes à l'Hôtel d'Entragues. Nôtre rendez-vous fut auprès des Carmes déchaussez, cu nous nous bâtimes vigoureusement. J'y fus blessé, & le desavantage nous en demeura, ce qui termina le combat sans qu'il y eut personne de tué. Nous nous retirâmes chacun où nous pûmes, croiant que nous étions perdus après cela, mais le bonheur aiant voulu que la chose demeurât secrete, la Verie retourna faire la charge, comme si de rien n'eût été,

DE MR. L. C. D. R. & pas un de nous n'essuia le moindre chagrin pour une afaire si délicate. Pour moi , j'avois cherché mon afile chez le Marquis de Noirmoustier, fils aîné du Gouverneur de Charleville, dont j'ai parlé ci-devant, ma's il m'aprît bien-tôt que je n'avois rien à craindre, ce qui fit que je me montrai comme les autres.

Quinze jours ou trois semaines après, comme j'ai dit ci-dessus, arriva la querelle de Mrs. de la Frette, laquelle ne se termina pas si heureusement. L'aîné étoit au bal au Palais Roial, où tous les gens de la Cour s'étoient rendus, & comme chacun sortoit, cét homme qui étoit fier, & qui en vouloit à Mr. de Chalais pour une maîtresse, le poussa à plaisir, ce qui faisant retourner la tête à celui-ci, pour voir ce que c'étoit, il n'eut pas plûtôt reconnu la Frette, qu'il lui dit quelque chose de desobligeant. S'ils avoient eû des épées il seroit arrivé du desordre, quoi qu'on ne fut guéres dans un lieu à en faire, mais chacun étant habillé pour le bal, la Frette ne voulut rien dire, & atendoit qu'il fut sorti pour en avoir raison. Ils nouerent donc partie pour se battre trois contre trois, & étans convenus du lieu ils differerent jusqu'au lendemain , à cause que l'heure étoit indue. Cependant cette querelle étant arrivée dans un trop bon 'endroit pour demeurer secrete , le Roi en fut averti , & il envoia en même temps le Chevalier de S. Agnan, pour dire à la Frette qu'il lui défendoit les voies de fait, & que s'il passoit outre, il lui feroit couper le cou. Le Chevalier de faint Agnan qui étoit son cousin germain, l'aiant trouvé lui fit son compliment, à quoi la Frette aiant répondu qu'il étoit trop de ses amis, pour rompre une partie qui étoit faite, & pour laquelle on n'attendoit que le point du jour, il ajoûta qu'il valoit bien mieux qu'il en fut lui-même, & que Chalais trouveroit bien-tôt un homme pour lui donner. Le Chevalier de saint Agnan, sans considerer qu'il venoit de la part du

## Tes MEMOIRES

Roi , & que quand même les duels n'auroient pas été défendus aussi exactement qu'ils l'étoient, il s'alloit faire une affaire dont il ne devoit jamais efperer de revenir, accepta le parti, & l'on manda à Chalais de chercher un homme. Le Marquis de Noirmoustier son beau-frere, qui le devoit servir, sçachant, comme j'ai déja dit ci-devant, l'afaire que j'avois eue avec le Chevalier de la Frette, songea à moi , & m'envoia chercher , mais heureufement je m'étois arrêté ce soir-là à jouer chez un de mes amis, & quoi qu'à Paris ce ne soit guéres la coutume de découcher, comme on y parloit beaucoup de voleurs en ce temps-là, il m'obligea à prendre un lit chez lui. Ce contre-temps me tira d'afaire, & c'est en cela seul que la fortune, qui me faisoit la guerre depuis long-temps, témoigna qu'elle n'avoit pas encore résolu de me perdre. Les huit combatans furent la Frette, Ovarti son frere, qui étoit Lieutenant aux Gardes, le Chevalier de saint Agnan, le Marquis de Flammarin, le Prince de Chalais, le Marquis de Noirmouftier, le Marquis d'Antin, frere de Madame de Montespan , & le Vicomte d'Agenlieu. Le succès du combat ne fut funeste qu'au Marquis d'Antin, qui y fut tué tout roide, mais quoi que les autres en sortissent à meilleur marché, ils ne laisserent pas pour cela d'être fort à plaindre. Le Roi fut dans une furieuse colere, sur tout contre le Chevalier de S. Agnan, lequel étoit aussi encore plus à b'âmer que les autres. Cependant leur fort fut égal, il falut qu'ils songeassent tous à sortir du Roiaume, &il falut que ce fut incognità, le Roi aiant donné ordre sur les ports, & sur les autres confins de son Etat , de les arrêter. Les uns se retirerent en Espagne, les autres en Portugal, quelques-uns d'un autre côté, fe'on qu'ils crurent v troaver mieux leur fortune. Mais comme quelque bien que l'on soit dans un païs étranger , c'est toujours une espece de bannissement que d'être éloigné

Soigné du sien, chacun eut le tems de se repentir de sa folie. Le Chevalier de saint Agnan ne fut plaint de personne, tout le monde trouvant qu'il étoit encore mieux qu'il ne meritoit, Mefficurs de la Frette n'attirerent pas non plus grande compassion , s'étant montrez toûjours & querelleurs qu'on ne pouvoit mieux les comparer qu'à ces chevaux hargneux , lesquelles n'en veulent point souffrir d'autres dans l'écurie. Pour ce qui est des autres, il n'en fut pas de même, on plaignit leur malheur , & on auroit bien fouhaité , fi cela fe fut pû, que le Roi se fut relâché de sa rigueur, à leur consideration. En effet, ils étoient tous fort honnêtes gens , & meritoient une meilleure fortune. Mais personne n'en osa parler au Roi , quoi que le Due de S. Agnan fut fort bien auprés de lui, il fut le premier à dire à ce Prince, que la faute de son fils étoit d'une nature à ne jamais obtenir de pardon : que s'il sçavoit où il étoit , il seroit le premier à le deceler , pour en faire faire la justice ; qu'il ne lui romproit donc point la tête pour lui demander sa grace, & qu'il croyoit que chacun feroit comme lui. On trouva ce discours fort bon pour un courtisan, qui tâchoit de plaire à son Prince par toutes fortes d'endroits, mais fort melfeant à un pere , qui au lieu d'envenimer les choses, étoit obligé bien plûtôt de les adoueir. Les parens de Mrs. de la Frette n'en firent pas de même, s'ils n'oferent s'expofer eux-mêmes à en parler au Roi, ils firent jouer toutes fortes de refforts pour le fléchir. La Duchesse de Chaulnes obligea son mari qui étoit Ambassadeur à Rome, d'en parler au Pape, & quoi que le S. Pere dut aprouver la rigueur du Roi à cet égard , il ne pût s'empêcher de lui promettre son secours en cette oceafion. En effet, ayant envoyé un Legat en France & quelques années de là , pour des affaires qui ne sont pas de ce sujet , & qu'il seroit superflu de raportor, il le chargea de lui parler de celle-là, & de

lui temoigner qu'il y prenoit quelque part. La Duchesse ne pouvoit employer personne dont la recommandation put être plus efficace, le Pape avoit pouvoir de dispenser le Roi de son serment, qu'on croyoit être ce qui le rendoit si rigide, mais il sit réponse au Legat qu'en toute autre chose il se feroit beaucoup de joye d'obliger le Saint Pere, mais qu'en celle-là il avoit prétendu si-bien se lier les mains, qu'il n'y avoit que Dieu seul qui le pût degager d'un serment fait si solemnellement. Co n'est pas qu'il mit en doute l'autorité du Saint Siège, mais que comme il y alloit du service de Dieu à se montrer Prince de parole , il croyoit que le Pape lui-même se déporteroit de sa recommandation, s'il en vouloit examiner les confequences.

Ceux qui scurent la réponse que le Roi avoit faite, en eurent encore plus d'estime pour lui. Le Pape même qui ne s'étoit rendu qu'aux instantes prieres de Mr. de Chaulnes, ou pour mieux dire à ion importunité, fut ravi du refus qui lui avoit été fait, & s'il en faut croire ce que j'en ai oui dire à un homme de condition , en fit remercier le Roi sous main. Cependant la faveur du Duc de saint Agnan étant devenue bien grande peu de tems aprés le malheur de son fils, chacun crût qu'il l'employeroit en faveur de ceux qui étoient en fuite , mais il s'en donna bien de garde , soit qu'il reconnut que cela seroit inutile, ou comme d'autres ont voulu dire, qu'il ne fut pas assez

bon pere.

Quand cette affaire eut fait un peu de bruit ; comme il arrive toujours ordinairement au commencement de toutes choses, on cessa d'en parler pour s'entretenie d'une autre qui étoit sur le tapis. On avoit arrêté Mr. Fouquet Surintendant des Finances, qui avoir des ennemis si puissans, que ç'a éré un miracle comment ils ne l'ont pas fait perit par une mort infame. On publia plufieurs chofes Contre lui , d'abord qu'il fut arrêté , pour le rendre plus odieux au peuple, mais je dois ce témoignage à la verité, de montrer qu'il y en avoit beaucoup de fausses, ce que je justifierai d'autant plus aisément, que j'ai même eu part à quelques-unes. Mr. Fouquet étoit un homme qui avoit l'ame grande & genereuse , & s'il eut été d'une autre profession que de celle de la Robe, cela auroit para encore bien davantage. Mr. le Cardinal Mazarin l'avoit pris en aversion, parce qu'étant Procureur General du Parlement, il n'avoit pû souffrit plusieurs fois qu'il parlat mal de ce Corps , dont il avoit l'honneur d'être un des principaux membres. Il lui avoit dit pourtant qu'il ne vouloit pas disconvenir qu'il n'y eut des gens dedans qu'il eut été à souhaiter n'y être pas , mais cette réparation n'étoit pas affez grande pour un Italien, à qui il fut peu de chose pour garder toute sa vie un fort restentiment : le Cardinal qui étoit mol comme une femme, n'osa le lui témoigner tant qu'il vécut, mais il dit au Roi en mourant, que c'étoit un homme qui diffipoit non seulement les Firances mais qui se les aproprioit encore : que ses maisons surpassoient de beaucoup les Maisons Royales . pour la beauté des bâtimens, & pour la magnificence des meubles : qu'il donnoit des pensions à plusieurs personnes de la Cour, marque qu'il minutoit quelque chose de dangereux ; qu'il faisoit fortifier Belle-Isle, place qu'il avoit achetée de la Maison de Gondi : qu'elle étoit dans le voisinage des Anglois, anciens ennemis de la Couronne, avec qui il n'oseroit assurer qu'il n'eut pas correspondance : que le seul moyen de couper la racine de toutes ces choses , étoit de s'affurer d'un homme fi dangereux ; qu'il falloit neanmoins prendre garde à ne le pas faire, tant qu'il seroit Procureur General, parce que le Parlement voudroit être son Juge, & le renverroit sans doute abfous : qu'il prit fes melures là-deffus , & iur

MEMOIRES 211 rout que la chose fut executée, avant qu'il en pur

avoir aucun foupcon.

Ce fut ainsi que Mazatin s'en alla en l'autre monde, aiant voulu être Italien jusques à la fin de ses jours. Car un peu avant que de mourir, il avoit embrassé Mr. Fouquet , comme le meilleur de ses amis , lui avoit parlé de mille services qu'il en avoit reçus pendant les guerres civiles, & particulierement de cinquante mille écus qu'il lui avoit envoyez, pendant qu'il avoit été obligé de s'enfuïr à Liege, & qu'il ne lui avoit rendus que longtems aprés. Mais comme c'étoit ainsi qu'il amorcoit tous ceux qu'il avoit dessein de tromper, il crût que pour être sur le bord de sa fosse, il ne devoit pas changer de conduite, si-bien qu'il laissa le Roi avec toutes ces belles impressions. Ce Prince qui étoit né pour toutes les grandes choses qu'il a executées depuis, fçût fort bien garder le secret, qui est une des qualitez des plus essentielles pour faire un grand homme , & ne s'étant conseillé qu'à Mr. le Tellier dont la fidelité ne lui pouvoit êrre suspecte, puis qu'il l'avoit éprouvée en mille occasions, & à Colbert que le Cardinal lui avoit défigné en mourant comme capable de gouverner les Finances. Ceux-ci lui firent suivre le plan que le Cardinal lui avoit laissé, c'est-à-dire, qu'ils lui conseillerent de ne rien entreprendre, que Fouquet ne fut défait de sa charge de Procureur General.

Au reste puis qu'il s'agit de parler de Colbert ; qui a été le plus grand Ministre que l'on ait vû depuis plusieurs siécles, je rapportetai ici ce qui m'étoit arrivé avec lui , il y avoit déja plufieurs années, & comme des ce tems-là il étoit homme de bonne foi. Ma sœur , dont j'ai parlé ci-dessus , pour avoir cû ce grand procez touchant la naissance de son fils , avoit du côté de son mari une rente fur l'Hôtel de Ville , dont le contrat avoit été resis entre les mains de son pere, qui comme chatun fçait, étoit payeur des rentes. Son mari n'en sçavoit rien , mais ma sœur aiant trouvé aprés sa mort parmi ses papiers un petit memoire, par lequel il paroissoit qu'il avoit une rente de cinq cens livres fur la Ville, & que le contrat étoit entre les mains de Mr. Colbert , je fus trouver celui qui étoit Ministre, comme devant avoir les papiers de son pere, puis qu'il étoit l'aîné, & lui en parlai. Il demanda à voir ce memoire, & aiant été affez bête , puis qu'il le faut dire à ma confusion , de le lui montrer, comme il vit qu'il étoit sans datte, & que nous aurions de la peine à justifier co qu'il contenoit, il me dit qu'il n'avoit jamais oui parler de cela , qu'il chercheroit neanmoins , &c que je pouvois revenir dans huit jours. J'y fus au bout de ce tems-là, pendant lequel ma sœur ne laissa pas de donner de l'argent pour voir à l'immatricule si elle n'en pourroit point avoir de nouvelles, mais il me dit qu'il n'avoit encore rien. trouvé, & me mena ainsi deux mois durant. Ceux à qui ma sœur s'étoit adressée lui dirent la même chose, si-bien que je croiois qu'il ne faloiz point ajoûter de foi à ce memoire, quand il vint un homme chez moi me diré que si ma sœur vou-Joir ceder la moitié du contrat, on le lui feroit retrouver. Je lui dis que je ne pouvois pas lui rendre réponse sur le champ , parce que je ne sçavois pas sa volonté, mais que s'il vouloir revenir le lendemain à la même heure, je l'aurois vue & lui pourrois parler précisement. Je trouvai la proposition un peu violente, & ne pouvant deviner de quel côté elle venoit, ou de Colbert, ou de ceux à qui ma sœur s'étoit adressée, je resolus de faire suivre l'homme quand il reviendroit. Je le fis effectivement; & celui que j'avois envoié après lui me raporta qu'il étoit entre chez Mr. Colbert. Quoi que ce ne fut qu'une présomption je la trouvai fi force neanmoins , que je crus que je ne coutois pas grand risque de lui aller parler un pen . 214 vigourensement. J'y fus donc tout en colere, & aiant pris pour prétexte que je venois encor voir. s'il n'avoit point de nouvelles de nôtre contrat, comme il m'eut dit que non ; Cela est bien vilain , lui dis-je, de retenir ainsi non-seulement le bien d'autrui, mais de le vouloir encore avoir par force. Ne faires-point le fin , continuai-je , nous sçavons que c'est vous qui avez envoié chez moi pour me faire des propositions injustes , j'ai fait suivre votre homme, il est entré ici , & il ne m'en faut pas davantage pour vous convaincre. Mr. Colbert , tout étonné de me voir parler si résolument, changea de couleur, neanmoins s'étant bien-tôt remis, soit qu'il fût accoûtumé au crime, ou que me connoissant pour homme d'honneur, il se dout at bien que je n'étois pas capable de maltraiter un homme de son metier ; Oii , ce me dit-il , c'est moi qu'il ai vôtre contrat , puis qu'il vous le faut dire, mais je ne le retiens pas si inju-Rement que vous pensez, le pere de vôtre beaufrere doit au mien une somme confiderable , ce que je trouve fur son registre , & il· le lui a laisse pour sureté de son du. Je lui demandai qu'il me fit voir ce qu'il me disoit , & que j'en croirois le registre, mais il me fit réponse qu'il ne donnois pas ainfi à connoître les affaires de sa famille, qu'il etoit honnête homme, & que je l'en devois croire fur sa parole.

Ce fut toute la raison que j'en pus tirer : surquoi étant allé au Conseil avec ma sœur , les Avocats nous dirent qu'il falloit avoir recours à l'immatricule, & en lever une seconde groffe, après neanmoins que nous l'aurions fait jurer qu'il ne l'avoir pas. Nous lui fîmes donc donner une affignation ; & en attendant l'écheance, nous fimes feuilleter tous les registres de l'Hôtel de ville. Mais le pere & le fils étant d'aussi bonne foi l'un que l'autre, avoient alteré celui qui nous pouvoit donner connoissance de ce que nous cherchions ; & nôtre conDE MR. L. C. D. R.

trat avoit paffé depuis fous le nom de tant de perfonnes, que ni le sien ni le nôtre n'y paroisloit
plus. La seule resource qui nous restoit, étoit
dans le serment qu'il alloit faire, mais nos amis
nous ayant dit que qui avoit été capable d'une sirpounerie, le seroit bien encore de se parjurer,
nous s'ûmes conseillés de terminer le procez par un
accommodement. Il se sit donner quitance de
tous les arrérages qu'il avoit sait recevoir sous des
noms empruntez; ma sœur lui ceda encore l'année
courante, moyennant quoi il lui rendit son con-

trat. Je laisse à penser fi un homme dont la conscience étoir si délicate, se fit un scrupule d'accabler le pauvre Mr. Fouquet, qui tenoit une place dans laquelle il devoit fi-bien voler le Roi , & le peuple. Il n'eut done rien de plus à cœur que de le faire dé-Caire de sa charge, afin qu'on le put arrêter, & comme il falloit un prétexte pour l'y obliger , on lui fit acroire que dans les grandes occupations qu'il avoit au Conseil , lesquelles rouloient toutes maintenant fur lui, puisque Mr. le Cardinal n'étoir plus pour le soulager, il faloit qu'il abandonnat les affaires du Parlement , ausquelles il lui seroit impossible de vâquer. Pour lui dorer mieux la pillule, le Roi lui fit meilleure mine que jamais . de sorte que le bon homme donnant dans le panneau, chercha Marchand pour la charge, laquelle étoit sans contredit la plus belle du Parlement fut briguée par tout ce qu'il y avoit de gens en état. de la pouvoir acheter. Mr. de Fieubet fut celui qui en voulut donner davantage, il en offrit jusques à seize cens mille francs, mais Mr. Fouquet aima mieux la donner à Mr. de Harlai qui étoit de ses amis, quoi qu'il lui en donnat deux cens mille francs de moins. Il n'y avoit gueres que lui capable d'une generosité comme celle-là, aussi fut-elle admirée également de ses amis , & de ses ennemis. Cependant ceux-ci pour ternir une si belle action .

416

publierent bien-tôt que c'est qu'il avoit affez vole le Roi , pour ne pas prendre garde à si peu de chose, & comme on croît plutot le mal que le bien, chacun le crût , jusques à ce que par l'issuë de son procez l'on reconnut que bien loin d'avoir du bien, il devoit plus de deux millions plus qu'il n'avoit vaillant. S'étant ainst défait de sa charge, le Roi crût à propos de s'aprocher de la Bretagne , avant que de le faire arrêter , afin que s'il avoit quelque intelligence, ou dedans, ou dehors du Roïaume, il se pût saisir de Belle-Isle, où il craignoit que n'éclatat la rebellion. Ce projet fut conduit avec beaucoup de prudence , suposé qu'il eut tté besoin de prendre tant de précaution, car devant que Mr. Fouquet se défiat d'aucune chose, les troupes étoient déja aux environs de Belle-Isle, tellement que quand quelqu'un auroit voulu enreprendre quelque chose pour lui, il lui auroit été impossible d'executer son dessein. Sa prise étonna bien du monde, & n'en affligea gueres moins, car quoi qu'il fut venu dans un tems où le Ministere étoit odieux par les grands impôts : Comme on voioit neanmoins qu'il prenoit plus de soin de dépenfer ses tresors, que d'accumuler comme beaucoup d'autres, on le separa de ceux pour qui l'on avoit de la haine. D'ailleurs comme l'interêt commande à la plûpart, & que chacun trouvoit sons conte avec lui , ce qui fert beaucoup pour se faire aimer , on ne put voir fans regret qu'on l'eut mis en prison, lui qui avoit fait plus de bien que de mal, puis qu'il n'étoit coupable en rien de ce qui s'étoit passe sous le Ministère du Cardinal Mazazin, fi ce n'eft d'avoir executé ses ordres trop fidelement. Mais ce qui donna le plus de compassion de son malheur , fut de voir celui que le Roi choifit pour remplir sa place, car il cachoir sous une moderation aparente, une ambition demesurée toujours double , quoi qu'il parut être droit , ne prechant que la fidelité, pendant qu'il voloit im-

## DE MR. L. C. D. R.

punément, faifant la guerre à rour le genre humain, parce qu'il s'engressoit de ses déposilles, violent au delà de l'imagination, quoi qu'il ne recommandât que la douceur. Au reste n'aiant aucune bonne qualité, sinon qu'il seavoit cachter adroirement ses défauts. En esset, il n'y a presque personne qui ne croie qu'il n'eut renoncé à toutes sortes de plaissirs pour se donner entierement aux affaires. Cependant il n'y avoit point d'homme plus débauché que lui. Il avoit ion heure pour les grisettes austi-bien que pour le-public, toure la disserence qu'il metroit entre l'un & l'autrei, c'est que celui-ci ne le voioit jamais gu'avec' un visage restrongné, & que celles-là joiissoient de sa belle humeur:

Si c'étoit un grand malheur & Mr. Fouquet d'avoir déplû au Roi, ce n'en étoit pas un moindre d'avoir une partie secrete comme Mr. Colbert. En effet , quoi qu'il eut minuté sa perte depuis longtems avec Mr. le Cardinal , & que pour la rendre infaillible , il eur fait mille tours de souplesse, comme neanmoins il aprehendoit qu'il ne se pût justifier , non-seulement il gagna des gens d'affaires pour lui servir de faux témoins, mais même il lui fit voler par Berrier les papiers qui pouvoient fervir à prouver son innocence. Non content de cela, il sema encore de lui des bruits épouventables dans le monde, comme d'avoir corrompu la plûpart des femmes de la Cour par son argent afin que leurs parens & leurs amis qui auroient più être disposez à lui rendre service dans son malheur s'emploiassent plûtôt pour le perdre. Et c'est en cela que je puis rendre un témoignage plus assurs que beaucoup d'autres, puis qu'on fit courir le bruit que ce n'étoit que pour cela que la Keine-mere chassoit Mademoiselle de la Motte Argencourt , & que je sçais cependant de bonne part , que ce fur pour avoir vu le Marquis de Richelieu at préjudice de les ordres, Cette fille qui étoit fille

d'honneur de cette Princesse, avoit toujours ete de mes amies, & même beaucoup de gens croioient que j'en étois amoureux. Je n'avois garde de m'en défendre , c'étoit une des plus belles personnes de la Cour : & quoi qu'il y en eut beaucoup qui se déclaraffent pour Mademoiselle de Meneville , qui étoit aussi auprés de la Reine-mere en la même qualité, neanmoins l'autre avoit ses partisans, & qui croioient même qu'elle valoit bien celle-là. Pour moi je n'ai garde de vouloir décider entre ces deux beautés , ce que j'en dirois pourroit être fufpect, aprés ce que je viens de dire. Quoi qu'il en foit , comme j'étois un jour à Fontainebleau , où les Reines étoient restées pendant que le Roi étoit en Bretagne, elle me dit la larme à l'œil, qu'elle. étoit perduë, fi je ne lui rendois un fervice : que je fisse en sorte de lui aporter dans sa chambre un. habit d'homme, mais que je prisse garde de n'être pas découvert , parce qu'on l'observoit. Je luis demandai ce que cela vouloit dire , & si elle participoit assez à la disgrace de Mr. Fouquet pour être obligée de s'enfuir. Cen'est pas cela, me dit-elle , je n'ai jamais eu affez de particulier avec lui , pour être touchée de forte de son malheur , que je fois contrainte d'en venir à cette extrémité. Le vous dirai pourtant qu'on veut que l'amour m'aie fait faire des fautes affez lourdes pour en être punie. La carogne de Beauvais a souffé aux oreilles de la Reine-mere, que je voiois son gendre, & cette Princesse qui se laisse conduire par elle , s'est mife cela fi fortement dans son esprit, qu'elle a mandé une de mes parentes pour m'emmener en Religion. C'est la Comtesse de Maulevrier , avec le mari de laquelle vous avez en autrefois des affaires. Au nom de Dieu tirez moi de ses mains, en me faifant la grace que je vous demande, & joignez-y celle de me faire trouver un cheval aux pressoirs du Roi , de l'autre côté du bac de Valvins , sur lequel je me puis fauver.

Si j'eusse été amoureux, comme on le vouloit, je laisse à penser si j'eusse été content de ce compliment. Mais n'aiant jamais eu pour elle, qu'une amitié qui ne m'avoit point incommodé, je me trouvai en état de chercher le moien de lui rendre fervice, sans être troublé d'aucune jalousie. J'envoiai un de mes chevaux où elle m'avoit dit , & lui portai un habit dans sa chambre. Mais comme il n'y avoit personne pour le recevoir , je le mis fous son lit où elle m'avoit dit de le mettre, & m'en fus causer avec la bonne femme Madame du Tilleul, sous-gouvernante des filles, qui étoit de mes-bonnes amies. Comme toutes les chambres des filles, ou pour parler plus juste routes les loges, étoient ouvertes, car elles ressembloient proprement à celles des comediens , j'aperçus en me promenant avec elle , sur une toilette , des peignes, une boëte à poudre, & tous les autres ingrediefis qui servent à l'ajustement d'une fille, & aiant remarqué entr'autre chose une petite boëtte de pommade, j'en voulus prendre pour me froter les mains que j'avois un peu rudes. Je la trouvai toute d'une autre couleur que celle de l'ordinaire, ainsi croiant qu'elle pouvoit servir aux levres, où j'avois un peu mal, j'en mis assez imprudemment. Mais je ne fus pas long-tems à m'enrepentir , au même tems mes levres me firent un. mal enragé, ma bouche se retrécit, mes gencives le riderent, & quand je vins à vouloir parler, je: fis rire tellement Madame du Tilleul, que je jugeai qu'il faloit que je fusse bien ridicule. Ce qui fut le pis fut que je ne pûs presque articuler aucune parole, & courant promptement à un mitoir, je me fus regarder, & me fis tant de honte à moimême, que je m'enfuis pour me cacher. En m'en. allant je trouvai Mr. le Duc de Roquelaure qui entroit pour venir faire la cour à quelqu'une des filles , & étant tout étonné de me voir de la forte .. il me demanda qui m'avoit mis en cer état. Je lutcontai na vement mon infortune, à quoi il me fit réponse en se moquant de moi, que je n'avois que ce que je meritois, qu'à mon âge je devois sçavoir qu'il y avoit de toutes fortes de pommades; que celle que j'avois prise n'étoit ni pour les mains , ni pour les cheveux , & qu'elle étoit un peu plus rare. Il me quitta aprés s'être ainfi raille de moi , \$ s'en allant dans la chambre de la Reine-mere, il-Jui fit sa court à mes dépens. Au fi-tôt tout le monde accourut pour me voir, & voiant que j'avoisaprêté matiere de rire, j'en aurois rit tout le premier, s'il m'avoit été permis d'ouvrir la bouche. Cette avanture fut le fujet de l'entretien de toute la Cour, pendant plus de huit jours, & on le manda même à Nantes, où le Roi étoit, qui pour êtrefi serieux ne pût s'empêcher d'en rire. Pour moi s j'en avois tout autant d'envie que les autres quand je pensois à cet accident, mais quoi que je m'étuvasse la bouche d'eau fraîche, & tantôt de vin siede , il n'y eut que le rems qui m'aporta du soulagement.

Cependant cette perite disgrace m'aiant empéche de me montrer de quelques jours, je ne pus aprendre de nouvelles de Mademoiselle de la Motte, que quand il me fut permis de fortir. Je fçusalors que la Comtesse de Maulevrier l'avoit emmenée dans une Religion à Chaliot , & que cette cloture qui étoit une veritable prison pour elle , avoir éré precedée d'une mercuriale que la Reine-mere lui avoit faite. Je feus auffi que cette fille qui étoit folle pour le Marquis de Richelieu, s'étoit déchaînée contre la Beauvais, nonobstant le refpect qu'elle devoit avoir pour la Reine, & luiavoit reproché entr'autres choses qu'elle avoit été. trouver le Roi , lors qu'il étoit encore jeune , &: l'avoit prié de coucher avec elle. L'eus peine à croire qu'elle eut fait une segrande folie, mais la chole m'érant confirmée de tout ce qu'il y avoit. de gens à la Cour, je leur demandai & ce qu'elle

avoit reproché à la petite Borgnesse étoit veritable, & sa source grand Roi avoit été assez charitable pour lui accorder se priere. Surquoi l'on me dit que c'étoit une chose dont pérsonne ne doutoit; me demandant où je pouvois-erre alors, puisqu'il n'y avoit que moi en France qui l'ignorât.

Quoi que ce soit-là la veritable Histoire de Mademoiselle de la Mothe, neanmoins Mr. Colbert la mit malicieufement , comme j'ai dit ci-dessus, 215 nombre de celles pour qui Mr. Fouquet avoit eu de l'estime. Mais ce n'étoient-là que de petites malices , au prix de celle dont il se servit pour le faire perir , il tira de tous les Parlemens ceux qu'il crût les plus devoüés à la faveur, pour en faire ses Juges, & les flatans tous en particulier de quelque avantage sils lui vouloient vendre leur voix , il tint sa mort si affurée, que celui qui avoit coutume de fournir les échafauts, eut ordre d'en tenir uns tout prêt pour lui. Cependant il avoit fait si bien entendre au Roi que Mr. Fouquet n'en pouvoit jamais réchaper, que ce Prince avoit commandé la garde à cheval pour l'escorter jusqu'à Chartres voïage qu'il avoit prémedité, non pas par devotion, mais pour éviter les prieres qu'il prévoioit qu'on lui pourroit faire en faveur de Mr. Fouquet. Car quoi qu'il ne fut pas d'une naissance extraordinairement illustre, il avoit marie une de ses filles au fils aîné du Comte de Charoft, & il avoit peur que cette Dame ne vint se jetter à ses pieds. Mais pendant que le Roi tout botté attendoit pour partir qu'on lui vint dire que le bon homme étoit condamné, un de ses Commissaires qui étoit Conseiller au Parlement d'Aix , dit qu'il s'étonnoit comment il y avoit des gens si prévenus dans la Chambre , qu'ils eustent voulu conclure à la mort , sans bien examiner auparavant fi leur jugement étoit equitable, ou non: qu'à regarder les choses seulement dans la superficie, il étoit vrai que Mr.

Fouquet avoit merité la mort : qu'on avoit trouve dans les papiers des projets de révolte, des moiens pour y réiisser, le chemin qu'il falloit tenir pour se conduire dans une voie & oblique , & enfin mille choses semblables, dont la moindre paroissoit digne du plus rude châtiment : que neanmoins , quand on venoit à considerer où l'on avoit trouvé les preuves d'un si grand crime , on étoit contraint de sursoir son jugement ; que c'étoit parmi des papiers de rebut, non pas seulement au coin d'une chambre, mais dans une cheminée, toutes prêtes à être consumée par le feu, afin que comme avoit fort bien dit Mr. Fouquet dans sa defense, il ne partit plus aucunes marques d'une-chose qu'il n'avoit formée dans son esprit, que par le desespoir où il étoit de se voir mattraiter de Mr. le Cardinal Mazarin, qui lui donnoit en toutes rencontres des marques de sa méchante volonté: que c'étoit une chose generalement reçue dans le Roiaume, que l'on ne punissoit point la volonté. moins qu'on ne se fut mis en devoir d'en procuter l'execution, qu'on ne voioit point cela dans le cas dont il s'agilloit, mais au contraire de fortes présomptions d'un prompt repentir que les Rois ne devoient pas être plus rigoureux que Dieu , lequel pardonne fi facilement les premiers mouvemens, qu'il y avoit d'ailleurs quelque chose de plus fort que tout ce qu'il venoit de dire , que Mr. Fouquet foûtenoit formellement qu'il avoit dequoi prouver positivement son repentir, sans le vol qu'on lui avoit fait de les papiers ; que ces paroles troient peut-être pour s'excuser , mais peut-être troient-elles veritables : que toujours c'étoit une chose constante, & qui ne pouvoit être revoquée en doute, qu'on avoit trouvé sous son selle des requêtes adresses à Mr. Colbert, avec le mot de Monseigneur à la tête, tître qu'on ne lui avoit jamais donné avant la prison de Mr. Fouquet : que c'étoit donc une marque qu'on étoit entré chez lui,

quand on avoit voulu, & que cela emportoit une consequence infaillible , qu'on n'y étoit entre que pour le perdre , c'est-à-dire , qu'on avoit emporte tous les papiers qui pouvoient servir à sa justification : que nonobstant tout cela il s'étoit lavé du crime de peculat, dont ses ennemis s'écoient fait forts de le convainere ; qu'il avoit fait voir l'état de ses biens , lors qu'il étoit entre dans le Ministere, ceux qu'il avoit reçus de sa femme, lesquels montoient à plus d'un million , les pensions qu'on lui donnoit, les bienfaits qu'il avoit eus en diverses rencontres , & que quoi que tout cela fue extrêmement confiderable, neanmoins il avoit non-seulement tout mangé ; mais devoit encore plus de deux millions; qu'ainsi il ne faloit pas tirer des inductions qu'il étoit criminel , par la grande dépense qu'il avoit faite, qu'il en avoit eu le moien sans faire tort au Roi , & que ce n'étoit qu'à lui seul qu'il l'avoit fait, & à sa famille..

La plûpart des Juges admirerent , non pas tant le discours de cet homme, quoi qu'il fût rempli de force, que le mépris qu'il faisoit des Puissances qu'il devoit choquer par là, puisqu'elles souhaitoient la mort de Mr. Fouquet. Cependant comme il ne faut qu'un bon exemple pour porter notre prochain à bien faire, ceux qui avoient à parler aprés lui suivirent ses sentimens, & ceux qui avoient conclu à la mort, aiant honte d'avoir prévariqué à leur devoir, se retracterent, de sorte que dans un moment on vit un fi grand changement dans la Chambre, qu'on eut dit que le S. Esprit les avoit tous inspirés. Cependant comme il y avoit toujours matiere d'ordonner quelque punition à Mr. Fouquet , soit à cause du projet dont j'ai parlé cidessus , ou de ce qu'il avoit fortifié Belle-Isse de sa propre autorité, on le condamna au bannissement. On fut fort surpris à la Cour d'un arrêt fe peu atendu , cela fut cause qu'on rompit le voiage

127

de Chartres , & Mr. Colbert aiant peur que fi Mr. Fouquet avoit la liberté, il ne fit connoître un jour bien des choses , qu'il avoit interêt à tenir cachées, il fit en forte que le Roi convertit sa peine en une prison perpetuelle. Aprés donc avoir demeuré je ne sçais combien de temps dans le donjon de Vincennes , on le conduist à Pignerol , où il a demeuré pour le moins seize , ou dix - sept ans. Mais ç'a éré pour faire penitence de ses fautes , car teux qui l'ont connu dans ce lieu de persecution , saporterent qu'il en a fait un si bon usage qu'il ne lui pouvoit rien arriver de plus avantageux. Quoi qu'il en foit , je ne puis m'empêcher de raporter ici ce qui lui arriva dans l'entrevue qu'il eut avec Mr. de Laufun , qui fut mis huit ou dix ans aprés dans la même prison , chose que j'ai oure raconter à celui-ci, il n'y a pas plus de trois-mois. S'étant rencontrés tout deux , ils s'aborderent , & Mr. Louquet ne se ressouvenant que confusément de l'endroit où il l'avoit vû , lui demanda où c'étoit , foit qu'il en eut perdu le souvenir dans sa disgrace, ou comme il est plus vrai - semblable, que Mr. de Laufun n'ent pas été affez confiderable de son temps, pour le bien remarquer. Quoi qu'il en soit, Mr. de Lausun lui aiant rendu conte de ce qu'il vouloit sçavoir, par une démangeaison qui est si naturelle à tout le monde, lui voulut encore conter son histoire , & le surprit extrémement quand il lui dit les paroles qu'il avoit eues avec le Roi , au sujet de Madame de Monaco , comment il lui avoit dit , qu'il n'étoit qu'un tiran de lui vouloir oter fa maîtreffe , le refus qu'il avoit fait d'a ller faire fa charge de Colonel-General des Dragons dans l'armée qu'il envoioit en Italie, comment il lui avoit demandé de le faire General , & sur le refas qu'il en avoit fait , comment il lui avoit jetté les provisions de sa charge. Enfin comment le Roi l'avoit envoié à la Bastille, d'où neanmoins itétoit forti vingt-quatre heures après , pour reve, D E MR. L. C. D. R.

nir mieux que jamais auprés de lui. Monsieur Fouquet écoutoit tout cela comme une merveille; & voiant un homme d'une si méchante mine, il ne pouvoit comprendre comment le Roi qui étoit un Prince extrêmement éclairé, se pût coëfer à un point, que lui qui étoit le plus fier de tous les hommes, eut démenti son caractere en faveur d'un sujet qui en paroissoit si indigne. Cependant il ne témoignit rien de ce qui se passoit dans son ame : & au contraire écoutoit avec attention tout ce que l'autre lui disoit ; mais quand ce vint à son mariage avec Mademoiselle de Montpensier, comment le Roi aprés y avoir donné son consentement, avoit retiré sa parole, le desespoir où avoit été cette Princesse, & enfin tout ce qui s'en étoit ensuivi, il ne se pût empêcher de se tourner vers . un autre prisonnier d'Etat qui les étoit venu joindre , & portant son doigt à son front , ainsi qu'on a coutume de faire quand on veut dire que quelqu'un a le cerveau gâté, il voulut lui faire entendre par là qu'il n'avoit pas meilleure opinion do celui qui lui parloit. Mr. de Laufun s'en aperçut, & ne faifant pas semblant d'y avoir pris garde, il acheva les autres merveilles de sa vie, ce qui acheva de confirmer Mr. Fouquet dans ses premiers Centimens.

Colbert étant devenu tout - puissant par la disgrace de ce Ministre, posseda tellement l'oreille du Roi, qu'il donna de la jalousse à Mr. le Tellier, qui comme vieux courrisan, qui avoit rendu de grands services , prétendoit , comme il étoit juste, recevoir quelques marques de distinction. La maniere dont se prit Colbert pour y réissir , fut de faire voir une grande economie dans les Finances, dont il changea toute la forme , faisant suprimes les tresoriers de l'Epargne, & ceux qui avoient eu quelque part à leur administration. Tous ces gens furent mis en prison sous prétexte qu'ils avoient volé le Roi & eux qui prétendoient qu'il

leur fut dû des sommes immenses, se trouvèrent fi éloignez de leur conte, qu'il leur falut abandon. ner tout leur bien , pour celles qu'on leur demandoit. En éfet, pour dire la verité, il y avoit eû bien de l'abus, & il étoit bien juste que l'on y mit ordre. Cependant plusieurs Grands se trouverent interessez en cela, les uns aïant épousé des filles de partisans ; les autres étant prêts de s'allier avec eux pour racommoder les afaires de leur Maison. Le Duc de S. Agnan étoit de ce dernier nombre, & le Comte de Seri son fils aîné étoit accordé avec Mademoiselle Monero, à qui le pere avoit promis deux millions en mariage. Cé Duc étoit fort bien auprés du Roi, comme j'ai d'éja dit, & Mr. Colbert pouvant craindre qu'il ne lui rendit quelque méchant service, d'autant plus que sa faveur croisfoit de jour en jour , à cause qu'il se rendoit utile aux plaisirs de Sa Majesté, il l'apaisa en lui prometcant de donner sa fille aînée à son fils à la place de Mademoifelle Monero. On croit qu'il ne lui fit cette promelle qu'à regret, le Duc n'étant pas riche, & aiant en vûë de la marier plus avantageusement : mais quelque pensée qu'il eût là-deffus , il n'eût ofé s'en dédire, fi le Comte de Seri eut vécu. Aufli pour se conserver l'amitié du Duc, il lut dit, que puisque Dieu avoit disposé de son fils, & qu'il lui en restoit encore un, son bas âge ne devoit pas empêcher qu'ils ne s'alliaftent enfemble, qu'il avoit une cadette qui seroit bien son fait , & que s'il lui vouloit donner sa parole, il lui donnoit la sienne que la chofe se feroit, quand leurs enfans seroient en état d'être pourvus. Le Duc de faint Agnan qui avoit besoin de bien , & qui ne pouvoit pas trouver un homme qui put lui en donner davantage, n'eut garde de refuler ses ofres , & le tems afant amené les choses en maturité, le mariage s'est acsompli selon le projet qui en avoit éte fait.

Ce qui faisoit desirer cette alliance avec tant de thaleur à Mr. Colbert, c'est que Mr. de S. Agnan,

DE Mr. L. C. D. R.

comme je viens de dire, étoit tous les jours de mieux en mieux auprés du Roi. La raison est que ce. Prince étoit devenu amoureux de Mademoiselle de la Valliere, fille d'honneur de la Duchesse d'Orleans, personne d'une mediocre beauté, mais qui plaisoit plus que celles qui étoient infiniment plus belles. Ainfi il lui rendoit fervice dans cet amour dont il étoit bien-aise de dérober la connoissance à la Reine : Cette fille étoit de Tours , d'une Maison plus confiderable parmi la bourgeoisse, que parmi la Noblesse, puis que pour dire les choses comme elles sont; elle n'étoit pas seulement Demoiselle. Car quoi qu'il y en eut eû un de son nom qui eut été annobli par Henri III. lors qu'il fut obligé de se retirer à Tours, du temps que les guerres civiles. déchiroient son Roiaume, neanmoins comme ce n'éroit que le frere de son bisayeul , la grace que le Roi lui avoit faite, ne s'étendoit pas sur toute la famille , & ce n'étoit que fur fes décendans , supposé qu'il en eut laisse. Cependant le Pere de cette fille avoir eu un emploi confiderable à la guerre, & même avoir époulé une fille de qualité ; ce qui faisoit que ses enfans en vouloient être. Quoi qu'il en soit, elle étoit entrée chez Madame la Duchesse d'Orleans, sans qu'on se fur mis fort en peine d'aprofondir ces fortes de choses , & devant que le Roi la regardat de bon ceil, elle avoit fait un amant qui en étoit si amoureux , qu'il songcoit à l'épouser. C'étoit un Gentilhomme d'auprès de Chartres, aîné de sa Maison, qui jouissoit bien de vingt mille livres de rente, tellement que c'étoit un grand avantage pour elle. Il s'apelloit l'E-Rourville, étoit Lieutenant aux Gardes, & n'a. voit qu'un seul defaut , qui étoit d'avoir un pere , sans le consentement de qui il ne se pouvoit mariera Ainfi étant obligé de lui aller faire la cour pour l'avoir , il quitta Mademoiselle de la Valliete , qui le pria de revenir tout le plûtôr qu'il lui seroit posable. Il n'étoit pas necessaire de lui recomman-

MEMOIRES der, son amour ne lui permettoit pas de demeure? long-temps éloigné d'elle, & s'il n'eur tenu qu'à lui il n'auroit fait qu'aller & venir. Mais aiant affaire à un pere qui ne se contentoit pas d'une fille Sans bien , & d'une naissance si médiocre , il lui falloit plus de temps qu'il ne pensoit pour le ménager ; fi-bien que quand il raporta son consentement , il trouva les choses extrémement changées. Le Roi n'étoit pas seulement amoureux de sa maîtresse, mais sa maîtresse l'étoit si éperdûëment du Roi qu'elle avoit prévenu par sa déclaration celle qu'il auroit pû avoir envie de lui faire. Ce fut la premiere nouvelle qu'il aprit arrivant à Paris, & aiant peine à le croire, si elle ne lui étoit confirmée par la bouche même de Mademoiselle de la Valliere, il s'en fut pour la voir au Palais Roial. Mais ce n'étoit plus le temps qu'il la pouvoit voir facilement, le Monarque amoureux avoir mis des gens aupres d'elle pour lui répondre de la conduite, & ces gens lui aiant demandé qu'il étoit , il se nomma , croiant que son nom lui serviroit de passeport. On le fut dire à Mademoiselle de la Valliere, mais cette fille étoit si remplie de sa nouvelle grandeur, que craignat que fi le Roi venoit à aprendre le dessein qu'elle avoit eu pour lui il ne fut capable de la quiter , elle feignit de ne le pas connoîrre. Une fi grande ingratitude étant raportée à l'Estourville, il vit bien ce que cela vouloit dire , & n'aiant plus de lieu de douter de son malheur , il s'en retourna chez lui si accablé d'afflicton qu'il fut obligé de se mettre au lit. Ceux qui sçavoient son histoire lui demandesent s'il n'étoit pas fou de se desesperer ainsi pour une ingrate, mais n'étant pas capable de raison il donna un exemple qu'un veritable amant peut mourir de douleur. En éfer, aprés avoir langui plus de trois semaines, ne faisant que parler de l'ingratisude de Mademoiselle de la Valliere, il rendit l'esprit, aprés avoir conjuré un de ses amis de lui dire mu'il n'y avoit qu'elle qui étoit cause de sa mort,

Mr. Colbert entra dans tous les interets de Mademoiselle de la Valliere, dés qu'il la vit maîtresse du Roi, & cela lui fit emporter la balance par desfus ceux qui prétendoient comme lui avoir part aux bonnes graces du Monarque. Cependant aprés avoir palle une grande partie de ma vie auprés des Grands, je me vis comme abandonné de tout le monde, si bien que si je n'eusse eu ma rente j'aurois fort mal passé mon temps. Mon pere vivoir toujours, & quoi que par les bienfaits que j'avois procurez à la Maison, il fut fort à son aile, je ne me ressentois aucunement de ce bien. Je crois au contraire qu'il eut été d'humeur à me laifser mourir de soif, faute de me donner un verre d'eau. Cela me faisoit bien de la peine quand je venois à y faire reflexion; mais comme graces à Dieu, je n'étois pas tout à fait miserable, je prenois mon mal en patience, d'autant plus que je ne me l'étois pas attiré par ma faute. Enfin comme nous étions fur la fin de l'année 1663, je reçus une lettre de son Curé, par laquelle il me donnoit avis de venir en diligence, soit que je fusse bien-aise de le voir encore, avant que de mourir, ou que je voulusse donner ordre à mes afaires. Comme je n'en avois point qui me pussent retenir au préjudice de cette nouvelle , je partis incontinent par la poste, & arrivai fix heures aprés chez lui. Il fut furpris de me voir, & se douta bien que je n'étois pas venu de moi-même; neanmoins feignant d'en tre bien aise, il me dit que je n'avois fait que le prévenir , puisque son dessein étoit de me mander , que son grand âge ne lui pouvant plus permettre d'esperer de revenir en fante, il vouloit donner ordre à ses affaires ; que comme il n'y avoit rien que l'on dût éviter avec plus de loin que les procez entre les proches, il croyoit que je ne lui refuserois pat en l'état où il étoit , de m'accommoder avec sa femme , & avec mes freres : qu'il prétendoit que j'eusse lieu de me louer de lui, que pour cet effet il vouloir

que toute la succession fut parragée également, fa femme allant pour une tête, sans qu'il fut parlé ni de ses reprises, ni de son douaire: que c'étoit un avantage pour moi, puisqu'elle avoit aporté beaucoup de bien , qui demeureroit ainsi confondu dans sa succession, au lieu que s'il le faloit distraire, comme c'étoit la coutume, elle emportoit la meilleure part. Je ne répondis rien à un discours si injuste, mon pere ne voulant pas moins que de fait perdre par là le bien de mamere, qui étoit confiderable, les fruits qu'il m'en devoit, depuis qu'il s'étoit remarié, & mon droit d'aînelle, fuppole que je n'absorbasse pas tout ce qu'il avoit par mes prétentions. Il crut que mon filence étoit un consentement tacire à ses volontez, si-bien que croyant qu'il n'y avoit plus 'qu'à envoyer querir un Notaire, il dit à son valet de chambre de l'aller chercher. L'état où il étoit me fit souffrir tout cela sans lui vouloir contredire, esperant que sans que je fusse obligé de le chagriner , il feroir peutêtre quelque reflexion à l'injustice qu'il me vouloit faire ; mais le Notaire étant venu , & voyant qu'il lui commandoit d'écrire sa volonté, je le priai de vouloir diferer jusques à ce que je puile prendre conseil : que je le priois de se ressouvenir que j'érois fon fang,aufli-bien que les autres , lesquels avoient toûjours joui des douceurs de la maison, au lieus que j'en avois toûjours été privé ; que l'aîné du second lit étoit pourvû d'ailleurs de deux bons Benefices, desquels le mettoient en état non seulement. de se passer de parrimoine, mais d'assister son cader : que j'avois marié ma sœur , laquelle pareillement étoit affez riche, pour n'avoir besoin de rien : que je ne disois pas cela pour vouloir qu'il les exclut de fa succession, que in ne prétendois pas leur ôter ce que la nature seur donnoit, mais qu'aussi devoit-il faire la même choseà mon égard ; que neanmoins je consentois s'il le trouvoit bon , qu'il donnat à ma belle-mere une pension si forte qu'il

voudroit, laquelle j'étois tout prêt dératifier; que je voudroit bien auffi qu'il en donnât une à mon cadet, afin que fi fon frete n'en ufoit pas comme il faut avec lui, il eut roûjours dequoi (ubfifter. Mais qu'à l'égard du refte, il me permettroit, comme je lui venois de dire, de prendre confeil fur ce que

l'avois à faire. Au reste il n'y avoit rien de plus honnête que ma proposition, & c'étoit proprement me dépoiiller pour revêtir les autres. Mais mon pere étoit si préoccupé d'amour pour ma belle-mere, & pour les enfans, que s'il eût pû se lever pour me battre, je ne doute point qu'il ne l'eut fait. Il me dit qu'il voioit des preuves de ce qu'on lui avoit toûjours dit de moi, que je n'étois qu'un tigre, & un dénaturé, qui voulois avancer sa mort par ma desobeiflance : qu'il m'avoit fait une proposition , où il n'y avoit que moi qui trouvât de l'avantage, mais que l'envie que j'avois de troubler ma Maison, m'obligeoit à m'en priver, plûtôt que de m'empêcher de faire du mal : qu'il ne s'étonnoit pas si je m'étois toûjours brouillé avec mes Maîtres , qui me connoissoient mieux que lui : qu'un autre à ma place auroit fait une fortune prodigieuse, mais que Dieu m'avoit traité comme je le meritois; que je me retirasse de devant lui, pour ne pas troubler le repos de sa conscience; qu'il me donnoit sa malediction sa je perseverois dans mon dessein , & que c'étoit à moi à voir si je voulois le laisser mourir dans ces fentimens.

Je vous avouë que j'eusse voulu être bien loim quand je l'entendis parler de la sorte, je tâchai d'adoucir son esprit par les plus prosondes soumissons qu'il me sur possible, & tâchant de lui saire connoîter que je ne demandois que la justice, je iu dis encore une sois que s'il ne vouloir pas laisser alter les choies se sons rodinaire, de peur qu'elles ne sussens pos de s'ana parties à ma bellequ'elles ne sussens par la sons sous sous sons parties par la qu'elles ne sussens par la sons sons sons parties par la sons parties par la sons parties par la sons parties parties par la sons parties par

MEMOIRES 130 mere, & à ses enfans, je consentois de donner de

bien à ceux qui n'en avoient point : que j'en avois aurant de besoin que les autres , puis qu'on parloit de suprimer la banque de Lion, ou tout du moins de retrancher les rentes qu'elle faisoit, que mon frere l'Abbé seroit toûjours plus riche que nous tous ensemble , & qu'il étoit bien juste que je ne m'atendisse pas à lui , puis que quoi qu'il me fut redevable de tout le bien qu'il avoit, il ne m'avoit jamais offert une piece de trente fols, dans le tems qu'il m'avoit vû en si grande

necessité.

Je ne sçais si ma passion me faisoit croire que ce que je proposois étoit le plus raisonnable du monde , ou si veritablement c'étoit la verité. Mais mon pere en aiant une autre pensée, je fus si malheureux qu'il mourut outré contre moi. Comme il n'y avoit point de ma faute, je crus que Dieu ne songeroit gueres aux maledictions qu'il m'avoit données avant que de mourir , & cela ne m'empêcha pas de songer à mes affaires, je fis mettre le felle fur tous les effets. Il n'est pas difficile de s'imaginer que ma belle-mere se plaignit extrêmegient de ce procedé, elle qui dans le tems que j'en usois si honnêtement, m'avoit fait la guerre avec tant de cruauté. Je fis ce que j'avois fait autrefois, qui fut de la laffer dire , vû qu'elle en avoit plus de raifon qu'en ce tems-là; neanmoins pour n'avoir sien à me reprocher, plutôt que pour aucune défiance que j'eusse de mon bon droit, je lui offris mille écus de rente, movennant qu'elle se defiftat de toutes ses prétentions. C'étoit assurément un present que je lui faisois qui lui devoit paroître bien honnête, puis qu'en bonne justice elle ne pouvoir esperer que son bien , dont la meilleure partie étoit encore en nature ; mais comme elle avoit pris des. précautions que je ne sçavois pas , elle me fit dire que je devois accepter les offres que mon pere m'avoit faites , pour peu que j'eufle été bien fenfe , & refuler.

que je verrois dans peu le tort que j'avois eu de les

Ce discours ne sit aucune impression sur moi, ne me doutant nullement de la fraude qu'on m'avoit fait. Ainsi ne songeant qu'à justifier mes droits, je travaillai exactement avec les Avocats , & les Procureurs, lesquels trouverent selon leur calcul, que j'absorbois tout le bien, quand même il eût été plus confiderable. Je ne songeai donc qu'à faice lever le sellé, pour avancer toutes choses, & les formalitez qu'il falloit faire a ant été faites pour cela, je trouvai dans les papiers que ma belle-mere étoit separée par son contrat de mariage, ce qui me fit croire que mes affaires en iroient encore mieux, puis que s'il y avoit quelque remboursement qui eût été fait de son bien, mon pere n'en étoit point responsable. Je ne pûs m'empêcher de lui dire, m'imaginant que c'étoit peut-être pour se flâter du contraire qu'elle témoignoit tant de fierté, mais elle me dit pour toute réponse qu'il falloit aller jusques au bout , & que peut-être verrois-je des choses qui m'ôteroient l'envie de rire. Te ne pouvois comprendre ce que c'étoit, quelque gene que je donnasse à mon esprit : mais enfin cette Enigme se developa dans un moment. Celui qui faisoit l'inventaire ayant trouvé un sac de papiers avec un étiquete, me le montra, & j'y lûs ces paroles écrites de la main de ma belle-mere. (Remboursemens que j'ai faits de mes deniers de plusieurs parties de rentes dues par mon mari, lesquels j'ai à reprendre par préference à tout le monde sur son bien. ) Je ne m'étonnai point jusques à ce que j'euste vu ce que c'étoit , & ayant tiré les papiers du sac, j'y vis des contrats de constitution faits par mon grand pere au profit de quelques particuliers. Le principal étoit pour le moins de cirquante mille écus, tellement que si ce que ma mere prétendoit avoir lieu, elle avoit raison de dire qu'il n'y avoit pas pour moi le mot pour rire ,

Comme j'étois forti jeune de la maison , & que je n'avois jamais eû de connoissance des affaires, je ne pus rien dire jusques à ce que je fusse mieux inftruit. Cependant je vis bien qu'il y avoit de la friponnerie là-dessous, & l'explication la plus avantageuse que j'y pusse donner pour ma bellemere, fut qu'elle s'étoit servie du revenu des Benefices de son fils pour l'apliquer à son profit. Ce qui me confirma dans cette pensée, fur que quoi que mon frere l'Abé laissat manier tout ce qu'il avoit à mon pere, & à ma belle-mere, il ne se trouva pas dix france fous le sellé, lors que mon pere étoit mort. En effet, on ne trouva que huit francs & demi d'argent comptant, belle somme pour une Maison qui faisoit quelque figure dans la Province, ou pour mieux dire, belle marque comment ma belle-mere s'étoit abstenue d'y mettre la main. Quoi qu'il en soit, aprés avoir révé long-tems sur ce que j'avois vu, je sis réslexion qu'il étoit impossible que mon grand-pere eut laiffe tant de détes, puis que tout notre bien ne montoit pas davantage, & que cependant mon pere avoit marié deux de ses sœurs à qui il avoit donné vingt-cinq mille francs à chacune. Au reste, je rirois delà une consequence infaillible qu'il falloit que mon pere bien loin d'être chargé de toutes ces dettes, eut son bien franc & quitte : qu'ainfe c'étoient de vieux contrats qu'on faisoit revivre par une collusion avec les creanciers, dont les principaux étoient tous parens de ma belle-mere.

passion de me voir traité de la sorte; mais quoi qu'ils s'y employassent de bonne maniere, & do bonne foi, ceux qui avoient servi ma belle-mere ne l'ayant pas fait pour s'en repentir, & peut-être en ayant reçû une bonne récompense, tous leurs soins furent inutiles ; & je me vis réduit d'entrer dans un procez de longue discussion. Je m'inscrivis donc en faux contre ces prétendus remboursemens, & ayant eû permission de jetter des Monitoires, j'en fis publier dans les Paroisses de ceux que je croyois avoir aidé à la fausseré, esperant que la Fête de Noël qui aprochoit, les obligeroit de penser serieusement à leur conscience. Ma sœur me donna lors des marques de son bon naturel, elle me vint trouver., & me dit que quoi que ce qu'elle m'alloit dire dût la broiiiller avec sa mere, si elle en avoit jamais connoissance, elle devoit neanmoins pour rendre témoignage à la verité, m'avouer qu'elle avoit oui dire à mon pere en causant de choses & d'antres avec sa femme, que son pere ne lui avoit jamais laissé un sou de dettes , & qu'au contraire il avoit trouvé huit mille francs d'argent comptant, lors qu'il étoit venu à mourir : qu'elle s'en ressouvenoit comme s'il n'y avoit qu'un quart d'heure,& que si je croyois que cela me pût servir , elle le diroit en justice. Je la remerciai de sa bonne volonté & ne voulant pas qu'elle encourût la haine de sa mere pour l'amour de moi, je lui dis qu'il me sufisoit de connoître son cœur, sans exiger ce sacrifice: que j'étois fâché de n'avoir pas de bien , qu'il n'y auroit qu'elle qui seroit mon heritiere, & que j'aimois les gens de bonne foi. En effet, elle en fut autant que je le pouvois destrer ; car elle me donna une déclaration à trois ou quatre jours de là . par laquelle elle ne prétendoit rien fur le bien que reviendroit à ma mere de ce qui avoit jamais apartenu à mon pere, reconnoissant qu'il étoit à moi , & priant son fils en cas qu'elle fut morte de n'y rien prendre, s'il ne venoit à lui écheoir qu'en ce tems-là. Je me inocquai de son papier qu'elle vousoit à toute sorce remettre entre mes mains, & Payant déchirée n sa presence, je lui dis que nous nous accommoderions toûjours bien elle & moi: que je lui sqavois autant de gré de ce qu'elle faisoit, que si elle me donnoit cent mille écus, & que tout mon chagrin étoit de n'être pas en état de re-

connoître sa bonne volonté.

Nôtre procez qui avoit d'abord été intenté sur les lieux , vint bien-tôt à Paris , par le moyen d'un prétendu creancier de ma belle-mere, qui croyant y avoir toute forte de crédit, & la servir plus utilement, l'y fit évoquer à cause qu'il avoit ses causes commises. Bien loin d'en être faché, j'en fus ravi y a yant peut-être autant d'amis que lui, & croyant qu'ils ne m'abandonneroient pas dans une cause si juste. En effet , chaeun m'offrit ses services, & moi qui avois haï jusques là les procez plus que toutes les choses du monde, entrepris le mien avec tant de chaleur que j'en perdois le boire & le manger. Je ne içais quand j'y pense encore, à quoi attribuer un fi grand changement, fi ce n'est que ma bellemere ayant toujours pris à tâche de me chagriner. je me faisois à mon tour un plaisir de lui donner de la peine. Cependant le bureau étoit contre moi, & je ne voyois personne qui ne me dit que je perdrois mon procez, à moins que je ne produisisse quelque piece qui pût justifier l'injustice qu'on me faifoit. J'avois levé aurant de contrats de mes deux tantes, pour montrer qu'ayant eû cinquante mille francs, il falloit que mon percen cut cu bien d'avantage, mais les Avocats se mocquoient de moi, quand je disois que c'étoit une preuve suffisante, ajoûtant qu'en matiere de procez, on ne jugeoit point fur la présomption.

l'étois sans doute dans un embarras inconcevable; entendant ces sortes de chose; & je me voyois à la veille d'être encore condamné aux dépens aquand un Conseiller de la grande Chambre

DE MR. L. C. D. R. me fit dire que si je voulois épouser sa fille, il me feroit gagner mon procés. Je demandai à celui qui me faisoit cette proposition, qui étoit ce Conseiller, à quoi il me répondit qu'il lui étoit défendu de le dire, à moins que je n'eusse accepté le parti, mais qu'austi-tôt que je lui aurois donné ma parole il me feroit voir & le beau-pere, & la fille. Je lui repliquai que l'on ne se marioit pas sans connoître, & que devant que de rien promettre j'étois bien aise de scavoir à qui j'avois affaire : qu'en premier lieu cette proposition me paroissoit bien gaillarde, on pour parler plus juste, d'un homme peu scrupuleux : que mon beau-pere prétenda étoit donc personne à vendre la justice, puis qu'il me la falloit acheter aux dépens de ma liberté, & peut-être de mon bonheur : qu'en second lieu cette précaution de me vouloir faire donner ma parole avant que de le connoître, marquoit une défiance qu'il avoit de sa réputation ; que ce ne pouvoit être que deux ou trois de ces Messieurs que je ne voulois pas nommer, mais que si c'étoit un de ceux dont je me défiois, j'aimois mieux être toute ma vie milerable, que d'acheter mon bien par une alliance si honteuse. Cer homme me laissa dire tout ce que je voulus sans m'interrompre, puis haussant les épaules , il me dit qu'il pardonneroit cette imprudence à un homme de vingt ans, mais qu'un qui en avoit prés de cinquante, n'étoit pas exculable de dire de si grandes pauvretés : que j'apellois donc vendre la justice, que de me vouloir servir de son crédit, quelle obligation avoit un homme de préferer mes intérêts à ceux de ma bellemere, qui selon les aparences avoit le bon droit de son côté : que ces Messieurs de qui je disois tant de mal, étoient pourtant les plus autorisez dans le Parlement , que tout trembloit fous eux ; & que fi l'on en faifoir quelque médifance, c'est que les autres enrageoient de n'avoir pas tant d'esprit,

pour tourner une affaire comme il falloit : qu'il me

## MEMOIRES

falloit laisser perdre mon procés, puis que j'étois affez fou que de le vouloir perdre ; que ce seroit bien employé que de m'en faire payer les dépens, & que quand on lui en aprendroit la nouvelle il feroit le premier à dire que je n'aurois que ce que

ie meritois.

J'avouë que je fus touché de cette menace, & tâchant en moi-même de justifier le procedé de ce beau-pere prétendu, je me dis qu'il n'étoît peutêrre passi condamnable que je me l'étois imaginé : que les services qu'il vouloit me rendre pouvoient être interesses, mais non pas injustes: que ces sortes d'hommes voioient plus clair que les autres dans un procés, & que c'étoit assurément par là qu'il prétendoit me faire gagner le mien : que d'ailleurs il n'étoit pas étrange qu'il demandât pour récompense que j'époulaffe la fille ; qu'il étoit permis à un homme de demander tel sasaire qu'il vouloit; que cependant à bien examiner toutes choses, ce n'étoit pas moi qui donnoit du bien à sa fille, mais sa. file qui m'en donnoit, puisque sans lui j'étois à la veille de ne pas avoir un sou. Enfin à en parler franchement , l'aversion que j'avois pour ma bellemere m'a ïant fait voir plus de facilité à cette affaire que je n'aurois crû, je dis à cét homme que je me rendois à ses raisons, pourvû que le beau-pere prétendu ne fut point Mr. Genou, & que la fille ne fut point quelque bête épaulée. J'avois tellement Mr. Genoù en tête, pour quelques injustices que je scavois qu'il avoit faites à d'honnêtes gens, que je ne m'avisai point d'en exclure encore quelques-uns qui ne valoient gueres mieux que lui. Ainsi mon homme croïant que l'affaire étoit déja plus d'àmoitié faite, il me nomma Mr. de Canaïe, qui étoit un autre scelerat, pour ne pas dire qu'il étoit encore plus mêchant que lui. Son nom me fit écrier comme s'il m'eût pris quelque mal prompt & fubit , & l'apareilleur n'en jugeant rien de bon , me dir de prendre garde à ce que j'allois faire, que

## DE MR. L. C. D. R.

le gain ou la perte de mon procés dépendoit de mon procedé; que la Demoiselle étoit sage, & n'avoit rien de desagréable : qu'un refus outreroit le pere qui aimoit la vengeance & qu'en un mot je ne m'en prisse qu'à moi , s'il m'en arrivoit du mal. Je lui répondis qu'il m'en arriveroit tout ce qu'il plairoit à Dieu, mais que je ne serois jamais le gendre de Mr. Canaïe ; qu'il pouvoit me faire perdre mon procez sans noircir beaucoup sa conscience qu'il avoit déja tant fait de ces fortes de tours, qu'elle devoit être plus noire que la cheminée: que je m'étonnois cependant comment il n'avoit pas encore trouvé moïen de marier sa fille, laquelle commençoit à monter en graine, qu'il me sembloit qu'il lui étoit tombé souvent de pareilles affaires que la mienne entre les mains, & que je m'étonnois qu'il eût jetté les yeux fur moi pour être la malheureux.

Enfin j'en dis trop pout un homme qui avoit un procez dont il étoit un des Juges, & sur tout devant un personnage dont le métier étoit de trafiquet . pour lui avec les parties. Ainsi lui a'iant été redire de mot à mot tout ce que je lui avois dit, ma belle-mere ne sollicita point contre moi avec tant de chaleur, qu'il le fit secretement. Cependant ce fut son bonheur que le refus que j'avois fait de sa fille, il la maria à un Gentilhomme bien plus riche que je ne pouvois être, quand même j'aurois gagné mon procez, ce fur à Montigni fils du Gouverneur de Dieppe, & il ne lui en coûta pourtant ou du moins pour la meilleure partie de sa dor, qu'une petite injustice. Quoi qu'il en soit, je ne me repens point qu'il ait emporté cette conquête, elle porte le haut de chausse vigoureusement, & tout ce que son mari peut faire aujourd'hui qui sente encore le maître, c'est que quand il lui plast il va s'enyvrer à Chartres, n'y ayant point de vin pour lui dans sa maison. On me permettra bien cette verité pour le gendre d'un homme que j'ai

640

tant de suiet de hair : en effet , il fut cause que je perdis à quinze jours de la mon procez avec dépens , & depuis je n'ai point eû d'ennemi qui m'ait fait la moitié du mal qu'il a tâché de me faire.

Cependant les dépens montoient à une fomme confiderable, & ma belle-mere qui n'avoit pas envie de me ménager ; ayant levé un Executoire contre moi, me fit, à la persuasion de Mr. de Canaie , mettre en prison lors que je m'en défiois le moins. Comme il étoit de deux mille tant de livres , & qu'en ce tems-là comme en celui-ci l'argent étoit fort rare, je ne trouvai point d'ami assez. charitable pour me les vouloir prêter. Il y en eût beaucoup neanmoins qui me vinrent voir , & qui m'aiderent à détefter l'ingratitude de cette femme, mais tout cela ne me soulageoit point il fallut prendre patience, & me résoudre à ce qu'il plaisoit à Dieu d'ordonner. Je trouvai dans la prison beaucoup d'honnêtes gens, qu'une destinée semblable à la mienne réduisoit au même état , ils n'en étoient pas cependant si affliges que je pouvois être, & je voiois qu'ils cherchoient à se divertir . somme s'ils euflent été en liberté. "N'étant pas de leur humeur je me mis à pester contre mes Juges , & même contre le siècle où l'on faisoit si peu de juftice,& y ayant-là des espions aussi-bien qu'ailleurs, je fus envoyé à Pierre-Encise, c'est-à-dire, que mon affaire qui étoit purement eivile , commença à devenir criminelle. Je fus long-tems à deviner ce que je pouvois avoir fait , pour être traité de la forte , mais me ressouvenant que j'avois dit quelque chose contre un Ministre , je ne cherchai plus d'autre cause de mon malheur. Comme ce que j'avois dit n'étoit pas autrement de consequence, l'eus la liberté de me promener, & les autres prifonniers voyant un nouveau venu, s'en presserent de sçavoir mon histoire. Je n'eus garde de vouloir leur dire ce que l'avois fait, & medisant innorent je suivis en cela l'exemple de la plupart , que

Prolent qu'en niant toutes choses , ils en sortiront bien plûtôt. J'y trouvai entr'autres le Marquis de Frêne que j'avois connu assez particulierement, pour le traiter d'une autre manière que les autres, c'est pourquoi je lui avoitai franchement mon imprudence, lui demandant ce que je devois faixe pour la reparer. Il me dit que difficilement me donneroit-il un bon conseil dans une affaire si délicate, qu'il en avoit bon besoin lui-même, & que son malheur ne provenoit que de la même chose. Il me furprit en me disant cela , aïant toûjours oui dire que c'étoit parce qu'il avoit voulu vendre sa femme à des Corsaires , & n'aïant pû m'empêcher de lui témoigner ce que j'en pensois , il me répondit: , que puis que j'étois si mal informé, il m'aprendroit dans peu de mots quelle étoit sa veritable Histoire. Comme nous n'avions rien à faire, & que je me faisois autant de plaisir d'aprendre une avanture si extraordinaire , qu'il s'en faisoit à la conter , nous nous assimes fur un banc qui étoit sur la plate-forme, où nous nous promenions, & voïant que je m'aprêtois à l'entendre , il me dit que pendant que la femme étoit encore fille, il en avoit été passionnément amoureux ; que quoi qu'il se dit à Îui-même que les filles tenoient des meres , la vie que menoit la sienne ne l'avoit pu détourner de se contenter à quelque prix que ce fût, c'est pourquoi aprés avoir ellaié inutilement de le faire, sans être obligé de l'épouser, il s'y étoit résolu, voïant qu'il ne lui restoit plus que ce moyen-là pour devenir heureux, qu'il l'avoit donc demandée à la mere eu mariage de son consentement, mais que cette femme qui avoit peine à se défaire de son bien , la lui avoit refulée: que ce refus n'avoit fait qu'animer la paffion de l'un & de l'autre, qu'ils avoient réfolu, ensemble de s'en aller , qu'il l'avoit enlevée , & avoit trouvé un Prêtre pour les marier : que la chose étant faite, il avoit été force à la mere d'y consentir , qu'il avoit été le plus heureux de tous

uns & les autres avoient manqué leur coup, non pas toutefois sans que cela eût fait grand bruit dans le monde : que son valet de chambre particulierement avoit si mal pris ses mesures, que le soupcon en étoit tombé sur lui ; que cela l'avoit perdu auprés du Roi, mais qu'on avoit tout attribué à l'interêt, sans soup conner rien de sa jalousie : qu'aprés cela son frere ne pouvant plus revoir sa femme avec tant de commodité, elle qui étoit de race à ne se pouvoir passer d'amant, en avoit fait à droit & à gauche ; qu'entr'autres elle avoit eû un homme d'un grand crédit, lequel étant encore dans le feu de sa jeunesse, ne songeoit qu'à passer son tems, quoi qu'il fût apellé aux grandes affaires : qu'il n'avoit pû souffrir un commerce si honteux sans faire beaucoup de bruit, & même sans parler mal de cet amant:qu'il l'avoit sçû & que ç'avoit été la premiere cause de son malheur : que néanmoins comme il avoit eû peur de faire parler le monde, qui auroit pû dire que ç'en cût été trop que de baiser la femme & de maltraiter le mari , il avoit diferé sa vengeance jusqu'à ce qu'il en trouvât l'occasion: qu'elle s'étoit offerte bien-tôt aprés; que lui qui parloit, ne pouvant souffrir qu'on le montrât au doigt dans toutes les compaguies, avoit pris le tems de l'absence de cet homme, pour faire faire un voyage à sa femme : que pour lui ôter tout soupçon, il avoit feint de se racommoder avec elle, l'avoit traitée en femme bien-aimée, & enfin qu'elle s'étoit si bien laissée surprendre, qu'elle avoit été la premiere à lui demander quand ils partiroient : que la voyant de si bonne humeur , il n'avoit pas voulu lui laisser le tems de se repentir, qu'il lui avoit fait prendre le chemin de Lion ; d'où il l'avoit menée en Provence, à dessein de la vendreà un Corsaire qui s'en devoit charger moyennant un certain prix : mais qu'il avoit eté si malheureux, que sa femme s'étoit sauvée par un miracle ; qu'au lieu donc d'en être défait , il n'avois

244

acquis que la réputation d'un scelerat, & d'un petfide : que l'amant de sa femme qui ne demandoit qu'un prétexte pour le perdre, avoit mis celui-là pour le loger où il étoit ; que cependant on le timpanisoit dans le monde d'une étrange sorte : que sa femme ayant prié un Marchand de la ramener, il lui avoit avancé quelque argent , pour lequel il étoit obligé de la plaider: que cela faisoit une instance au Parlement, où il n'oublioit pas son histoire, afin de faire voir le besoin qu'elle avoit eû de lui, & d'étaler son ingratitude: qu'en effet, que quoi qu'il vou lut beaucoup de mal à ce Marchand pour ne l'avoir pas laissée où il l'avoir trouvée , il ne pouvoir pas s'empêcher de dire qu'après une si grande obligation, c'étoit une chose bien honteuse à elle de vouloir éluder son payement, sous prétexte qu'étant en puissance de mari , elle n'avoit pas été en pou-

voir de lui passer une obligation. Quoi que je scusse la plus grande partie de son histoire, je ne voulus pas l'interrompre. Il m'aprit cependant quelques circonstances que je ne feavois pas, par exemple, que la prilon qu'il fouffroit, n'étoit que pour avoir choqué l'amant de fafemme. Cela me fit faire réflexion que tout malheureux que j'étois, je ne l'étois pas tant neanmoins, que fr je me fuste marie, & prenant toutes; les femmes en aversion, je sis vœu que pas une ne me seroit jamais de rien. Je passai trois ans dans Pierre-Encise, sans entendre parler ni d'amis, nr d'ennemis, & m'y croyant confiné pour le reste de mes jours , le chagrin m'accabla tellement que je n'étois pas reconno slable. Aussi plus je faisois de réflexion à ma destinée, plus je trouvois que j'étois malheureux. Et pensant quelquefois à Mr.le Cardinal de Richelieu, je foupirois pour fa. mémoire, plus que je n'avois jamais fait pour aucune ma creste. Enfin ayant passe un fi longtems dans un chagrin plus aise à s'imaginer qu'à derzire, Mr. l'Archeveque de Lion frere du Marechal de Villeroi ; à qui s'adreffoient tous les paquets de la Cour, comme Lieutenant de Roi de la Province, m'envoia dire que je pouvois sortir, mais que le Roi me donnoit encore la ville pour prison. Je le fus remercier, comme si la grace me fut venue de lui , & comme il étoit rempli de vanité, il reçût mon compliment de même que s'il. lui eut été bien du. J'avois été nourri aux dépens du Roi tant que j'avois demeuré à Pierre-Encise, sinsi s'étant amassé une petite somme des arrerages de ma rente, j'eus moien de païer ma bellemere, & me vis encore quelque argent devant moi. Je resolus d'en être bon mênager, voiant à combien de choses j'avois été exposé faute d'avoir deux cens pistoles pour paier ces miserables dépens: mais quelque resolution que l'on fasse il est bien difficile de se soustraire à son malheur. Mr. l'Archevêque de Lion m'aiant emmené à la chasse avec lui à sa maison de Vimi , qu'il fait appeller Neuville, nonobstant qu'il m'eût dit que je ne pouvois fortir de Lion , il fallut jouer au retour , & ma complaisance me coûta tout ce que j'avois. Ce fut alors qu'outré de la perte que je venois de faire je me mis à gloser fur la vie de cet homme , qui est si éloignée de sa profession. En éfet, c'est un Archevêque entouré de gardes, au lieu de Prêtres, fuivant un cerf à la tête de cent chiens, au lieu de suivre la Croix, faisant bonne chere, au lieu de faire abstinence, ne parlant que des grandeurs de la Cour, au lieu de parler de l'humilité, & enfin fi fort à charge à la ville de Lion , qu'il en est plutôt le tiran , que l'Archeveque. En efet , j'ai vur devant mes yeux une choie difficile à comprendre, dans le fiecle où nous fommes, mais qui n'en est pas moins veritable. De temps en temps il envoie querir les Echevins , sous prêtexte de quelques ordres qu'ils a reçus de la Cour, & s'il leur dit que son frere le Maréchal lui a mandé qu'il a perdu quelque argent , c'est-à-dire qu'il faut qu'ils lui. aportent le lendemain la même (nomme , & ils n'y oferoient manquer. Voilà à quelles conditions il les protege comme il fait, & cela m'a coûté aufil-bien qu'aux autres rentiers le quart de ma rente. Car aiant épuilé la ville par ces contributions, qui ne wont jamais moins qu'à deux ou trois mille piftolles, il a été obligé de folliciter un Arrêt du Confeil, par lequel on a réduit, comme je viens de dire, les

rentes aux trois quarts. . Quand j'eus perdu mon argent, c'eft-à-dire; huit ou dix jours aprés, il m'envoia querir, pour me dire que la Cour me permettoit de m'en aller où je voudrois. Cela me fut inutile, étant obligé d'attendre un nouveau secours , tellement que demeurant toûjours dans mon auberge, qui étoit les trois Rois, je passai mon temps le plus agréablement que je pûs. Il y venoit tous les jours loger de nouveau monde, cette ville étant sur le passage de diverses Provinces, ainfi on se desennuioit facilement, & je trouvois que pour un homme qui n'avoit pas beaucoup de bien , ce sejour n'étoit pas desagréable. Pendant que j'étois là, Mr de saint Silvestre Officier en reputation dans nos troupes, y vint loger. Je ne le connoissois point, mais lui & moi étant d'humeur à faire bien-tôt connoissance, nous fîmes ensemble quelques parties de plaifir. Il venoit de Comté ou son regiment étoit, ce : me semble, en garnison, & aiant trouvé sur le chemin un Genrilhomme de la ville nommé Servieres, le parent de celui qui a un si beau cabinet, ce Gentilhomme le vint prier à souper , & S. Silvestre lui demanda s'il trouveroit bon que je fusse de la partie. Il étoit trop honnête pour ne m'en pas faire la civilité, & y étant allé librement, il nous demanda à jouer deux ou trois tours de tric-trae, aprés nous avoir fait fort bonne chere. Comme je sçavois assez bien ce jeu-là, je le pris au mot, & nous ne jouames qu'un demi Louis au tour. La fortune fut . tellement égale entre nous , que nous joilames

plus de quatre heures entieres sans pouvoir avoir un tour l'un fur l'autre, & me disant que nous ne devions pas nous quiter sans cela, nous continuames à jouer jusques au lendemain matin. Cependant la fortune s'étoit déclarée, & avoit été telle= ment en ma faveur, qu'à huit heures au matin je lui gagnois cent pistoles. Comme le cornet nous tomboit des mains d'envie de dormir, il me dit qu'il me demandoit quartier , à quoi je lui répondis que c'étoit à lui à me le donner quand il voudroit : que je ne le voulois pas quiter , parce que je gagnois : mais que j'avois tout au moins autant besoin que lui de dormir. Etant donc tous deux si bien intentionnés pour nôtre repos, nous quitâmes le jeu, à condition de le reprendre dés que nous aurions dîné. Nous nous couchâmes chacun dans un bon lit, aiant dormi quatre ou cinq heures, nous mangeames la soupe. Il falur aprés cela s'acharner l'un contre l'autre, & la fortune continuant de me favoriser, je lui gagnai jusqu'à cinq cens pistolles. Enfin considerant qu'il ne pouvoit jamais revenir d'une si grosse perte, & que nous allions encore passer la nuit , il me pria de lui vouloir jouer sans plus trois cens pistolles en trois tours lies. J'y consentis volontiers, & pris les deux premiers , sans qu'il se pût reconnoître , mais étant venu tout d'un coup un revers de fortune, j'en perdis deux autres aussi vîte, tellement qu'étant tant à tant , nous remîmes encore en trois. Ils furent plus disputés que n'avoient été les autres, mais y aiant succombé à la fin, je n'eus que deux cens pistolles de reste. La somme étoit affez confiderable pour le petit jeu que nous avions joué d'abord, néanmoins peu s'en étoit fallu qu'il n'en eut perdu huit cens, tant il est vrai qu'il n'y a rien de si dangereux que le jeu.

Quoi qu'il en foit, cela me consola de la perte que j'avois faite avec Mr. l'Archevêque, & aiant alors de l'argent pour m'en aller à Paris, je sus que graces à Dieu j'avois l'esprit meur, ou du moins le devois avoir : que pour ce qui est de monter à cheval je fariguois encore aussi-bien que si je n'avois cû que vingt-cinq ans, ce qu'il ne tien-

droit qu'à lui d'éprouver.

Je fis rire Mr. de Turrenne de la maniere que je hi fis ofre de mes services , & m'aiant pris au mot , il me dit qu'il me donneroit un camarade, que s'il n'étoit pas si vieux que moi, du moins n'y auroit-il pas beaucoup à dire. Il vouloit parler de Clodoré, lequel avoit été Capitaine dans un vieux corps ; & comme je le connoissois, je fus plus aise que ce fut lui qu'un autre. Au reste , quoi que cet homme fut fort connû par ses services , il y avoit un autre endroit qui le faisoit encore mieux connoî:re, mais non pas si avantageusement pour lui. Il avoit le malheur d'avoir épousé une femme coquette, & une fois qu'il revenoit de l'armée, un de ses amis l'aiant obligé en passant à Paris, de l'accompagner dans un lieu de débauche, il l'y avoit trouvée, qui dans son absence tâchoit à y prendre son plaisir. Je laisse à penser combien une avanture si cruelle avoit fait de peine à un homme de cœur, il l'avoit nonseulement maltrairée sur le champ, mais encore mise en Religion; cependant par un retour bien furprenant, fur tout à une personne qui avoit toûjours passe pour homme d'honneur, il l'avoit reprile quelque temps aprés , & étoit actuellement avec elle. Cela lui faisoit un tort inconcevable dans les troupes, & si j'eusse été marié je n'aurois eû garde de faire cotterie avec lui , de peur qu'on n'eût dit que nous n'euflions été camarades en toutes choses. Il fut ravi, à ce qu'il me témoigna, de ce que je voulois encore servir, & aiant fait nôtre équipage ensemble, nous nous préparâmes pour cette glorieuse campagne de Hollande.

Depuis le mariage du Roi nous avions eû quelque petite guerre à droit & à gauche, mais où les forces du Roiaume n'avoient pas été toutes occu250

pées, fi l'on en excepte la campagne de l'Isle. Ainst. le Roi n'avoit emploié à ces petites expeditions que des Capitaines de mediocre réputation, si-bien que leurs fautes avoient fait connoître combien les grands hommes étoient à estimer. Ainsi le Roi a l'ant afaire à une Republique florissante, & dont les richesses surpassoient celles des plus grands Monarques, fit choix du Prince de Condé & du Vicomte de Turenne, les deux plus grands Capitaines qui fussent dans toutes la Chrétienté. Cela fit rajeunir le Prince de Condé, qui avoit essuic diverses mortifications, depuis qu'il étoit revenu d'avec les Espagnols, car hors qu'en 1668. on s'étoit servi de lui pour la conquête de la Comté, on n'en avoit fait non plus de cas, que si tant de grandes actions ne l'eussent pas rendu recommandable. Encore si cela lui étoit arrivé, n'en étoit-il redevable. qu'à la jalousie que le Marquis de Louvois avoit conçue du Vicomte de Turenne, qui tant qu'avoit duré la campagne de l'Isle, avoit eu l'oreille du Roi à son préjudice. Ainsi peur éloigner ce grand homme, il avoit fait revenir l'autre, qui étoit confiné , s'il faut ainsi dire , dans sa maison de Chantilli, où il avoit essuié divers chagrins. En éfet, l'on avoit remarqué que quand le Roi avoit envoié des troupes en Hongrie, il n'en avoit donné le commandement au Comte de Coligni son parent, que parce qu'il s'étoit brouillé avec lui , & comme tout le monde ne sçait pas cette circonstance, je suis persuadé qu'on ne sera pas fâché que je la raporte. Lors que le Roi avoit fait des Cordons bleus, ce qui arriva, ce me semble, en 1660, le Prince de Condé avoit eu la nomination d'un, & le Comte de Coligni avoir crû que ce seroit lui à cause des obligations que ce Prince lui avoit, ou du moins le Duc de Luxembourg , qu'on apelloit en ce temps-là le Comte de Bouteville. Aufli sembloit-il que ce Prince les dut preferer , tant à cause de leur qualité, que de ce qu'ils avoient l'honneur de lui

apattenir. Mais aiant nommé à leur préjudice Guitaut son favori, le Comte de Coligni en fut sa scandalisé qu'il s'en fut le trouver à l'heure même, & lui reporta les provisions de la charge de Capitaine-Lieutenant de ses Gendarmes. Cependant il lui dit qu'il ne meritoit pas ce qu'il avoit fait pour lui , qu'il avoit quitté pour le suivre une des premieres charges de la Maison du Roi, & que pour récompense il lui préferoit un homme qu'on ne sçavoit pas s'il étoit Gentilhomme : qu'il avoit des enfans, & que si Dieu lui faisoit la grace de les élever, il leur donneroit plutôt un coup de pistolet , que de souffrir qu'ils s'attachassent jamais à d'autres qu'au Roi : que du moins s'il faisoit quelque injustice, c'étoit à lui à le faire, & qu'on n'en avoit pas tant mal au cœur. Le caractere du Prince. de Condé étoit de n'être gueres endurant, mais soit qu'il confiderat qu'il avoit tort, ou qu'il le voulût regagner par la douceur, il lui dit qu'il ne devoit pas se mettre tant en colere , que s'il avoit nomme Guitaut au préjudice du Duc de Luxembourg & de lui , c'eft qu'il avoit erû que leur qualité leur feroit obtenir ce que l'autre ne pouvoit esperer par la fienne ; que s'il eût fçû que les chofes eustent tourné comme elles avoient fait , il en auroit peutêtre use autrement : qu'il devoit être content de cette satisfaction, & qu'il ne tiendroit pas à lui qu'il . ne le fut à l'avenir. Quoi que ce fut beaucoup à Mr. le Prince de Condé de parler de la sorte, lui qui n'avoit jamais coûtume de pleïer, neanmoins le Comte de Coligni n'en fut pas satisfait , & il se retira tout-à-fait broiillé avec lui.

Ce fut-là la principale raison, comme j'ai déja dit , pour laquelle on lui donna le commandement des troupes qui marchoient en Hongrie. Ce qui fâcha tellement le Prince de Condé, que s'il n'avoit cû Chantilli pour ronger son frein, il seroit mort de douleur. Cependant il y demeura le plus long semps qu'il pût fous prétexte de les goutes : mais aya quoi qu'il en fuit extrémement incommode, il se seroit encore mieux aimé à la Cour, s'il s'y sur vû reaité comme il sembloit que sa naissance le demandoit. Mais le Roi qui se reiouvenoit du temps passes, prenoit plaisit à le tenir si bas, que cela faisoit même de la peine à ceux qui n'y avoient point d'interète. En éfet, il me souvient qu'un jour comme il étoit dans la chambre du Roi, qui déjûnoit pour aller à la chasse, il sut une heure à tenir la chemise qu'il lui falloit donner, sans que ce Prince lui tune seule parole, quoi qu'il n'eit que Bontemps son premier valet de chambre, un Recolect & moi, avec qui s'entreeuir; cari il n'y avoit que nous dans la chambre, & il avoit défendu qu'on laissat.

entrer personne.

Quoi qu'il en soit, quand le Roi se vit à la veille d'une grande guerre , il changea bien de conduite. Il n'y eut sorte de caresses qu'il ne fit à ce Prince, & se tenant enfermé avec lui, & avec le Vicomte de Turenne, depuis le matin jusqu'au foir, il tâcha avec l'aide de ces deux grands hommes de se perfectionner dans le mérier de la guerre. Je ne raporterai point le succés de cette campagne Lela seroit trop afecté pour des Memoires, outre que nous avons encore l'esprit tout rempli de ces grands évenemens. Cependant je dirai que n'aiantpoint d'ennemis sur les bras, nous nous donnâmes du bon temps autant que nous voulûmes : furquoi je me souviens que le Vicomre de Turenne qui prévoioit ce qui devoit arriver, dit au Roi que ce temps-là ne dureroit pas toujours, & que s'il n'y prenoit garde il y auroit beaucoup à déchanter. Le Roi faisoit bien la grace à Mr. de Turenne que d'avoir beaucoup de confiance en lui; mais le Marquis de Louvois, qui à proprement parler faisoit la charge de General d'armée, ne avoit pas plurôt entretenu, qu'il changeoit son fprit entierement. Ainsi voiant qu'il ne gagnois aien à se rompre la tête, il laissa aller toutes cho-

DE MR L. C. D. R. les , fans s'en mettre aucunement en peine , puis qu'on ne le vouloit pas croire. Cependant je failois ma charge d'Aide-de-camp, où je n'avois pas grande peine, mais lors que j'y pensois le moins, je changeai de qualité ou du moins on me prit pour un General, puis qu'on vint à moi pour avoir des certificats. Le Duc de Longueville avoit en entrant en compagne, plusieurs Gentilshommes, & entr'autres le Chevalier de Montchevreiil : frere de celui qui est Colonel aujourd'hui du Regiment du Roi. C'étoit un homme parfaitement bien-fait, & qui avoit eu de bonnes fortunes. Car la mere de son Maître l'avoit tellement aimé, qu'un jour comme il revenoit de l'armée, elle lui avoit elle-même tiré ses bottes , afin qu'il fut en état plûtôt pour lui rendre service. Il avoit eu encore les bonnes graces de beaucoup d'autres, tellement qu'il auroit été fort à son aise, file jeu ne l'avoit perdu. Mais il avoit joue tout ce qui étoit à lui , & tour ce qui n'y étoit pas, & un jour il avoir perdu tout l'argent de la recrue du Regiment de Normandie, qu'on lui avoit confié. Il avoit fait souvent de ces petits tours, ce qui l'avoit perdu non-seulement de réputation, mais lui avoit encore gâté la cervelle. En effet, il s'étoit vû dans de telles extrémitez, que la crainte avoit produit cet effet. Cependant il ne pouvoit s'empêcher de jouer , & il ne fur pas plûtôt arrivé en Hollande, qu'il recommença sur nouveaux frais. Mais la fortune ne lui étant pas favorable, il perdit tout ce qu'il avoit , de sorte que sa cervelle qui n'étoit pas trop forte, en fut si bien démontée, que la sièvre chaude le prit, qui le troussa en peu de jours. Son Maître ne lui survécut gueres, s'étant foulé au camp du Prince de Condé, avant que de. paffer le Rhin, si bien qu'il fit de coup d'écourdi qui

lui couta la vié,& celle de tant d'honnètes gens. Or comme il y avoit peu de distance, entre la mort de l'un & de l'autre, les parens du Cheyalier de Moge 214

chevreiil me virent trouver, pour me prier de vouloir écrire en leur pais, où ils fçavoient que j'avois des habitudes, comment il étoit mort de regret d'avoir perdu un si bon Maître. Je trouvai la demande fort plaisante, moi qui sçavoit qu'on l'avoit mené à Nuits le lendemain que nous étions entrez dans nimbergue, qui étoit pour le moins quatre ou cinq jours avant que pous passassions le Rhin. Mais faisant l'ignorant, je leur dis que je voulois bien le faire pour l'amour d'eux, quoi que j'euste oui dire qu'il étoit malade auparavant. Au reste je ne sçavois encore pourquoi ils souhaitoient ce service de moi , & tout ce que je croyois , c'est qu'ils Étoient bien-aises de cacher la nature de sa mort, de peur qu'il n'en retombat une tache sur leur famil-Ic. Mais il y avoit une autre raison, c'est qu'il avoitencore joue l'argent de beaucoup de personnes, & ils aimoient mieux faire acroire qu'on le lui avoit pris aprés sa mort, que de dire qu'il étoit mort de regret de l'avoir perdu. Quoi qu'il en soit, c'étoit une délicatesse, où je ne pouvois rien, car aprés ce qu'il avoit fait , tout ce qu'il pouvoient faire ne pouvoit pas être d'une grande consequence. D'un autre côté ils n'avoient que faire d'aprehender que l'on redemandat cet argent, la terre de l'aîné étoit en décret, qui étoit le seul à qui l'on se pouvoit adresser, & si Madame de Maintenon eut tardé davantage de prendre soin de cette famille, bien loin d'être en état de payer pour les autres, il y auroit long-temps qu'elle seroit à bas. Je ne dis point cela par envie, ni pour trancher du grand Seigneur, pour peu qu'on veuille se ressouvenir de ce que j'ai dit de moi ci-devant, on voit bien que je ne me flâte pas, & quand je serois encore plus riche que tout ce que je vois de gens, mon humeur ne seroit pas de m'en faire accroire. Cependant je ne demandai pas si précisement ce que ces Messieurs vouloient, qu'il ne restât quelque curiosité à ceux à qui j'écrivois, & aiant bientôt fû que le Chevalier de Montchevreiul

Etoit mort , ce qu'on apelle fou , ses parens crurent que cela ne pouvoit venir que de moi, & sur ce piéme voulurent beaucoup de mal. Pas un neanoins n'étoit si méchant que de me quereller, mais comme ils sont voisins de la Normandie, & qu'on veut que ce soit de ce païs-là que sorte la trahison, ils firent ce qu'ils purent pour me perdre. Si Madame de Maintenon ayoit été ce qu'elle est aujourd'hui, ils y auroient réuffi facilement, & tout ce qui me pouvoit arriver de mieux, étoit d'être renfermé pour toute ma vie dans la Bastille, mais par bonheut son crédit n'étant pas encore si grand, tout ce qu'ils purent me faire, fut la moue. La verité pourtant est que je n'avois rien dit , ni en bien ni en mal, mais croïant qu'il y auroit de la foiblesse à moi de chercher à les desabuser, je leur laissai croire tout ce qu'ils voulurent, & fus toûjours mon chemin.

Cependant nous avancions toujours en Hollande, & aprés avoir passe le Rhin, nous passames l'Issel, fur lequel nous affiegeames Doesbourg. Le Duc d'Orleans frere du Roi étoit à l'armée . & sa naissance voulant qu'il eût le principal commandement aprés lui , il passa d'un côté du fleuve , pendant que le Roi demeura de l'autre. Il y avoit beaucoup à dire qu'il n'eût l'air & la mine du Roi, autant que l'un étoit majestueux autant l'autre avoit quelque chose de bas dans le visage, & dans les manières. Il avoit même celles d'une femme, metteit du rouge, comme elles, ce qu'on disoit pourtant qu'il faisoit à cause qu'il avoit une dartre fur la joue, & qu'il auroit été trop defiguré sans ce-Ja. Quoi qu'il en soit, si l'on trouvoit matiere de l'exculer en ceci, on ne pouvoit pas faire de même en une autre chose. Il mettoit une cornete comme une femme quand il se couchoit, & la Fontange couleur de feu n'étoit pas oubliée, avec un ruban de même par dessus le menton ; il est vrai qu'aïant honte lui-même de cette foiblesse, il faisoit sortir tout le monde quand il étoit prêt de mettre cet aju-

MEMOIRES 2:16 ftement, mais comme il restoit toujours quelque valet de chambre, & quelque favori, cela s'étoit si bien répandu dans tout Paris, qu'il n'y aven personne qui l'ignorât. Au reste il faloit être bra pour avec des matieres si fades plaire aux Francois qui sont gens à ne rien pardonner, mais cette qualité ne manquoit pas à ce Prince, & lui qui aprehendoit le soleil, parce qu'il avoit peur de se haller, n'aprehendoit pas le feu, quoi que l'inconvenient en fut un peu plus dangereux. En éfet, il s'exposoit en toutes rencontres, ce qui ne plaisoit pas trop au Chevalier de Lorraine son favori , non pas tant toutefois par la crainte qu'il avoit pour ce Prince, que pour être obligé de partager le peril avec lui. Car quoi qu'il eut aquis quelque reputa. rion sur mer, & lors qu'avec le Comne de Guiche, & un autre, il s'étoit mis quelques années auparavant dans une chaloupe, pour aller brûler un grand vaisseau , on vouloit qu'il l'eut plûtôt fait pour y avoir été excité par les autres, que par aucun penchant qu'il eût à la bravoure. Cela étoit bien extraordinaire pour un homme qui étoit fils d'un des plus grands Capitaines, & d'un des plus braves soldats, que nous eussions eu depuis long temps, ce qui me failoit croire que tous les bruits qui en couroient n'étoient que médifance. Mais quelque incredule que je fusse, il falut reconnoître la verité l'année suivante, lors qu'au siege de Mastricht, il fit en presence de toute l'armée une chose qui ne permit plus de douter de sa foiblesse, Mais pour revenir à Doesbourg, il y arriva un grand malheur à Martinet Marêchal de camp, & Colonel du Regiment du Roi. Car comme il étoit dans la tranchée, il vint un coup de canon du quartier du Duc d'Orleans , lequel le tua tout roide. Le Roi le regreta fort, aussi peut-on dire qu'il l'avoit fort bien servi, ayant été le premier qui avoit aidé à mettre l'Infanterie sur le pié que nous la voyons aujourd'hui. Cependant comme la

plûpart

DE MR. L. C. D. R. plupart des foldats sont des bêtes feroces, qui ne Içavent le plus souvent ce qu'ils veulent, bien lois de plaindre son malheur, ils en donnerent des marques publiques de réjoiissance. Je dirai même que beaucoup d'Officiers n'en furent pas fâchez, lui attribuant quantité d'innovations qui avoient été faites dans le métier , lesquelles faisoient à la verité que le service du Roi s'en faisoit mieux, mais qui épuisoient leurs bourses. Il leur étoit bien inutile nearmoins de se réjouir, la mort de Martinet ne devoit pas rétablir les choies comme elles avoient été, & la Cour s'étoit trop bien trouvée de ses maximes , pour ne pas continuër à les mettre en pratique. Ainsi ne desirant donner le Regiment du Roi qu'à quelqu'un qui seroit capable de suivre ses traces, elle le refusa à quantité de gens de la premiere qualité, qui le demandoient, pour le donner au Comte de Montbron , qui n'étoit qu'un simple Gentilhomme, mais qui étoit déja à la tête de la seconde compagnie des Mousquetaires, où la fortune l'avoit élevé contre l'esperance de tout le monde, & même contre la sienne. En effet, quoi qu'il eût du merite, ce n'étoit pas une place que l'on pût obtenir sans faveur , & il avoit fallu tout ce qui étoit arrivé pour la lui faire avoir. Il avoit servi à son avenement dans le Regiment de Picardie, où il avoit été Capitaine, aprés quoi il avoit été fait sous-Lieutenant de la compagnie des Mousquetaires du Cardinal Mazarin. La mort du Cardinal étant arrivée , le Roi prit cette compagnie, qui · fut apellee les petits Mousquetaires jusques à ce que Colbert Maulevrier l'achetat de M. de Marfac qui la commandoit alors. La faveur de son frere fit

qu'elle quitta ce nom, pour prendre celui de seconde compagnie, le Roi en ayant déja une. Cependant Mr. de Casaux, qui est mort Gouverneur de Begues, étoit encore devant Mr. de Montbron, mais croyant qu'on lui avoit fait injustice de ne la lui pas dorgret, lui qui l'avoit toùjours com-

MEMOIRES 218

mandée sous Mr. de Marsac, il se retira, si-bien que Mr. de Montbron qui étoit à garder Madame du Pleffis Belliere , qui avoit été arrêtée pour les interêrs de Mr. Fouquet, futmis à sa place. Voilà par où la fortune commença à le regarder de bon ceil, ensuite dequoi elle fit encore que Colbert Maulevrier, qui étoit boufi d'orgüeil de voir son frere si bien auprés du Roi, quita sa charge, à cause qu'on lui avoit refusé un Gouvernement de consequence , dont il avoit voulu traiter. Mr. de Montbronqui avoit fait sa cour comme il faut auprés du

Marquis de Louvois, eur permission d'en traiter avec lui , & comme il avoit épousé une femme siche, il fut en état de faire ce qu'il vouloit.

Voilà enfin comme il étoit parvenu en cinq ou fix ans au poste où il étoit. Mais le Roi lui ayant donné fon Regiment, & l'ayant fait en même tems Brigadier d'Infanterie, comme il étoit homme d'esprit, & qu'il voïoit bien ce que cela vouloit dire, il quita les Moulquetaires pour servir à la tête de ce corps. Je fus ravi que le Roi l'eût choisi pour un emploi fi confiderable, & a yant toû jours été de ses amis, je ne fus pas le dernier à lui en aller faire compliment. Il me reçût fort bien, me dit qu'il m'avoit obligation, & qu'il seroit ravi de me témoigner sa reconnoisfance. Je lui dis qu'il ne tiendroit qu'à lui , que i'avois un neveu qui étoit dans la premiere compagnie des Mousqueraires, c'étoit le fils de ma sœur, que je lui demandois une Lieutenance pour lui, s'il y en avoit une de vacante dans le Regiment, finon la premiere qui vaqueroit. Il me l'accorda à l'heure-même, & la maniere dont il me la donna, m'obligea plus que le present qu'il me faisoit. Car il e'en fut à l'heure-même chez Mr. de Louvois, faifant son affaire de la mienne, & lui disant mille biens de mon neveu , qu'il n'avoit pourtant jamais vii. Ce qui le rendoit ainsi si honnête, c'est que du tems qu'il n'étoit pas si grand Seigneur , il n'avoit pas tenu à moi que je ne lui rendisse un grand

Tervice. Il voyoit une certaine femme nommée la Marquise de Courvandon, qui passoit pour avoit dix-fept ou dix-huit mille livres de rente , & croyant que ce seroit sa fortune , il lui avoit parlé de mariage. J allois ausli voir cette femme , mais sans autre dessein que de m'y divertir , car on y trouvoit à toute heure bonne compagnie, & comme elle avoit pris une certaine confiance en moi, qu'elle n'avoit pas en tout le monde, elle me pria de lui dire ce que je sçavois de lui , & de son bien. Je lui dis que pour l'un je la satisferois à I heure-même, mais que pour l'autre je lui demanderois un peu plus de tems : que le Comte de Montbron étoit homme d'esprit , & de merite , que je sçavois de bonne part qu'il avoit du bien, & que si elle me vouloit donner deux ou trois jours, je lui en parlerois avec plus de certitude. Je m'en fus une heure après le trouver lui-même pour sçavoir ce qu'il vouloit que je disse, & m'ayant fait ma leçon par écrit, je fis ce que je pûs pour achever ce mariage. Mais nous avions affaire à une folle, qui étoit plus difficile à conduire que nous ne croyons. Elle en amusoit une douzaine d'autres de la même esperance, & pendant qu'elle parloit ainsi de se marier à tout le monde, elle consommoit le mariage avec de certaines gens, qui fans s'amuser à la bagatelle, avoient trouvé le secret d'aller droit au fait. Cependant comme elle étoit vieille & laide , & qu'à moins que de bien payer , elle n'eur pas trouvé Marchand , elle rencontra des gens de fi grand apetit , qu'elle & été fuccée comme il faut. Ainsi il n'y a plus tant de presse, & s'il se presentoit encore quelque épouseur , je crois qu'il n'auroit plus tant de peine.

Le fiege de Doefbourg qui avoit été fatal à Martinet , le fut encore à deux hommes qui portoiene comme lui le nom d'un animal, ce qui fut remarque de toute l'armée. L'un fut Mr. Cirou Got-

verneur de Ste. Menchou, l'autre Mr. Souris, Major d'un Regiment Suisse. Pour moi, j'étois bien éloigné de la avec mon General, il avoit été obligé. de remplir la place de Mr. le Prince de Condé, qui avoit une armée à part , & qui avoit été bleffé aupassage du Rhin, & nous voyagions plutôt dans les Villes, que nous ne les assiegions. Car nous n'arrivions pas plûtôt devant, que nous en trouvions les portes ouvertes, ou du moins l'on ne tardoit pasà nous les ouvrir. Nous prîmes ainsi un nombre infini de places, & si nous n'eussions trouvé quelque resistance à Nimegue, nous ne nous serions presque pas aperçus que nous étions à la guerre. La raison pourquoi les ennemis étoient en si grand defordre, c'est qu'il y avoit de la division chez eux, outre qu'ils n'avoient aucun secours de leurs voifins , qui vo yant le Roi armé fi puissamment , craignoient, s'ils faisoient la moindre démarche qui ne lui plût pas , de le voir fondre fur eux. C'étoit enfin la plus grande pitié du monde que de voir l'état où ils étoient réduits, & quoi qu'on en puisse dire, l'on ne dira rien qui y fut comparable. Pour comprendre cela tout d'un coup, je dirai que leurs Ministres étoient si embarassez, qu'ils recevoient indiferemment tous ceux qui se presentoient pour porter les armes. Sur quoi ,'ai oui faire une plaifante histoire d'un Italien , lequel étant interrogé par le Penfionnaire de Hollande, s'il avoit servi, & d'où il étoit. Aprés lui avoir rendu raison sur l'un, & fur l'autre, tira son épée dont il porta plusieurs estocades contre la muraille, pour lui montrer qu'il étoit fort rigoureux. Mais le bon de la chose fut que le Pensionnaire lui aïant dit qu'il étoit donc Catholique, puis qu'il étoit Italien. Oui, ce lui ditil , je le suis puisque vous le voulez sçavoir , mais cette épée que vous voïez est toute Huguenote pour le service de l'Etat, & pour celui de vôtre Seigneurie. Le Pensionnaire trouva cette réponse si bonpe, qu'au lieu d'une compagnie qu'il lui demandoit, il le fit Lieutenant Colonel, mais celui-ci n'eut pas plutôt touché de l'argent, qu'il s'en alla

sans faire aucune levée.

Comme ils étoient si atrapez tous les jours, & que le desordre croissoit chez eux, plûtôt que de diminuër, ils crurent que la paix quelque des avantageuse qu'elle pût être , le seroit toujours moins qu'une guerre, où depuis un mois ils avoient perda trois Provinces entieres. C'étoit-là le sentiment de beaucoup de gens ; mais le Prince d'Orange étant d'un autre, il envoïa au Marquis de Brandebourg son oncle, pour lui remontrer l'interêt qu'il avoit de joindre ses armes à celles de la Republique, mais nous nous étions emparez indifferemment des places qui étoient à lui , & de celles qui étoient à elles . & qu'enfin tout nous étoit bon. Quoi que le Roi fut le Prince du monde le mieux servi des espions qu'il avoit en ce païs-là, ne l'avertirent neanmoins de cequi s'y brassoit que plus de huit jours aprés que le-Vicomte de Turenne lui en avoit donné avis. Je ne fçais par quel canal il lui pouvoit venir de si bonnes nouvelles, mais il fut trouver le Roi, à qui il dit qu'il falloit faire la Paix, pendant qu'il la pouvoit faire avantageuse, ou du moins raser une partie des Places que nous renions , afin d'avoir une armée toute prête pour s'oposer aux ennemis. Le Roi voulut scavoir le sentiment du Prince de Condé là-dessus, & lui aïant envoyé un Courier exprés à Arnhem, où il s'étoit fait porter après sa blessure, le Prince de Condé lui manda la même chose. Le Roi étoit assez éclairé de lui-même pour voir la necessité de ce conseil , mais a laissé la direction de toutes choses au Marquis de Louvois, qui croïoie en (çavoir plus que ces deux grands Capitaines , il se laissa endormir de l'esperance que ce Ministre lui donnoit , qu'il romproit bien toutes les brigues que les ennemis pourroient faire en Allemagne, & comme une faute en attire une autre , principalement à l'égard de ceux qui ne veulent jamais que

voiler qu'ils ont tort, on eût beau voir beaucous de fecours en eampagne, on ne suivit ce confeil qu'à la derniere extrémité. Le Prince de Condé & le Vicomte de Turenne furent fort fâchez de voir le Marquis de Louvois écouté à leur préjudice, & au préjudice du bien de l'Etat, & s'il n'eût réparé cette faure par des services tout-à-fait importans, peut-être que le Roin en seroit pas si sacisfait qu'il est au lourd'hui.

Mr. de Turenne s'étant aproché d'Amhem, envoya faire compliment au Prince de Condé, & s'informer de sa santé. Quoi que ce message semble regarder plûtôt un domestique qu'un Aide-decamp, neanmoins il jetta les yeux fur moi, d'autant qu'en lui rendant cette civilité, je lui devois encore parler d'autres choses. Je le trouvai fore incommodé de sa blessure, de sorte qu'en parlant à moi il étoit obligé d'interrompre son discours par les grandes douleurs qu'il souffroit : cela fut cause que je tâchai d'abreger matiere autant qu'il me fut possible, & comme je prenois congé de lui le Duc de Meklebourg entra , à qui l'on avoit dis dans l'antichambre le mauvais état où il étoit. C'en étoit affez pour lui faire prendre un air trifte & composé ; mais entrant dans la chambre comme. un évaporé, ou plutôt comme un fou, Fructus be'li . Mr. commença-t'il à dire , Fructus belli , & repetant ces mots pour le moins une douzaine de fois, il s'aprocha de son lit sans lui faire d'autre compliment. Si j'eusse pû demeurer dans la chambre pour voir la fin de cette comedie , je n'eusse eu garde de m'en aller, mais le respect que je devois au Prince de Condé m'a lant obligé d'en user tout autrement que je n'eusse voulu, tout ce que je pus faire fut de m'arrêter dans l'antichambre avec Desroches son Capitaine des Gardes, &c de lui dire d'entrer pour voir à quoi se termineroit cette pantalonnade. Mais il me dit que je le prenois, pour un grand fot, fi je croyois qu'il s'allar contraindre pour si peu de chose, si je ne connoissois pas le Duc de Meklebourg, & si je l'avois crû capable de dire autre chose que des pauvretez.

Cependant le Marquis de Brandebourg attiré plûtôt par l'argent des Hollandois, que par les raisons du Prince d'Orange, leur ayant donné parole de marcher à leur secours, non seulement ils rompirent un traité de paix qu'ils avoient mis sur le tapis , mais même ils poignarderent leur principal Ministre, qu'ils soupconnoient de s'entendre avce nous. Plufieurs furent envelopez dans sa disgrace, & entr'autres Mombas avec qui j'avois eu autrefois des affaires , pour un Gentilhomme de mes parens nommé Brinon , qu'il avoit atrapé bien vilainement. Car pour dix mille écus qu'il avoit prêtez à fa mere, il lui avoit fait vendre une terre qui en valoit bien quarante mille, sous promesse de lui donner le furplus de l'argent. Mais le contrat n'avoit pas été plûtôt fait , qu'il lui avoit fuscité mille chicanes, de sorte que le pauvre garçon qui n'entendoit rien au procez, lui avoit donné tout d'un coup quitance de quarante mille francs, croyant que cela faciliteroit le païement du reste. Cependant bien loin que les choses eussent tourné selon son intention, Mombas aposta quelques creanciers qui formerent quelques demandes , & quoi que Brinon devant que de vendre sa terre , les lui eut indiquez pour être payez sur & tant moins de ce qui lui devoit revenir , ce fut un nouvel obstacle qu'il lui oposa. Il réduisit ainst ce pauvre Gentilhomme à une si grande extrémité, que n'a ïant plus de pain. il fut obligé de me venir trouver. J'en parlai à Mombas, qui contrefaisant l'homme d'honneur me promit de le sortir d'affaire dans quit se jours » mais lui ayant fait dire qu'il n'avoit pas d'argent à Paris , & qu'il lui en donneroit en Hollande , s'il vouloit y aller , il abusa de la facilité de ce malheureux, de sorte que quand il sur éloigné il l'enrola dans la compagnie, & lui fit figner, tout ce M 4

264

qu'il voulut. J'en fus dans une colere épouvent able contre lui, mais la chose étant sans remède, puisque le Notaire y avoit passé, il fallut bien en demeurer là, d'aurant plus qu'il fut pour le moins fix ans sans revenir en France. Pour ce qui est de mon parent il le fit crever de misere , ne lui don-

nant pas un sou au delà de sa solde.

Comme j'avois toû jours cette affaire fur le cœur je fus aslez malicieux pour me réjoiir de sa disgrace, car elle étoit presque aussi grande que celle du Pensionnaire de Hollande, & excepté qu'il n'avoit pas perdu la vie, il avoit perdu pour le moins vingt mille livres de rente, aprés avoir essuyé une rude prison. Cependant Mr. de Turenne fut commandé pour marcher contre le Marquis de Brandebourg, qui s'avançoit à la tête de vingt-quatre mille hommes , & afant voulu faire paffer le Rhin à quelques Suiffes ils en firent difficulté , fous prétexte que dans le traité qu'ils avoient avec le Roi, ils n'étoient pas obligez d'entrer en Allemagne. Mr. de Turenne leur dit que c'étoit-là de vieux contes qu'il ne falloit pas croire, & leurs principaux Officiers étans dévoirez à tout ce qu'on vouloit, ils obligerent leurs soldats de faire la volonté de Mr. de Turenne. Il avoit ordre de consulter l'Electeur Palatin sur bien des choses,& m'ayant envoyé le trouver pour une affaire de consequence, cet Electeur voulut que je dinasse avec lui. Nous étions fort bonne compagnie, & je n'étois pas le seul Fransois qu'il avoit convié. Cependant il tâcha à nous mettre en train , & pour peu que nous eustions été. de bonne volonté il nous eut renvoyé en fort bon état. Il avoit à sa table un certain plaisant qui s'étoit introduit auprés de lui par ces sorres d'inventions dont je ne sçais point le nom, mais que je defignerai affez en difant qu'en les mettant à l'oreille d'un homme, on lui parle fans que ceux qui font dans la chambre entendent ce qu'on lui dit. Cet homme étoit un de ces avanturiers qui aiment toutes sortes de plaisirs, quoi qu'ils n'ayent rien pour y fournir. Ainfil avoit une gueuse qu'il nourrisfoit comme il pouvoit, & souvent aux dépens de Mr. l'Electeur.

Lors qu'il croioit donc qu'on n'y prenoit point garde, il faisoit gliffer de dessus son assiette quelque aîle de gibier & souvent des pieces entieres , & les mettant a froitement dans sa poche il nourrisfoit cette femme sans qu'il lui en coûtât rien. On ne s'étoit point encore a perçu de son industrie, mais par malheur pour lui le Maître d'Hôtel lui a yant vu serrer un dindonneau, dont c'étoit alors la saison, il vint à l'oreille de Mr. l'Electeur, & lui dit que s'il vouloit il alloit-lui donner sujet de rire. Ce Prince qui ne demandoit pas mieux, ayant voulu sçavoir ce que c'étoit , l'autre lui dit qu'il ne pouvoit pas le lui dire , parce que ce seroit une hiftoire trop longue, mais qu'il eût la bonté seulement d'avertir les Officiers François au sortir de table » qu'ils ne se scandalisassent pas de ce qu'on leur di= roit. Le Prince prit cela pour argent comptant, & ayant fait ce que son Mat re d'hôtel lui avoit dit , & peine eumes nous rendu graces à Dieu, que ce Maître d'hôtel s'en vint lui dire qu'il falloit qu'il y eut quelqu'un de la compagnie qui ne fut pas honnête. homme : qu'on lui avoit pris un gobelet de vermeil doré sur le buffet , & que s'il l'en vouloit croize il feroit fouiller tout le monde pour voir à qui l'on s'en devoit prendre. Comme nous étions avertis » ainsi que e viens de dire, qu'il y avoit quelque chose fur le tapis, nous ne nous étonnames pas de ces difcours, & étans les premiers à dire qu'il avoit raifon, nous nous mimes tous en rond comme fi nous avions en dessein de chanter aux chansons. L'homme dont il étoit question fut obligé de se mettre en rang comme les autres, & aprés qu'il en eût fouillé quelques-uns de nons , il s'en vint à lui, & lui rrouva le dindonneau dans la poche. Il ne dit gien julques à ce qu'il l'eut tire , mais le tenant pas:

266

les pieds, il le montra à Mr. l'Electeur, lui disant que s'il n'avoit pas trouvé le voleur de gobelet , du moins avoit-il trouvé celui qui prenoit les dindons. Mr. l'Electeur pensa se crever de rire, voyant la farce, & nous en avions tout autant d'envieque lui. Cela eut fans doute déconcerté tout autre que cet homme sur qui chacun avoit les yeux. tournez : mais lui qui étoit éfronté comme un page de Cour : Oui , Monseigneur , dit-il , à son Altesse Electoralle , j'ai pris un miserable dindonneau, parce que j'ai un chien malade & qui est dégoûte, mais lui vous prend tous les jours des bœufs entiers, & n'a garde de vous en avertir ; Cette repartie fut trouvée merveilleufe, fur tout à l'égard d'un Maître d'Hôtel, qui a coutume defaire valoir son talent , & Mr. l'Electeur en fut fi content, qu'il ordonna qu'on lui donnât un plat à l'avenir.

Aprés que j'eûs fait avec lui ce que j'avois à faire ,. ie m'en recournai trouver Mr. de Turenne, à qui je sis raport de ce qu'il m'avoit dit. Je lui dis aussi. ce que j'avois vû à l'égard de l'homme aux dindons, ce qui le divertit un moment. Cependantl'armée marcha du côté du Nekre, & comme nous érions à une lieuë de Wimphem, tous les Officiers. se vinrent plaindre à lui , qu'on ne les payoit qu'en. argent qui n'avoit point de cours : qu'il falloit que ce fut une friponnerie du Tresorier, lequel ne recevoit que de bonnes especes, mais qui les convertisfoit affurément en celles-là , par le profit qu'il y, trouvoit. Ce Tresorier étoit de mes amis , & étant bien-aise de l'avertir de bonne heure de ce qui se passoit , je le vis si embarrasse , que je connus. bien qu'on ne l'avoit pas accuse à faux. Comme je vis qu'il ne se pouvoit remettre, je lui dis qu'il n'y avoit point tant dequoi s'étonner , qu'il y avoit remede à ontes choses , & que je l'avertirois de ce qu'il devoit faire, si ce qu'on disoit étoit vrai. M'entendant parler de la forte il fe jetta à mes pieds, & me

26 2

dit qu'il me seroit obligé de la vie, & m'avoisant à l'heure-même que le desir de gagner quelque chose lui avoit fait commettre cette faute, je le vis si intrigué, que si j'euste tardé plus long-tems à lui dire mon secret, je crois qu'il seroit mort de peur. Voyant cela je lui demandai de combienétoit la derniere voiture qu'il avoit reçûë, & s'il n'avoit donné depuis que de ces méchantes especes. Il me dit que oii , parce qu'il les recevoit de Strasbourg à la place des Louis d'or, & des pistoles qu'on lui envoyoit d'un autre endroit : Que sa derniere voiture avoit été de deux cens mille francs, mais que comme il venoit de me dire, il l'avoit toute convertie en ces méchantes pieces. Comme j'eûs entendu ces choses, je lui dis de faire un bordereau lui-même, tant de l'argent qu'il avoit dans sa caisse, que de celui qu'il avoit donné, mais de déguiser si bien son écriture qu'on ne la pût reconnoître : Que quand Mr. de Turenne l'enverroit querir , comme il ne manqueroit pas de faire , il lui foûtint qu'il n'avoit reçû que ces especes, & lui offrit d'envoyer chercher le bordereau , pour justifier ce qu'il disoit : que cependant pour apaifer les Officiers, il donnât sa parole que s'il leur restoit de cet argent à la fin de la campagne il leur en donneroit d'autre » ou du moins des Lettres de Change , & que pour lui donner cours dorenavant, il priat Mr. de Turenne de faire faire un Ban, par lequel il fut enjoint à tous les Vivandiers de le prendre, à peine de dix écus d'amende. Il se trouva fort bien de mon avis a Mr. de Turenne l'ayant envoyé querir , & vû-fonbordereau, dit aux Officiers, qu'il n'avoit pur les payer que de l'argent qu'il avoit reçu , qu'ils devoient cependant être fort contens de ses offres , & faifant faire un Ban à l'heure même , il ne fut plus parlé de cette affaire. Par ce moyen nonseulement le Tresorier évità la punition qu'il craignoit, mais fit encore un grand profit, car les

vivandiers lui raportoient le même argent pour ch avoir d'autre, & lui donnoient deux ou trois sous par écu. Il m'en eût tant d'obligation , qu'il m'offrit de me prêter de l'argent, si j'en avois affaire; mais n'en manquant pas , graces à Dieu , je lui fus

tout aussi obligé que si j'en avois pris. Mr. de Turenne ne se contenta pas d'avoir passéle Rhin, comme i ai dit ci-dessus, & ayant encore passé le Nekre , il obligea le Marquis de Brandebourg de se retirer au delà du Mein, qu'il traversa aprés lui. Je ne sçaurois dire pourquoi il lachoit ainsi le pié devant nous , puis qu'il avoit untiers plus de monde , fi ce n'est que s'il fut venu à perdre le combat, il auroit laissé tout son pais expose. Quoi qu'il en soit , quoi que ce fut lui qui eur commencé la querelle, il fur le premier à nous rechercher d'accommodement, & on lui promitde se retirer de son païs, moyennant qu'il ne se mêlat plus à l'avenir que de ses affaires. L'affaire du Brandtbourg étant ainsi accommodée, Mr. de-Turenne s'en retourna du côté du Rhin, où les-Troupes arriverent si fatiguées, que c'étoit pitié de les voir. Cependant bien loin qu'elles eussent le tems de se reposer, il falloit rentrer en campagne, le Roi se préparant déja à prendre Maëstrech, car il ne l'avoit olé attaquer l'année précedente, &: quoi qu'il y cât ca presque toujours une armée à l'entour, la garnison n'avoit pas laisse de faire des fiennes. Même il y avoit en quelques Officiers qui étoient venus demander à faire le coup de pistolet . & il n'avoit pas tenu à eux qu'ils n'effa affent leurs. forces. Entre ceux-là il n'y en avoit point qui se fur hazardé d'avantage que Sommardix, lequel no s'étoit pas seulement presenté comme les autres ; mais avoit fait encore mille algarades, s'il faut ainst dire , à toute l'armée. Cela faisoit dire qu'il falloit qu'il eût un caractere , & un Cavalier me le fourenant serieusement, & qu'il avoit vu plusieure personnes qui en avoient, je me mocquai tant de

bui , que pour m'en convaincre il me dit que sans aller plus loin, lui qui me parloit en avoit un : que fi j'en doutois, je pouvois lui tirer un coup de pistolet de trois pas , & qu'il en avoit bien essaie d'autres. Il me prit un grand éclat de rire à ces paroles, & ce cavalier voïant que je restois dans mon incredulité, me pressa tout de nouveau d'esfaier s'il disoit vrai, ou non. Je n'eus garde de le faire, dont il conçût tant de dépit, qu'il me dit que si je ne voulois pas m'en éclaireir par moi-même, je pouvois le faire par ce que j'allois voir devant mes yeux. A ces mots il me quita pour aller jusqu'à une portée du pistolet de la pallissade, & ne scachant à quel dessein, je vis qu'il tâchoit de prendre une vache, dont il y en avoit un troupeau aussi grand qu'un de moutons. Il lui sut riré plus de deux cens coups devant qu'il pût venir à bout de son dessein, & c'étoit sans doute quelque chose de plaisant, de voir que cet homme aprés avoir écarté la vache des autres, étoit obligé le plus souvent de recourir aprés elle, au milieu d'un nombre infini de mousquetades, voiant qu'elle s'en retournoit joindre le gros. Enfin aprés avoir donné ce plaifir à toute l'armée , & à moi particulierement qui sçavois pourquoi il le faisoit, il me ramena la vache, me demandant si j'étois encore incredule. Je vous avoue que je ne sçus presque qu'en dire aprés ce que j'avois vii,où je trouvois quelque chose de surnaturel ; neanmoins lui aiant dit que cela pouvoir être arrivé par hazard, je fus cause qu'il y retourna le lendemain, & qu'il y fut tué:

Cependant toutes choics se préparoient pour le fiege de Maëstrech, pendane lequel je fus en Alsaco & en Lorraine, par ordre de Mr. de Turenne. Et passant à Besfort, j'y vis le Gouverneur qui étoit si neus dans le métier, pour commander dans une place de cette consequence, que je ne me pûs empêcher de le dire à mon General. Comme il étoit extrémespeut sage, il ne me répondit sien, mais le Marquig \*7

de Florensac cader du Duc d'Usez qui n'avoit pas la même retenuë, me demanda de quel païs je venois, & si je ne scavois pas que c'étoient les femmes qui faisoient tout maintenant ; qu'il étoit frere de Madame de Maintenon, fidele dépositaire des secrets de Madame de Montespan , & qu'il n'im+ portoit pas pour une Place ou deux de moins. pourvû qu'on fit sa cour à la maîtresse du Roi. Il vouloit taxer par là la conduite du Ministre de la guerre, comme si ç'eût été lui qui eut fait un se mauvais choix. En éfet, pour ne nous point laifser douter que ce ne fut-là son intention, il nous dit qu'à l'exemple de Mr. Colbert qui avoit triomphé du regne de Mademoiselle de la Valliere, Mr. de Louvois vouloit triompher de même de celui de Madame de Montespan : que c'étoit pour cela qui s'attachoit fi fort à ses interêts, & que fi. l'on en croioit même la voie publique, il n'étoit pas un de ceux qui l'eût moins servie pour arriver au poste où elle étoit. On fut surpris de le voir raifonner si serieusement , lui qui étoit d'une Maison qui avoit roujours été plutôt capable de dire. une folie, qu'une bonne chose, mais la nature lui avoit accordé quelques bonnes saillies de fois à autre, à quoi elle avoit joint un autre miracle en sa faveur, qui étoit d'être le premier de son none qui eût passé pour brave. En éfet sil n'y avoit rien de si rare dans la Maison d'Usez que de voir des gens qui allassent à la guerre, ce qui a fait dire à la Chronique scandaleuse, qu'il falloit qu'il ne fut pas fils de son pere.

Avec tout cela ce Mr. le Gouverneuu ne laissoit pas de sçavoir une partie de sa leçon. Car à ce qu'on me dit, il avoit obligé la Ville à lui faire de gros presens, & même je m'étois laisse dire que fans la consideration d'où il venoit, on en autoit porté des plaintes à la Cour. Je dis encore cela au Marquis de Florensase, qui s'étorçant de dire les shosts de mieux en mieux, me répondir qu'il ng shosts de mieux en mieux, me répondir qu'il ng falloit pas s'en étonner , qu'auffi-tôt qu'il avoit eu ce Gouvernement il avoit été en bonne école, qu'il l'avoit vû aller chez la Maréchal de la Ferté, lequel quoi qu'il fut fort gouteux , avoit eû en sa vie de bonnes mains ; qu'une heure de leçon d'un homme comme lui , valoit mieux qu'un moisd'un autre. Et là-dessus se mettant a me contertout ce que ce Maréchal avoit fait , pendant qu'il étoit Gouverneur de Lorraine, il m'en dit tant que si je voulois tout raportet , j'en aurois du moins pour deux jours. Cependant il me dit une chose entr'autres dont je me ressouviendrai toûjours , & que je veux bien dire ici , afin que par l'é. chantillon on puisse juger de la piece. Il me dit dis-je, que ce Maréchal étoit arrivé à Nanci , Mesfieurs de Ville lui avoient porté en l'allant saluër pluficurs presens, & entr'autres une bourle de jettons d'or, dont chacun pesoit deux Louis, que d'un côté la ville de Nanci y étoit representée, & de l'autre einq fusées mises en face, qui sont ses armes que quand ils avoient été sortis il avoit regardé ces jettons & les avoit trouvés parfatement beaux , à cause de la matiere : qu'il avoit donc été bien aise d'en avoir encore une autre bourse, qui lui coûtât le même prix : que pour cét éfet il avoit renvoié querir les Magistrats, & seignant de ne pas connoître quelle Ville ils avoient voulu mettre dessus , il leur avoit demandé laquelle c'étoit. Surquoi aïant répondu que c'étoit Nanci : Vous vous mocquez de moi , leur avoit-il dit , cela n'en a point l'air. Cependant vous ne vous en devez, prendre qu'à vous-même , fi vous avez fi mal reuffi, c'eft pour avoir fait un fi petit modele, & fi yous l'eufliez fait plus grand on ne pourroit pas s'y méprendre. Pour voir si je dis vrai, je vous conseille d'en faire faire un autre au plutot : que les Magistrats avoient bien entendu ce que cela vouloit dire, & que ne voulant pas se brouiller avec lui pour quatre ceps pistolles plus ou moins .

## MIEMOIRES

ils lui en avoient fait faire qui étoient grandes comsme des medailles.

Je n'ofai pas faire ce conte au Vicomte de Turenne, comme je lui en faisois beaucoup d'autres, car ce n'étoit pas lui faire sa cour que de lui dire quoi que ce soit qui aprochât de la medisance. Il étoit scrupuleux là-desfus jusques à l'excés , & Mefficurs les petits-maîtres qui étoient d'un caractere bien opposé, disoient auffeen parlant de lui, que c'étoit un homme de l'autre fiecle. Cependant quelque repugnance qu'ils lui connustent pour ces fortes de choses, la nature prévaloit souvent par dessus toutes leurs reflexions. Austi pouvoit-ondire d'eux qu'ils étoient semblables au pere du Ducdu Lude d'aujourd'hui, lequel aux dépens de sa fortune, ne put s'empêcher un jour de dire en parlant de Marie de Medicis qui demandoit sons voile ; qu'il n'en faloit point à un Navire qui étoir à l'ancre. Allusion qu'il faisoit à cause du Maréchal d'Ancre; qu'on disoit avoir ses bonnes graces. En éfet , toute cette jeunesse faisoit tous les jours cent folies devant lui , & comme j'entendois tout ce qu'il en disoit, & en sa presence, & quand elle étoit sortie, je n'avois garde de ne pas profiter de l'exemple qu'elle me donnoit. Cependant quoi que nous euflions fait la paix avec le Brandebourg , il ne laissoit pas de s'allumer un feu dans I Allemagne, dont on devoit bien-tôt sentir l'embrasement. L'Empereur qui avoit interêt à ne pas foufrir que le Roi s'aprochât fi prés de Rhin, confiderant toutes les alliances qu'il avoit faites avec divers Prince, comme autant de marques de son ambition, follicita les Princes de l'Empire de s'unir avec lui pour l'en éloigner. Les Ducs de Brunsvic furent ravis de cette conjoncture, eux qui craigoient d'avoir un voifin si dangereux , & quelques autres étant entrés dans les mêmes interêts, le Roi fut obligé d'envoier non seulement es troupes en Alface , mais d'y-aller faire un tour

DE MR. L. C. D. R. lui-même, après la prise de Maëstrech. Mr. de Turenne fut commandé particulierement pour avoir soin de cette frontiere, & s'étant acheminé dans les Evêchez, je logeai à Mers auprés d'une maison qui avoit été donnée au Comte d'Isse Colonel de Cavalerie, qui passoit avec son Regiment. Comme je ne me portois pas bien je me couchai de bonne heure, & m'étant endormi je fus réveillé par un grand bruit , comme si le feu eut été dans la maison. Je me levai vîtement en robe de chambre pour voir ce que c'étoit, & aïant entendu que c'étoit dans la rue, je mis la tête à la fenêtre & vis l'hôte du Comte d'Isle qui crioit au secours. Je ne connoissois que fort mediocrement ce Colonel, qui étoit Catalan , & dont les manieres étoient un peu dures pour moi, qui avois apris sans vanité auprés de Mr. le Cardinal de Richelieu comment il falloit vivre. Neanmoins étant obligé de prendre le parti des troupes puisque j'en étois, je m'abillai incontinent, & alant pris mon épée je ne fus pas plutôt décendu, qu'abordant l'homme qui crioit si fort, je lui demandai s'il n'y avoit point de moien d'apaiser ce desordre. Par bonheur il me connoissoit, & nous avions logé chsemble une fois dans une hôtellerie à Verdun, ainfi me faifant quelque civilité: Oui , Mr. dit-il , je veux vous en faire juge, vous êtes du métier, & vous me direz si cela lui est dû. Ce Mr. qui est logé chez moi, aprés avoir bien bû & bien mangé : veut que je lui donne une servante d'ustancile. Qu'est-ce que cela veut dire , pour qui me prendil, & ne me connoissez vous pas pour homme d'honneur? Je vous avoue que ce discours me fie rire , quoi que je fusse décendu fort serieusement , & voiant qu'il s'amassoit déja un nombre infini de canaille, je le priai de la faire retier, lui promettant que j'allois accommoder toutes choses. Il eut peine à s'y resoudre, me disant qu'il avoit affaire

a un diable qui se mocqueroit de moi. Mais lui

MEMOIRES

aiant dit de ne rien craindre, je le fis rentrer dans la maison, où nous trouvâmes le Comte d'Isle qui avoit enfermé une de ses servantes, & qui vouloit à toute force qu'elle couchat avec lui. Je me nommai pour lui faire ouvrir la porte, & voïant qu'il n'en faisoit rien, je fus obligé de lui dire que je vénois de la part de Mr. de Turenne, & qu'il me connoîtroit des qu'il me verroit. Je pris toutes ces précautions afin qu'il ne crût pas que je vinsse à faux , ainsi n'aiant osé resister davantage , je lui dis que Mr. de Turenne n'avoit point de connoisfance de ce qui se passoit, mais qu'il ne pouvoit manquer de l'avoir bien-tôt, si le bruit continuoit davantage : que je lui laissois à penser l'éfet que cela feroit dans l'esprit d'un homme si sage, lui qui étoit ennemi juré de tous les desordres : que l'on disoit qu'il vouloit avoir une servante d'ustancile, qu'il en auroit vingt le lendemain, s'il en avoit tant de besoin, mais que de vouloir obliger ainsi un homme d'honneur à lui fournir dequoi contenter sa débauche, c'étoit une chose qui ne seroit bien reçûë de personne : que le mieux que l'on put interpreter cela pour lui , feroit qu'on crut qu'il y cut du vin fur le jeu ; que c'étoit une étrange extremité d'être obligé de s'excuser d'un defaut en en avouant un autre ; qu'il y fit reflexion pendant qu'il en étoit encore temps, afin qu'il n'eut pas lieu de s'en repentir.

Le Comte d'Iste mit de l'eau dans son vin , m'entendant parler de la sorte, cependant étant de l'humeur de ces gens, qui aprés avoir fait une sottife, ne veulent jamais avouer qu'ils ont tort, il me dit que pour l'amour de moi il se priveroit de fes droits, mais que je sçavois bien que cela lui étoit du. Ces paroles étoient capables de rallumer la querelle, si je n'eusse empêché l'hôte de les relever, & les aiant priez tous deux de vivre en bonne intelligence, puis qu'ils n'étoient pas ensemble, pour long-temps, je leur fis toucher dans la main

J'un de l'autre , & se promettre qu'ils boiroient enfemble le lendemain. L'hôte qui étoit un bon homme, me dit que si j'en voulois être il nous donneroit à défûner, & le Comte d'Isle se sentant piqué d'honneur dit qu'il le vouloit bien , à condition qu'il nous traiteroit le soir. Ces promesses reciproques ne m'aiant point laissé de lieu de douter de leur bonne foi , je fus me remettre dans mon lit , & il n'auroit jamais été parlé d'avantage de servante d'ustancile, si quelqu'un aiant sçû cette querelle ne l'eût été répandre dans les troupes. Cela fut cause que ce pauvre Comte fut un peu berné, & quand on le voioit on se disoit les uns aux autres, voila nôtre ami dont l'intention étoit si bonne. Que n'a-t'il pû établir ce qu'il vouloit, du moins nous nous en serions restentis comme lui. Pour moi ils me disoient qu'ils me vouloient bien du mal de l'avoir, fait désister de ses prétentions, que peut-être à force de se faise craindre il en auroit fait une loi ; que je me melasse une autrefois de mes afaires, finon que j'aurois à faire à eux. Le Comte d'Iste se voiant ainsi raillé pria Mr. de Louvois de vouloir l'envoier en Catalogue, ou auffibien l'on commençoit d'envoier des troupes. Car les Espagnols qui ne pouvoient soufrir que nous pristions la Hollande, avoient tâché de nous-encouper les passages, se mettant en devoir de se saifir de Charleroi, à quoi toutes les forces des Hollandois les avoient affistez. \* Cependant ils n'enétoient pas sortis à leur honneur, ce qui leur devoit faire connoître qu'ils devoient songer à deux , fois avant que de s'attirer sur les bras un ennemi se puissant. Le Comte d'Isle crût par là se mettre à couvert de la raillerie, mais au contraire il alla porter dans son païs une réputation qui n'auroit peut-être pas volé si loin , s'il se fut tenu où il etoit. Quoi qu'il en soit, pendant qu'il alloit faire la guerre aux Espagnols, nous nous préparâmes à foutenir celle que l'Empereur nous déclaroit ; & comme le téatre devoit être aparemment en Alface, Mr. de Turenne se mit à faire fortifier Haguenau & Saverne, fans conter Brifac, où l'on ajouta de nouvelles fortifications. Cc fut une grande joie pour les gens de guerre que ces grands preparatifs, car comme chacun ne songe qu'à soi, on le crût à couvert de la casse qu'on aprehendoit si le traité d'Hollande se fut achevé. Pour moi qui étoit trop vieux pour esperer de faire fortune dans un métier que l'on ne commence jamais de trop bonne heure, bien loin de m'en réjoüir j'en eûs du chagrin pour l'amour du peuple, qu'on auroit bien delivré de ce malheur si on cût voulu traiter les Hollandois un peu plus doucement dans les propositions qu'ils avoient faites de la paix. Mais on en avoit use si rigourcusement avec eux , qu'ils s'étoient resolus contre leur genie à suivre les volontez du Prince d'Orange, qui ne trouvant sa grandeur que dans la guerre, la vouloit à quelque prix que ce fut.

Le Roi qui voioit qu'il n'avoit point de Capitaine qui connût l'Allemagne comme le Vicomte de Turenne, lui fit commandement d'y rester, pendant que de son côté il avoit d'étranges affaires sur les bras. Car les Anglois que nous avions cû d'abord pour compagnons dans nôtre entreprise, nous avoient laissez tout seuls pour demêler la fusée, & le Roi d'Angleterre en avoit été quitte pour dire qu'il n'avoit pû faire autrement, & que des raisons d'Etat l'y avoient obligé. Cependant nos côtes Etoient exposées à la décente des Hollandois, & nous qui étans affistez de toutes les forces maritimes d'Angleterre n'avions pû leur rien faire sur mer, ne fûmes pas assez fous pour nous aller presenter sur leur passege. Dans cette extrémité le Roi fut obligé de commander le Ban & l'arricre-Ban du Roiaume, & il en vint une partie en Lorraine, parce que nous craignions que le Duc qui en étoit dépouillé. depuis long-temps, ne prît un temps fi favorable pour y entrer. Voyant qu'une si rude guerre s'aprétoit, je vous avoue que j'enrageai plusieurs fois de n'être pas jeune, & que quelque obligation que i'eusse à mon bon Maître Monsieur le Cardinal de Richelieu, je lui voulus un peu de mal de m'avoir retiré d'un métier, où tout vieux que j'étois, je me plaisois merveilleusement. Cependant il ne faloit pas croire que l'on me vit jamais avec des gens de nion âge, je craignois que leur compagnie ne me rendit encore plus vieux, & affectant non seulement des manieres de jeunesse, mais encore de certains airs ridicules, moi qui avois la barbe & les cheveux tous blanc, je me cachai sous une peruque blonde; & me servis de la mode qu'on avoit de se faire raser entierement. Mr. de Turenne avoit un certain Gentilhomme nommé Boifguiot , homme qui prenoit plaisir à porter une barbe blanche, & à être toujours à la vieille mode. C'étoit mon fleau , & comme s'il eut pris à tâche de me faire enrager , il me parloit toûjours de-Locates, & de mon entrée chez Mr. le Cardinal de Richelieu. C'étois assurément le plus bel endroit de ma vie, mais il m'étoit impossible de le fouffrir, d'autant plus qu'il y a joutoit presque toûjours qu'il n'étoit qu'un enfant en ce temps-là; & c'étoit dequoi son oncle l'avoit bercé , pour lui infinuer de jeunesse que la vertu ne manque jamais de recompense. Aussi-tôt chacun me regardoit tout étouné qu'étant si vieux , je voulusse paroître si jeune, & il y en avoit qui pour achever de me desesperer, me disoient qu'il faloit dont que j'eusse prés de soixante & quinze ans. Je ne sçavois que répondre à un discours si desagreable, & rougissant le plus souvent, aussi-tôt de colere, que de honte, l'éclat de mon teint faisoit dire à quelques nouveaux venus, & qui ne sçavoient pas combien ils me faisoient leur cour, que pour cela il faloit avoier que je jou'illois d'une parfaite fanté. Ce discours ne finissoit point, &il y avoit toujoure

quelque sort où quelque malicieux qui le relevoirs tellement que ce qui me pouvoit arriver de plus agreable, étoit qu'il se presentas quelque ordre pour me faire monter à cheval. Je me diois bien quelquesois à moi-même, que j'avois tort d'avoit cette foiblesse, & que je terois le premier à condamner celui qui l'auroit comme moi. Mais en verité qu'il est discile de se défaire de l'amour propre, & aprés avoit éprouvé moi-même ce qui m'est arrivé, que je m'empécherai bien de blâmer perfonne, quelque défaut que je lui connoisse.

Ce fut un plaisir que de voir arriver la Noblesse en Lorraine, fi l'on n'eut sou que c'étoit des Gentilshommes, on les eut pris plutôt pour des gardeurs de pourceaux, que pour ce qu'ils étoient. Er quoi que la plupart se fussent armés de plumes, cela leur séroit aussi-bien qu'à moi de faire le jeune homme. Cependant ce n'auroit été rien que la mine s'ils eussent fait le service comme il faut. Mais il ne faloit pas pretendre faire vivre dans la iscipline, des gens qui avoient pour les commander , des personnes qui n'en sçavoient pas plus qu'eux, & qui même faisoient de plus grandes fautes , parce que tous ignorans qu'ils étoient , ils faifoient encor les sufisans. Ce n'est pas qu'on n'eut tâché en faisant les Capitaines, de chercher des gens de service, mais il y avoit si long-temps que la plupart l'avoient quité, que foit qu'il n'eustent jamais sçû grand chose, ou qu'ils l'eussent oublié ils paroissoient tout aussi neufs que s'ils n'avoient fervi de leur vie. Le Duc de Lorraine vieux & experimenté Capitaine ayant affaire à ces gens-là, ne fut pas fort embarassé pour les reduire, & sçachant que le Marquis de Sablé qui commandoit la Nobleffe d'Anjou , dormit entre deux draps à la Françoise, il donna dans son quarrier, le pilla entieremeut, & le prit prisonnier lui-même. Si Sa+ blé eut été un homme qui eut eu quelq ue ambition, cette affaire étoit capable de le deseperer , mais il

Étoit enseveli dans la débauche, tellement que s'il étoit venu à l'armée, ce n'étoit qu'à son corps défendant. En effet, il n'avoit jamais voulu manger de guerre, que pendant la campagne de l'Isle, encore étoit-ce parce que le Duc de Sulli son beaufrere l'avoit chargé de sa compagnie de cavalerie, ce Duc étant aussi propre au métier que lui. Je puis dire cela sans craindre beaucoup de passer pour médifant, toute la terre sçait ce qui lui est arrivé en Hongrie; & que le jour du combat de S. Godard, il s'étoit pris li fott de vin, qu'il ne put jamais monter à cheval. Il resta donc couché dans sa ente, pendant que nos gens en étoient aux mains avec les Tures, ce qui étant sçû de la Cour, il fut si fort méprisé, qu'on envoia garnison dans toutes ses terres. Pour moi je veux croire avec tous ses amis; que cela ne lui est arrivé que par malheur, & que c'est un fort brave homme, mais pour faire que tout le monde en eût la même pensée, il devoit faire ce qu'à fait le Duc de Villeroi , lequel aprés avoir plesé à la trenchée pendant la campagne de l'Isle, & voiant que tout le monde se mocquoit de Ini , brava la mort l'hiver suivant en Comté , où il s'exposa plus que le moindre soldat.

Mais pour revenir au Marquis de Sablé, il fut emmené à Strasbourg, où le Duc de Lorraine se retiroit d'ordinaire avec sa nouvelle épouse, qui étoit de la maison d'Apremont. Quoi que ce su alors une fort belle persone, n'etant devenue comme clle est presentement, que depuis qu'elle a cu la petite verolle, ce vieux Duc l'avoit moins épousée pour sa beauté, que par interêt. Il avoit perdu un procés contre son pere, qui avoit duré long-temps, & de peut de lui donner la somme quoi il éroit condamné, il avoit mieux aimé épou-fer sa fille. Le Marquis de Sablé qui étoit bien-fait de sa personne, eroyant que cette circonstance, joint à cela la grande disproportion de l'àge du Duc & de la Duchesse; étoit capable d'avoir jetté

de l'aversion entr'eux , resolut de s'en éclaireit , & comme il avoit plus de penchant à l'amour qu'à la guerre, il crût qu'il auroit lieu de se consoler de sa prison, s'il pouvoit obliger cette belle personne de répondre à l'afection qu'il commençoit à se sentir pour elle. Il est bien dificile de dire au vrai s'il réuffit ou non dans son dessein ; si j'étois neanmoins aussi prompt à juger des choses que tous ceux qui étoient alors à Strasbourg , je dirois avec eux qu'il eut lieu d'être content ; mais comme je ne suis pas d'humeur à décider si legerement de toutes choses, & principalement dans une affaire où il y va de l'honneur d'une personne de cette qualité, j'aime mieux dire; que quoi que les aparences fuífent qu'il n'étoit pas si malheureux, neanmoins on court risque souvent de se tromper, quand on ne juge des choses que par les aparences. Quoi qu'il en soit, cela ne laissa pas de donner de l'ombrage à ce vieux Duc, & comme le secret de mettre son esprit en repos, étoit que le Marquis de Sablé s'en retournat promptement en France, il lui en facilita tous les moiens. Un autre que Sablé auroit été peut-être plus sensible à la gloire de pousser son întrigue avec cette Princesse, qu'à recouvrer sa " liberté, mais lui qui ne songeoir qu'à son plaisir, fut bien-aise de s'en retourner à Paris, où il fut. bien-tôt confolé de son absence.

A l'égard du Duc de Lorraine, n'aïant plus rien qui roublà fe fon expos, 31 emploïa le temps qu'il n'étoit point obligé de donner aux armes, à des occupations qui lui étoient toutes particulières. Il visitoit jusqu'aux moindres bourgeois, &il avoit plus de plaifit à être avec eux, qu'avec des gens de qualité. Je lui avois bien vit faire autre choie pendant que j'étois à Bruxelles, il alloit danser aux chanfons en pleine rui avec les uns & les autres, & il avoit pris ce temps-là pour faire un prefent confiderable à la fille d'un Avocat, dont il étoit amoureux. Car la mode à Bruxelles étant de don-amoureux. Car la mode à Bruxelles étant de don-

per des couronnes de ficurs , il lui en avoit donné une , où il y en avoit effe ctivement , mais qui étoit enrichie de diamans. On avoit jugé de là qu'il falloit que son cœur fut grandement touché. En effet, sa plus belle qualité n'étoit pas d'être fort liberal, & c'étoit au contraire ce qu'on trouvoit qui lui manquoit. Cependant ce n'étoit pas là la seule preuve qu'il lui avoit donnée de son amitié, comme elle avoit une mere qui n'aimoit pas qu'elle vît des gens d'épée, il s'étoit déguisé plusieurs fois en homme de robe pour l'aller voir , & sa fille lui avoit fait acroire que c'étoit un President de Nanci, ce que la bonne femme avoit crû de bonne foi. Ces sortes de déguisemens étoient assez ordinaires à toutes fortes de personnes , ainsi il n'y avoit pas grand lieu de s'en étonner, mais il en pratiquoit d'autres, où il n'y avoit que lui qui pût prendre plaifir. Il étoit logé dans la ruë des fripiers, & je l'ai vû une fois qui s'éroit accommodé comme ces fortes de gens, & qui avoit paré le devant de sa porte, de tous ses vieux habits, tellement que qui ne l'eût pas connû , l'eût pris pour être du mérier. Cependant il étoit affis sur une chaise avec un tablier devant lui, causant avec le voisin, tout de même que s'il eût été son camarade. En effet , à moins que de le connoître, comme je viens de dire, il n'y avoit personne qui ne s'y trompât, de sorte qu'il s'y arrêta un cavalier, qui lui demanda combien il lui vendroit un buffe qu'il voyoit pende avec les autres hardes. Le Duc lui dit qu'il devoit l'essaïer avant que d'en faire marché, & le décrochant en meme tems , il le lui mit fur lui , ce que l'autre souffrit volontiers, n'ayant garde de croire que celui qui lui rendoit ce service, fut le Due de Lorraine : Mais il ne fut pas long-tems sans en être éclairei , le Duc d'Arlcor étant survenu avec plusieurs Officiers de guerre, ne pût demeurer dans le tilence, le voyant dans un état fi éloigné de celui où il devoit être ; cela fit que le ca4.9.

valier reconnoissant son effeur, remonta à cheval pendant qu'ils se faisoient des complimens les uns aux autres, & emporta le buffe. Le Duc de Lorraine qui n'aimoit pas à perdre, se mit à courir aprés lui , mais l'autre avant six jambes contre lui deux . sa peine fut fort inutile. On le railla un peu de cer accident, lequel on crût capable de lefaire renoncer à ces sortes de plaisirs qui n'apartenoient qu'à lui, mais il y retourna peu de jours aprés, ayant l'esprit tourné d'une maniere qu'il ne se divertissoit jamais tant qu'à ces sortes de choses. Cela étoit cause qu'il étoit aimé du menu peuple par tout où il se trouvoit. En effet, il se familiarisoit continuellement avec lui, alloit manger chez le pauvre, comme chez le riche, tenoit leurs enfans sur les fonds de baptême, & ne vouloit pas que ceux qui l'avoient choil pour parrein , l'apellassent autrement que leur compere. Il ne les apelloit auffi jamais que du même nom, & souvent l'on voyoit qu'il faisoit arrêter son carrolle à la porte d'un artifan, pour demander comment se portoit toute la maifon.

Mais pour revenir à la guerre, les ennemis fe trouverent fi forts, que Mr. de Turenne fut obligé de lâcher le pie, & ils prirent des quartiers d'hyver en deca du Rhin. Nos Troupes cependant étoient dispersées dans le voifinage, avec ordre de prendre garde à ce qu'ils feroient ; & comme on craignoit de divers côtez , Mr. de Turenne laissa des gens de service dans chaque quartier, afin que s'il furvenoit quelque chofe, ils pullent y remediez d'eux-mêmes, sans qu'il fut obligé d'y marcher en personne. Auffi il lui étoit impossible d'être par tout , & il avoit choifi de refter du côté de Philifbourg, où les ennemis faisoient paroître de plus grands defleins. Pour moi aprés avoir fatigué exrremement pendant deux campagnes, l'étois demeuré malade dans le quartier de Mr. de Pillois Brigadier de Cayalerie, où après avoir pensé mou-

rir , je fus guéri par une espece de miracle. Car comme il n'y avoit plus d'esperance à moi, un Cavalier ennemi qui avoit été fait prisonnier dans un parti, & qui étoit dans une prison auprés de mon logis, me fit dire qu'il me guériroit, si je voulois lui donner dequoi payer sa rançon. C'étoit si peu de chose, que je n'eûs garde de vouloir marchander avec lui, & il me fit prendre un bouillon avec de l'au de vie , du fuere , de la canelle , du poivre , & une certaine poudre qu'il avoit dans une tabatiere, qui raccommoda tellement mon estomach, qu'en huit jours de tems je fus en état de monter à cheval. Je me préparai donc à aller trouver Mr. de Turenne, qui avoit eû la bonté plusieurs fois en écrivant dans le quartier, de s'informer de mes . nouvelles, mais Mr. de Pillois ne me le voulut jamais permettre, que ma santé ne fut rafermie entierement, de forte que dans le tems qu'il me retint , j'eus lieu de lui rendre un service , dont il me fçût bon gré, & qui fans vanité m'aquit quelque réputation, quoi que je n'y employasse qu'un peu d'adresse. Les ennemis assiegerent une petite Ville auprés de Hombourg, & comme il étoit chargé de la défendre, il assembla les Troupes du voisinage, lesquelles ne faisant que deux mille cinq cens chevaux, il y trouva bien de la difficulté. parce qu'en même tems il eût avis qu'il étoit arrivé du secours aux afliegeans , de sorte qu'ils étoient pour le moins sept ou huit mille hommes. Il tint Confeil de guerre là-dessus, & chacun ayant été d'avis qu'on ne pouvoit rien entreprendre sans mettre les Troupes en grand hazard, je le vis revenir fi afflige, que je fis un effort pour lui aporter quelque soulagement. J'avois oui dire que la ruse servoit quelquesois plus que la force , ainsi étant résolu d'y avoir recours, je donnai tellement le gêne à mon esprit, que je m'avisai d'un moyen, qui eut un succez ausii avantageux que je le pouvois defirer. Ce fut d'envoies un homme du lieu avec

une Lettre au Gouverneur , laquelle portoit que le hazard ayant voulu qu'il se fut assemblé jusqu'à dix mille hommes pour une revûe, Mr. de Pillois marchoit avec eux à son secours ; qu'il seroit le lendemain à deux heures aprés midi en presence des ennemis , & qu'il n'avoit qu'à se défendre jusqu'à ce tems-là, s'il vouloit être témoin de leur defaite. Ce n'étoit rien que cette Lettre, & il falloit au lieu de la porter à ce Gouverneur, la rendre entre les mains de celui qui commandoit à ce siege, & il falloit aussi que celui qui la portat fut un homme qui ne fçût rien de mon deflein. C'est pourquoi ayant concû toutes choses dans mon esprit, je dis à Mr. de Pillois qu'il envoyat querir le plus riche de son quartier , & le menaçat que s'il ne portoit sa Lettre surement , non seulement il mettroit le seu à sa maison, mais le feroit encore pendre à son retour. Il eût assez de confiance en moi pour faire ce que je lui disois ; & cet homme Etant venu, il ne lui servit de rien de vouloir s'excufer fur la difficulté qu'il y avoit de passer au travers des quartiers des ennemis, Mr. de Pillois lui dit qu'il falloit lefaire , ou se résoudre à périr , & n'y ayant point de milieu entre l'un & l'autre, il alla le préparer pour son message. Mais tat dis qu'il le faisoit, mon hôtequi avoit le cœur Francois, & que l'avois gagné sous promesse d'une recompenie affez confiderable, prit les devans, & fue l'attendre fur le chemin , lui faisant acroire qu'il avoit affaire du côté où il alloit. S'étans ainsi joints tous deux, & ayant pris langue l'un de l'autre, celui qui écoit chargé de la lettre, lui exposa son embarras , ajoûtant que quoi qu'il pût faire , il ne pouvoit manquer de périr , puis qu'étant reconnu pour espion , ce qu'il ne pouvoit éviter , il alloit être pendu fur le champ , & que d'un autre côté s'il ne s'aquitoit de sa commission, il avoit laisse sa femme , & ses enfans entre les mains de Mr. de Pillois, qui outre le sac & l'incendie de

se maison, leur seroit un pareil traitement que eclui qu'il aprehendoit qu'il ne lui avoit rien caché de son dessire ; qu'ains il lui seroit inutile de se sater ; qu'il se remettoit donc entierement entre les mains de Dieu,n'ayam point de choix à faire quans il s'augistiet de son salur, ou de celui des personnes qui lui devoient-être cheres à l'égard de lui-même,

Mon hôte feignit d'entrer dans son malheur, & pour gagner plus de creance dans son esprit accusa Mr. de Pillois de cruauté. Cependant après bien des discours qui ne témoignoient que de la compasfion , il lui dit , que s'il étoit à sa place il iroit se rendre à celui qui commandoit au fiege, & lui diroit sous qu'elles menaces il avoit été obligé de se charger de la lettre: qu'il lui permettroit de la porter, ou ne le lui permettroit pas, mais que l'un on l'autre arrivant il mettroit toujours sa vie ensireté, & celle de sa femme & de ses enfans : que-Mr. de Pillois croiant qu'il auroit été pris en satisfailant à les ordres, n'auroit rien à dire, & que les ennemis de même ne lui pourroient faire de mal. voyant qu'il se seroit rendu volontairement entre feurs mains. Cet homme trouva cet expedient admirable, & s'étant déterminé à le suivre il lui en fit mille remercimens. Mon hôte le voyant si bien réfolu, le quitta, feignant que son chemin ne lui permettoit pas de marcher davantage avec lui, & s'en étant revenu sur ses pas il trouva Mr. de Pillois qui marchoit à tout hazard avec ses deux mille cinquens chevaux. Il lui rendit conte de la dispolicion où il avoit laisle son homme, & nous en conçûmes une bonne esperance, nous imaginant que les ennemis croiroient que la Lettre ne contenoit que verité, d'autant plus que celui qui la leur avoit renduë avoit été prévenu avant que de partie qu'il marchoit un puissant secours pour faire lever le siege. En effer, ils donnerent si bien dans le panneau qu'ils ne l'eurent pas plûtôt décachetée qu'ils resoluzent de faire rerraite.

Nous aprimes cette nouvelle que nous étions encore à trois lieues d'eux, & Mr. de Pillois n'aiant que faire alors d'aller plus loin, reprit le chemin de son quartier, où à quelque tems de là il reçût des Lettres de la Cour qui le complimentoit de cet heureux succés. Ce n'est pas que beaucoup de gens ne scussent bien que j'y avois eu du moins autant de part que lui, mais comme il étoit-là le General , & que c'est à eux d'ordinaire que s'attribue le bien & le mal , il n'étoit pas juste qu'il ne jouit pas du privilege que lui aqueroit sa charge. Cependant je dois dire à sa louange, que c'étoit un homme qui entendoit parfaitement bien la cavalerie, & qu'il y en avoit peu dans l'armée qui en scuffent plus que lui. Il en donna des marques peu de tems aprés, lors qu'il ne voulut point charger quelque commandement que lui en fit Mr. de Vaubrun, le jour du combat d'Einseim. Car prévoiant que les ennemis le prendroient à leur avantage, il aima mieux attendre qu'ils se fussent avancez, que d'obeir & d'être battu. Je ne dis pas qu'il fit bien de le faire, aprés avoir servi austi long-tems qu'il avoit fait , il devoit scavoir que rien ne le pouvoit dispenser d'obeir à son superieur. Aussi quoi que cette occasion le mît en reputation de sçavoir son métier mieux que Mr. de Vaubrun ; il ne laissa pas de porter la peine de sa desobéistance, il fut casse, & si on lui donna une pension de mille écus, c'est qu'on ne voulut pas qu'il fût dit qu'aprés avoir si bien fervi , il n'eût pas dequoi vivre le reste de fes

Au (ortir de l'expedition dont je viens de parler ; un Officier me vint faire un plaifant compliment , qui fut qu'aiant pris querelle avec Mr. de Montperoux, Mestre-de-eamp du Regiment de Roütergue, & voulant se couper la gorge avec lui il me prioit de lui vouloir setvir de second. Je lui dis que mon service lui étoit tout acquis, & en éfet je sui témoignai particulier ment. Cat au lieu de malles battra comme il prétendoit, je fis enforte qu'on l'épiât, de maniere que je l'empêchai de se perdre. Ce Mr. de Montperoux étoit un fort brave homme mais qui étoit tellement allerte qu'on avoit de la peine à s'accommoder a son humeur. Il avoit des saillies qui faisoient rire tout le monde, mais pas une n'avoit été fi plaisante que celle qu'il ent lors que le Roi lui donna son Régiment. Car après que le Roi lui cût dit qu'il le lui accordoit, il le pria de lui vouloir donner le nom d'une des Provinces du Roïaume, ce qui n'étoit en usage que pour les vieux corps , & pour les petits vieux , ajontant qu'il étoit si peu consideré dans sa Province, que si fon Régiment portoit son nom, il n'y auroit personne qui y voulut entrer. Le Roi trouva cette demande fort particuliere, & fur tout à un Gascon, dont la coûtume est plûtôt de se donner des louanges que de se méptiser soi-même. Quoi qu'il en loit , il ne lui refusa pas sa denfande , & Mr. de -Montperoux le servit avec beaucoup de courage julqu'à ce qu'enfin il lui arriva ce qu'il arrive d'ordinaire à ceux qui vont long-tems à la guerre, je veux dire qu'il y fut tué.

l'étois d'un âge, comme j'ai deja dit tant de fois : à n'avoir plus guéres à vivre , ainsi je ne devois pas paffer pour aimer à conserver mes jours aux dépens de ma réputation. Cependant ce que j'avois fait à l'égard de cét homme qui m'avoit invité à lui servir de second, donna matiere de parler à mes ennemis, & je fus affez malheureux qu'on dit que c'étoit manque de cœur. Si j'ûsse été aussi fou que j'avois été autrefois, je me serois fait de belles affaires avec tous ces médifans, mais outre que l'âge ne me rendoit plus le sang si chaud, Dieu premierement, puis le Roi me défendant la vengeance, je m'y prisd'une autre maniere pour faire voir que j'avois plus de cœur qu'eux. A la premiere occasion qui se presenta je priai, sans faire semblant de rien, deux de ces Messieurs de vouloir venir avec moi pour re-

N 4

conne lere les ennemis, & je les menai fi loin an'ils se tuoient de me dire que l'on m'avoit donné de l'argent pour les faire périr. Comme je vis que c'étoit tout de bon, je leur dis que je m'étonnois qu'ils cussent peur, eux qui étoient si prompts à juger mal des autres, & ne m'en retournant pas encore pour tout cela, je m'aprochai des corps de si prés qu'ils. prirent la peine de me quiter. J'eûs bien ma revanche quand je fus de retour au camp, je contai à leurs amis & aux miens comment ils m'avoient abandonné, & quoi qu'il se trouvât des gens assez charitables pour le leur aller redire, ils jugerent à propos de demeurer dans le silence, de peur qu'un homme qu'ils avoient vû de leurs propres yeux mépriser fi fort sa vie, ne fut pas toujours d'humeur à fouffrir leurs médifances. En effet, j'étois bien malheureux d'être ainsi le sujet de tant de méchans discours pour si peu de chose, vû qu'aujourd'hui il vient d'arriver une pareille avanture sans qu'on air médit de celui à qui elle est arrivée. Chacan sçain que le Marquis de Crequi ayant apellé un Colonel en duel, ce Colonel au lieu de se trouver sur le pré, comme il avoit promis, a été avertic le pere de ce Marquis qui étoit General de l'armée , & ils s'en font allez tous deux au rendez-vous, où ils ont trouvé le Marquis de Crequi avec son second. Qui a été bien surpris, ç'a été lans doute ce fils de voir son pere, à qui ne pouvant cacher le dessein qu'il avoit, il s'est jetté à ses pieds & lui a promis de n'y plus retourner. Au reste, comme il n'y a que bonheur & malheur dans le monde, bien loin, comme je viens de dire, que ce Colonel ait engagé par là. la réputation, on trouve qu'il en a use en homme sage. Pour montrer mon malheur , j'ai eû le chagrin de l'entendre dire à ceux que je scavois m'avoir blâmé comme les autres. Cependant comme l'occasion n'avoit pas encore voulu que je leur eusse rémoigné ce que j'avois sur le cœur, je destraiqu'elle se put rencontrer, sur tout à l'égard d'un

dertain fanfaron, nomme Châteaubaudot, que se on l'en eût voulu croire, eût passé pour la perle des tous les braves. Comme je lui portois donc une: certaine dent, je ne me trouvois point avec lui ,. que je ne priste plaisir à lui contredire. Surquoi il étoit si reservé, que bien souvent je trouvois moimême qu'il avoit beaucoup de patience. Il faut bien croire qu'il n'étoit pas si brave qu'il le disoit , mais quoi que je duste être content de l'avoir mortific. tant de fois , je cherchois encore l'occasion de lo pouvoir faire, & elle s'offrit lors que j'y pensois le moins. En m'en retournant à l'armée la campagne suivante, j'arrivai à S. Disier un jour qu'il. y avoit beaucoup de troupes, & j'aurois couru rifque de demeurer à la rue, fi je n'ûsse trouvé une hôte qui moiennant un écu me ceda sa chambre-J'y fis done mettre mes hardes , & ayant l'esprit en. repos de ce côté-là, je fortis pour aller voir quelques Officiers de mes amis. Mais tandis que je mes promenois avec eux. Mr. de Châteaubaudot arrivadans la même hôtellerie où j'étois logé,& ne trouvant point de chambre que la mienne, prit la peine. d'en faire fortir mes hardes , & de s'y camper l'apris cela quand je fus de retour , & ne pouvaut deviner que pouvoit être un homme si hardi, jemontai en haut pour le connoître. Si je fus surprisde le voir, lui à qui je ne voulois déja pas trop de bien , il ne le fut pas moins quand il vit que c'étoit à moi à qui il avoit affaire. Mais ne lui voulant pasdonner le tems de me faire excuse, je fermai-sur: nous la porte au verroiiil, & lui dis qu'il n'étoitpas juste que pour être arrivé une heure ou deux. avant lui dans l'hôtellerie, j'iisse une chambre pendant qu'il demeureroit à la ruë : qu'il falloit qu'elle ne demeurât qu'à celui qui scauroit mieux laz sonferver , & mettant en meme tems l'épée à la. main , je ne doutois point qu'il ne fit la même chose. Mais je fus fort surpris quand au lieu de se defendre , il me dit qu'il n'avoit garde de le faire une

fi méchante querelle, qu'il reconnoissoit qu'il avoit tort,& qu'une marque de cela c'est qu'il alloit faire emporter ses hardes, si je le voulois laisser passer librement. J'eûs pirié de la foiblesse, & remerrant mon épée dans le foureau, je lui dis qu'au moins il se ressouvint d'être sage toute sa vie, que j'en avois beaucoup souffert, mais que peut-être je ne serois pas toujours d'humeur à en tant fouffrir, que cependant je ne ferois pas comme lui, quoi que j'en eusse plus de fujet; que je n'irois pas dire qu'il avoit plus de langue que de courage, mais qu'il seroit encore tems de le faire connoître, s'il n'aprenoit à se corriger. Je demeurai ainfi maître de la chambre, ce qui ne fut pas une petite joye pour moi. Car j'avoue à ma confusion que je lui en voulois plus qu'à pas: un autre, & quoi que j'eusse affez de lumiere pour scavoir que l'on devoit pardonner, je ne l'avois jamais scu gagner sur moi. Cet accident fut cause qu'il quitta notre armée , & il s'en fut fervir dans selle de Mr. de Schomberg, qui commandoir en Catalogne. Il y eut une compagnie de Cavalerio dans le Régiment de Gassion, mais comme il aimoin son plaisir, il quitta au milieu de la campagne pour aller voir une maîtrefle comme il s'en revenoit il fut tué par les Miquelets.

Pour moi j'étois toûjours Aide de camp, & quoi que le Roi en eut qui pouvoient passer pour barbons , comme étoient le Marquis d'Angeau , & le Marquis d'Arci, neanmoins il n'y en avoit pas un. qui me put disputer la qualité de Doien. Cependant j'étois forr vigoureux, & Mr. de Turenne disoit quelquefois de moi , que c'étoit dommage quej'euffe commence fi tard , & que fi j'avois pour le mêtier autant de disposition dans l'esprit, que j'en. avois dans le corps j'y aurois pu faire quelque cho-R. En effer , je laffois par jour trois ou quatre chevaux, & j'étois fi fouvent deflus , qu'on m'apelloir par dérision le petit General d'armée. Je ne m'attirois pas soutefois cette qualité pour m'en faire ac-

Groire, je cherchois plûtôt à faire plaifir,qu'à nuire à personne, & je ne sçache qu'un seul homme qui se soit plaint de moi. Mais je laisse à juger s'il y avoit de ma faute, & je veux bien prendre tout le monde pour mon juge. Il y avoit dans le Régiment de Cavalerie de Harcourt un Gentilhomme du Vexin nommé Bellebrune, dont j'avois autrefois connû le pere, qui étoit Capitaine aux Gardes, fi-bien que me croiant obligé de dire au fils mes petits sentimens sur sa conduite; je l'avois averti plusieurs fois de quelques choses que je ne croiois pas lui devoir aquerir beaucoup de réputation. En effet , il étoit fort débauché , & quoi qu'il eût une . fort honnête femme , il ne laissoit pas d'en voir d'autres, & même des plus abandonnées. Cette débauche ne pouvant produire que de méchans effets. il lui arriva justement ce que je lui avois prédit ,, on le regarda dans le Régiment comme un homme dont la compagnie étoit dangereuse, & il s'y fit. deux ou trois affaires dont il ne sortit pas à son honneur. Pour comble de disgrace, il aporta de Paris un mechant mal , & foit qu'il n'eut pas un grand fonds de bravoure, ou que cela l'incommodat tellement qu'il ne fut pas en état de fervir, il me vint prier de parler à Mr. de Turenne pour lui faiteavoir permission de s'aller faire traiter. Nous avions alors les ennemis fur les bras, & ne croiant. pas qu'il dût prendre ce tems-là pour s'en aller, je fui en dis mon sentiment. Il ne me voulut jantais croire ; & voiant que je refusois d'en parler à Mr ... de Turenne, il lui en parla lui-même. Mais Mr ... de Turenne lui dit la même chose que moi, dequoi n'étant pas content , il s'en alla sans prendre congéde personne. J'avois eu raison de lui dire ce que je lui avois dit. En effet, nous donnames un jour oue deux apres, &s'il avoit voulu attendre jusqueslà, je n'aurois pas craint alors d'en parlet à Mr. de: Turenne. Mr. de Turenne qui étoit la bonté même, lui avoit aussi dit de se donner patience deux

ou trois jours , mais n'en ayant rien voulu faire comme je viens de dire, il se fit casser. Dieu sçait fi je parlai contre lui , & fi au contraire je ne tâchai pas de l'excuser, quand on dit à Mr. de Turenne la faute qu'il avoit faite. Cependant il ne se prit qu'à moi du malheur qui lui étoit arrivé, & l'on ma manda de Paris, où il étoit, qu'il me menaçoir. etrangement. Je traitai cela debagatelle, & dans lo fonds je l'estimois crop peu pour le craindre. Mais je trouvai bien-tôt aprés que ce ne sont pas toujours les plus braves qui sont les plus dangereux, &c qu'au contraire il n'y en a point de qui l'on se doive, donner tant de garde que des lâches. J'éprouvaicette verité quelque tems aprés. Je ne fus pas plutôt de retour de la campagne, que comme je venois un. soir du Fauxbourg S. Germain, il sortit trois hommes sur moi l'épée nue, & je le reconnus à la tête. des deux autres. Je ne fus pas fi surpris qu'il ne me restât encore assez de sang froid pour lui demander, s'il étoit possible qu'un Gentilhomme se portat à, une action si indigne. Mais s'il l'étoit il y avoit déja long-tems qu'il n'en faisoit plus les actions , & aprés avoir réduit sa femme à une extrême pauvreté, & s'y être réduit lui-même, il avoit été obligé. de se mettre dans les gendarmes, où je ne veux pas, dire qu'il n'y ait d'honnêres gens , mais où aussi je, ne craindrai point de dire qu'il ne s'y rencontre de certaines personnes, à qui le crime ne fait pas trop, de peut. Il avoit donc achevé de se corrompre parmi ceux-là , & c'étoit sans doute par leur conseil qu'il s'étoit porté à une vengeance si raisonnable. Cependant j'étois d'autant plus embarrassé que. l'heure étoit induë, tellement que je ne pouvois. esperer de secours du guer qui s'étoit reriré. Mais je, n'avois pas affaire à d'allez braves gens, pour me preffer comme auroient pû faire d'autres, & ayant, en la précaution de me ranger contre une boutique, je les empêchai de me pouvoir prendre par derriere. Pour moi, quand je fais reflexion au danger que

Te courus, je m'étonne mille fois comment aiant résolu de faire une si méchante action , ils n'avoient pas pris d'autres armes. Mais Dicu l'aiant permis de la sorte pour me donner le temps de me pouvoir sauver, je les tins dans le respect avec la pointe de mon épèe, jusqu'à ce qu'un carosse passa, qui étoit celui du Duc de Lesdiguieres. D'abord que mes affaffins virent des flambeaux , ils s'enfuirent & Mr. le Duc de Lesdiguieres qui éroit dedans m'aiant reconnû à la clarté, fit arrêter son carrosse, & me demanda ce que c'étoit. Je ne lui voulus pas dire le nom de celui de qui j'avois tant de lieu de me plaindre, aiant encore la consideration de ne vouloir pas perdre un homme qui apartenoit à d'honnêtes gens, je lui dis seulement que j'avois été ataqué par trois personnes que je ne connoissois. pas, & que sans lui j'aurois mal passé mon temps. H mit pié à terre de peur de surprise, & nous marchames ainsi deux ou trois rues, sans rien trouver. Mais comme cette journée étoit destinée aux avantures; nous entendîmes aprochant d'un bâtiment neuf , & qui n'étoit encore élevé qu'à moitié , une voix plaintive qui en sortoit, & que nous reconnumes pour être celle d'une femme. Mr. de Lesdiguieres commanda à ses laquais d'entrer dans ce bâtiment, pour voir ce que c'écoit : & comme nous les suivions, nous vîmes un spectacle qui nous surprit. Nons vîmes, dis, je, une fille parfaitement bien vêtuë, de belle taille en aparence, avec un malque fur le vilage, qui acouchoit saus autre secours que celui d'une fille qui paroissoit bien neuve dans le métier qu'on lui faisoit faire. J'eus pitie de cette malheureuse., & je dis quelques paroles qui le purent faire connoitre; mais Mr. de Lesdiguicres qui n'écoit pas autrement tendre sur l'article , ne le faisant que rire de cette avanture , peu s'en fallut qu'il n'obligeat sette fille à ôter son masque. Je crois même qu'il l'auroit fait (ans moi , & il lui dit cent choies qui éroient capables de la desesperer, & que je n'aprouvai pas. J'eus beaucoup de peine à l'emmener, neanmoins en étant venuà bout , j'obligeai grandement cette miserable , qui n'auroit jamais accouché sans cela. Car je voiois déja qu'elle commençoit à étoufer de crainte d'être reconnue, & si cela cut duré davantage, elle ne s'en seroit jamais sauvée. J'eus la curiosité le lendemain d'aller dans ce quatier-là, & de m'informer s'il n'y avoit point une fille vêtuë de telle facon , & qui étoit de telle taille. Surquoi l'on m'instruisit si-bien, que je seus que la Demoiselle en question , étoit la fille d'un Conseiller , & qui passoit pour une Vestale. Cependant quoi que ce ne fut pas une malheureuse, son enfant ne laisla pas d'être expose comme celui d'une miserable servante, & le Commissaire ne faisoir que de le lever quand je paffai dans la ruë. Si j'avois voulu j'aurois bien pû donner des lumieres là-dessus, maisconfiderant qu'il ne falloit pas perdre une pauvre fille, qui sans doute avoit été trompée, je demeurai dans le silence, & je n'en ai jamais tant dit que je fais à present.

Cependant ce qui m'éroit arrivé à l'égard de Bellebrune, me donnant lieu de penfer à ma seureré, je fus sur le point d'aller trouver Monsieur le Prince de Soubize son Capitaine, de qui j'avois l'honneur d'être connû affez particulierement , pour elperer qu'il m'en feroit justice. Mais considerant que j'avois afaire à un miserable, je crus que je ferois micux de me taire, & de prendre garde seulement à moi. Je me retirai donc de meilleure heure qu'à l'ordinaire, & s'il m'arrivoir de m'ennuiter , je prenois une brigade du guet , laquelle moiennant quelque petite chofe , me reconduisoit jusqu'à ma maifon. Par ce moien j'évitai toutes les embuches qu'il me pouvoit dreffer , &il ne fut pas af-. fez hardi pour m'attaquer en plein jour. Il y avoit trois ans que je recommençois d'aller à la guerre, k j'étois devenu li bon ménager, que j'avois amalTe les trois années de ma rente, ce qui étoit bien extraordinaire dans un temps où l'on a coûtume de faire de la dépense. Mais comme je touchois cent écus toutes les six semaines à cause de monemploi, & que d'ailleurs j'avois la table de Mr. de Turenne, je ne m'étois jamais vû fi à mon aise. Cependant étant embarassé de cét argent, je songeat à le placer, & en a ïant parlé à un de mes amis, il me dit que je n'avois que faire d'aller plus loin , & que si je voulois le lui donner , il me cederoit une partie d'une certaine rente qu'il avoit sur un Genrilhomme de Provence, à qui il avoit prêté vinge mille francs pour acheter un Gouvernement : que quoi que d'ordinaire il n'y eût point d'hipothéque là-dessus, il y en avoit une neantnoins qui ne pouvoit perir, qu'il y avoit un brevet de retenue de vingt mille écus', lequel étoit pour sa sûreté, & pour celle de Mr. le Maréchal d'Humieres qui avoit pareillement prêté quarante mille francs : qu'ainsi je ne courois aucun risque, & que je lui ferois plaifir. Tout cela me parut fort vrai, comme en efet il n'y avoit pas le mot à dire. Etant donc bien aise de l'obliger, je pris mon argent, & le lui portai jusques chez lui, quoi que mon dessein eut été auparavant de le mettre à fonds perdu , ou du moins à l'Hôtel de Ville. En éfet , j'aurois bien mieux fait, mais ma destinée voulant que je ne fuste jamais qu'un gueu, je n'en eus le revenu que fort peu de temps , & le debiteur étant mort, le Roit donna le Gouvernement à Mr. de Briffac Major des. Gardes du Corps , sans songer qu'il y avoit un brevet de retenuë. L'avois si mal pris mes mesures qu'au lieu de me faire faire un transport avec garantie par celui à qui j'avois prêté mon argent, je m'étois contente qu'il m'eût subrogé en son lieu-& place. Ainfi tout mon recours étoit fur la fuereffion de Mr. de l'Arbouste, qui étoit celui qui étoit pourvû du Gouvernement. Mais comme il y avoit heaucoup plus de dettes que de bien , toute ma

consolation fut que quand on auroit representé la chole au Roi , il obligeroit Mr. de Briffac à nous païer. Je l'esperois d'autant plus que Mt. le Maréchal d'Humieres y avoit interêt , lequel éroit affez puissant pour nous faire faire justice. Celuit avec qui j'avois traité ne manquoit pas austi d'amis , c'étoit Mr. de Saillant , frere de Mr. de Montauban Lieutenant-General des armées du Roismais a celui-ci fit tout son possible pour en avoir justice, l'autre ne s'en remua pas, &il nous dit pour ses railons, que Mr. de Briffac n'étant pas en état de nous payer, il ne vouloit pas chagriner le Roi, qui alant crû lui faire un present considerable, seroie obligé de tirer cet argent de ses coffres. Cela no nous contenta pas Mr. de Saillant & moi, & comme j'avois mes raisons pour ne pas paroître ouvertement dans cette affaire, toute la sollic tation ne roula que sur Mr. Saillant, qui à la verité ne s'y, endormit pas, mais qui cependant fut trois mois: avant que de pouvoir avoir aucune réponse sur un nombre infini de Placets qu'il avoit lui-même donnez au Roi. Enfin au bout de ce temps-là Mr. de Louvois lui dit que s'il vouloit plaire au Roi , il falloit qu'il se desistat de ses prétentions, & que s'il trouvoit quelque chose à demander, on le lui accorderoit pour récompense. C'en étoit affez dire pour nous faire voir que nôtre dette étoit perdue . mais, Mr. de Saillant se croïant obligé pour l'amour de moi , & d'ailleurs pour l'amour de ses enfans, de n'en pas demeurer-là, presenta encore divers placers au Roi, à l'un desquels le Roi? y répondit de bouche, qu'il scauroit de Mr. le Marêchal d'Humieres dequoi il s'agistoit. Mr. de Saillant m'aiant dit cette réponfe, je n'en eus pas plus d'esperance, & Monsieur d'Humieres s'étant déjanflez déclaré, je craignis qu'il ne continuat à faire la cour à nos dépens. Mais il en usa forr bien; & fort genereusement, car il dit au Roi que s'il ne l'en avoit pas importuné, c'e ft qu'il recevoit de Ini tant de bienfaits qu'il n'en seroit pas plus pauwre quand il perdroit quarante mille francs. Mais qu'il n'en étoit pas de même de Mr. de Saillant, lequel outre qu'il n'étoit pas riche étoit chargé d'une grande famille. Pour ce qui est de moi il n'eur garde d'en parler, car, comme je viens de dire , je ne paroissois point dans l'affaire , & il me fufficoit que Mr. de Saillant fit fon devoir. Il y a voit lieu de croire qu'une declaration comme celle-là nous seroit fort avantageuse, & le Roi ou Mr. de Briffac en pouvoient être quittes pour vingt mille francs; mais aiant peur que si l'on nous païoit il ne fallut aussi païer Mr. d'Humieres , on ne voulur point faire de jaloux , si-bien que Mr. de Saillant eut pour derniere réponse qu'il devoit s'abstenir d'importuner davantage, & qu'il devoit plutôt chercher quelque chose pour le demander au Roi. Il s'est neanmoins montré peu obeissant à ses ordres, & il sollicite encore aujourd'hui, mais. jusqu'ici fort inutilement.

Cependant pour revenir à mes autres affaires, que celle-ci m'a fait oublier , l'année 1675. étant deja avancée, je me préparai à retourner à la guerre avec Mr. de Turenne. Il étoit revenu si glorieux de. la campagne précedente qu'il n'y avoit rien de même. Il avoit donné quatre combats avec des forces si inégales, que tout autre que lui y auroit succombé. Mais sa prudence & sa valeur lui avoient tenu lieu de nombre, & dans le dernier il avoit chasse au delà du Rhin avec vingt-cinq mille hommes, les Allemans qui étoient pour le moins soixante & dix mille. Dans les autres endroits où la guerre s'étoit répandue, elle avoit été également avantageuse à nôtre parti. Le Roi avoit pris la Franche-Comté en personne, & Mr. le Prince de Condé qui faisoit tête au Prince d'Orange, lui avoit enlevé ses bagages à la bataille de Seneff, & fait lever le siege d'Oudenarde. Il perissoit cependant un nombre infini d'hommes dans toutes ces occasions, & la paix ent

été tout autrement avantageuse aux deux partis. Mais il y étoit survenu un obstacle invincible, le Marquis de Grana avoit été assez adroit pour faire enlever le Prince Guillaume de Furstemberg, aujourd'hui Evêque de Strafbourg, de la ville de Cologne, & cela avoit rompu toutes les négociations qui s'y faifoient pour le falut de la Chrétienté. Il avoit été conduit à Neustat sous bonne & sure garde, & comme l'Empereur le sçavoit engagé dans des interêts contraires , & qu'il aprehendoit son esprit, il resolut de s'en défaire, quoi qu'une action comme celle-là ne pûr être approuvée de personne, & qu'elle fut même contraire au droit des gens. Car ce Prince étoit à l'assemblée de Cologne de la part de l'Electeur de ce nom , & la violence qu'on avoit faite de l'arrêter étoit déja affez grande, sans la coutonner par une autre qui fût encore plus blâmable. On eut lieu d'être surpris d'une telle resolution, & sur tout à l'égard de l'Empereur, qui étoit un Prince éloigné de toutes fortes de violences. Mais quelques-uns de ses Miniftres lui representant qu'il n'y avoit point de sûreté pour lui sans cela, que le Prince Guillaume aïant autant de credit dans l'Empire qu'il en avoit , tourneroit toûjours les esprits du côté de ses interêts, sa perte fut jurée, & fi l'Empereur eut été moins pieux , il y auroit long-temps qu'il ne seroit plus. En éfet, on s'assembla dés le lendemain plûtôt pour garder quelque forme à son jugement que pour examiner son affaire, & l'Empereur voulut qu'il ne s'y trouvât que trois de ses Ministres , entre lesquels étoit le Prince Lokovits. Ils le condamnerent donc d'avoir la tête coupée, & il fut résolu que l'execution se feroit entre quatre murailles , & qu'on n'en avertiroit le peuple que quand elle seroit faite. Mais le Prince de Lokovits qui n'avoit figné cette Sentence qu'à regret, soit qu'il sut Penhonnaire de France ; comme sesennemis publierent , ou qu'il vit bien que cette action seroit igno

## DE MR L. C. D. R.

minieuse à son Maître, en envoia avertir le Nonce du Pape, à qui il fit dire d'aller trouver l'Empereur & de le menacer de l'indignation du S. Siége, s'il passoit outre. Le Nonce qui avoit ordre du Pape de s'entremetre pour la liberté de ce Prince, n'eût garde de ne pas profiter de ces avis, il fit demander audience en même temps à l'Empereur , & l'aïant furpris extrémement en lui faisant connoître qu'il sçavoit une chose qu'il n'avoit communiquée qu'à si peu de personnes , l'Empereur lui demanda qui la lui avoit dite, & fit ce qu'il pût pour le découvrir. Mais le Nonce lui dit qu'il lui devoit sufire de sçavoir qu'il ne lui disoit rien que de veritable, & qu'il le prioit encore une fois de faire reflexion aux suites que pouvoit avoir cette afaire. Comme l'Empereur étoit un Prince rempli de pieté, & dont la délicatesse de conscience ne lui permettoit pas de s'atirer le Pape sur les bras, il se laissa intimider de la menace que le Nonce lui avoit faite, & au lieu de faire mourir le Prince Guillaume, on se contenta de le garder dans une étroite prison. Il servit aussi beaucoup à ce Prince d'avoir embrassé la profession Ecclesiastique, car ce fut le biais que le Nonce prit pour le sauver, infinuant à l'Empereur qu'il ne lui étoit pas permis de faire mourir un homme qui s'étoit consacré à l'Eglise, & que s'il avoit manqué il n'apartenoit qu'au Pape de le punir.

Quoi qu'il en foit, si le Prince de Lokovits trouva ainsi moïen de le sauver, il se perdit lui-même
en le faisant: ear l'Empereur aiant bien jugé que ce
se pouvoit être que lui qui avoit donné cet avis, il
le sit arrêter, de en même temps son Secteraire à qui
l'on donna la question. On ne scauroit dire tous
les mauvais traitemens qu'on sit à l'un de à l'autre,
ils surpassent l'imagination, car outre cette afaire
pour laquelle on lui vouloit tant de mal, s'Imperatrice n'étoit pas de ses amies pout s'être opposé à
quo mariage. En étre, il avoit apuié les prétentions

MEMOIRES

de celle qui partage aujourd'hui la couche Impea riale , & fi l'autre étoit morte plutot , peut-être auroit-il trouvé moien de se retirer de ce mauvais pas. Mais chacun lui étant contraire afin de faire mieux leur cour à cette Princesse, il fut enfin envoié dans l'un de ses Châreaux ; où il fur gardé à vue jusqu'à ce qu'on s'en fut défait par le moien

du poison.

Toutes ces choses animoient tellement les esprits, que bien loin qu'il y eut aucune esperance de paix , la guerre s'allumoit d'une maniere qu'il y avoit lieu de croire qu'elle ne finiroit pas fi-tôt. On faisoit de patt & d'autre tous les preparatifs imaginables pour faire pancher la fortune de son côté, mais avec tout cela elle se declaroit pour nous, & devant que les ennemis se pussent mettre en campagne le Roi avoit toûjours pris deux ou trois des meilleures places. Par ce moien les Païs-bas se minoient peu à peu , en quoi l'on peut dire qu'il y avoit un peu de la faute du Conseil d'Espagne. Car su lieu de ne remettre le Gouvernement de ces Provinces qu'à un homme d'une experience consommée dans la guerre, le Duc de Villahermosa qui l'avoit alors n'avoit jamais été que Capitaine de Cavalerie, surquoi l'on peut juger s'il étoit capable de s'oposer à tant de grands Capitaines que. le Roi avoit dans son armée. Les ennemis avoient un autre malheur, qui étoit de n'avoir pas d'argent pour faire des Magafins, ainfi le Roi entroit en campagne au milieu de l'hiver , & il n'avoit à combatre que les rigueurs de la faison. Tout cela devoit les porter à faire la paix, & du moins c'étoit le sentiment de la plûpart, mais les Ministres voiant par d'autres yeux que par ceux du vulgaire, la guerre fut continuée au grand déplaisir de toute l'Europe, qui ne pouvoit qu'elle ne souffrit extrêmement d'une guerre si rude & si meurtriere.

L'avois toûjours le même emploi, & à l'âge que

D E MR. L. C. D. R.

j'avois je n'avois garde d'en solliciter d'autre. Ainsi sçachant que Mr. de Turenne devoit partir dans quelques jours, je pris les devans avec mon perit équipage. En passant à Courtenai, je trouvai un Officier du régiment de Grana, nommé Cueillette, qui avoit été pris prisonnier à la bataille de Seneff, & qui remenoit en Allemagne une cinquantaine de soldats, qui avoient eû le même sort que lui. Ils avoient une route pour loger en païant, & les Echevins étoient obligez de leur donner une grange avec de la paille. Pour ce qui est de l'Ossicier, il logeoit dans une hôtellerie, & ayant fait connoissance avec moi , nous fimes trois ou quatre logemens ensemble. Je le trouvai fort honnête homme, & il me dit qu'il étoit Lorrain, & qu'il avoit été nourri page de Mr. le Prince Charles aujourd'hui Duc de Lorraine. Ce me fur une compagnie fort agreable, moi qui ne faifois que les mêmes journées que lui, mais que j'achetai un peu cherement. Car comme nous fûmes arrivez à Barfur Seine, il me dit que l'argent lui manquoit, & que Mr. de Louvois l'ayant fait atendre plusieurs jours pour lui donner (on passeport , il n'en pouvoit avoir qu'il ne fut à Mets : qu'ainfi je lui ferois un extrême plaisir de le défraier jusques-là, lui & son monde, & qu'y étant arrivé, il me rendroit tout ce que j'aurois eu la bonté de lui prêter. Je donnai aisement dans le panneau, & j'avoue que je fis pour lui ce que je n'aurois pas fait pour un homme de ma nation, à moins que de le bien connoître. Je lui dis qu'il n'avoit que faire de se mette en peine, & lui avarçai tout ce qu'il eut besoin. Mais étant arrivé à Mets, il me dit que l'homme qu'il croyoit y trouver , étoit hors de la Ville , qu'ainfi bien loin de me pouvoir tenir la parole qu'il m'avoit donnée, il me prioit de lui continuer mon asfiftance , & lui prêter ce qu'il lui faloit pour aller jusques à Strasbourg, qu'il trouveroit là mille connoissances au lieu d'une , & qu'il n'y seroit pas plu-

## MEMOIRES

Ét qu'il me renverroit le tout fort ponchuellement. Je ne me défiai point du tout que ce ne fut là qu'un conte pour m'arraper, je lui donnai encore ce qu'il me demandoit , mais comme je n'en ai point eû de nouvelles depuis, c'est le moins que je puisse faire aujourd'hui, puisqu'il en a use si mal-honnêtement, que de faire connoître à tous ceux qui liront ces Memoires, Ja consiance qu'on doit prendre ea

sa parole. Enfin Monsieur de Turenne s'étant rendu bientôt aprés dans son armée, il n'eut pas plus de sujet de se louer de Mrs. de Strasbourg, que moi de Mr. Cueillette. Ils lui promirent mille choses qu'ils ne lui tirent pas. Mais il y devoit être accoutumé, . & l'année précedente ils n'avoient pas été de meilleure foi. Ĉela l'obligea à passer le Rhin pour prendre garde qu'ils ne livrassent leur Pont aux ennemis, mais comme tous les environs de la Ville Croient ruinez, il est impossible de dire combien nous soufrimes faute de fourages, & pendant quinze jours entiers nos chevaux ne vécurent que d'herbes , qu'on alloit arracher autour du camp. Le Marécha! des logis de la cavalerie remontroit tous les soirs à Mr. de Turenne, en prenant l'ordre de lui, que la cavalerie ne pouvoir plus subsister, s'il ne permettoit d'aller au fourage, car il y avoit je ne sçais combien de temps qu'il ne vouloit pas qu'on y allat. , Mais il lui fit réponse qu'elle ne mourroit pas de faim, tant qu'il y auroit des feiilles aux arbres , & qu'il faloit en cueillir. Les ennemis n'étoient gueres mieux que nous, & de part & d'autre l'on ne cherchoit qu'à faire faire quelque démarche, dont on pût profiter. Car si nous avions un grand Capitaine pour nous conduire, les Allemans en avoient un, qui n'étoit pas un fot, & il nous l'avoit bien montré la premiere campagne, lors que feignant d'en vouloir d'un côté, il étoit tourné de l'autre , de forte qu'il s'étoit jetté fur Bonn . fans qu'il nous eut été possible de le secouris. Quoi

qu'il en foit , aprés que les deux armées eurent beaucoup sousert de part & d'autre, elles s'aprocherent de fi prés , qu'on crut qu'on ne pouvoit plus éviter d'en venir aux mains. Chacun en fut ravi pour être délivré tout d'un coup d'inquietude; mais dans le temps que Mr. de Turenne se flâtoit d'un heureux succés, il fut tué d'un coup de canonpar la faute de Mr. de St. Hilaire Lieutenant-General de l'artillerie ; je dis par sa faute , car Mr. de . Turenne lui aïant dit d'aller avec lui pour reconnotere où il pourroit placer une baterie, il s'amula à porter un manteau rouge, ce qui faisant connoître aux ennemis qu'il faloit que ce fut des Officiers , ils tirerent fur eux , & du même coup dont l'un fut tué, l'autre eut le bras emporté, comme il lui faisoit remarquer du bout du doigt quelque chose qu'il venoit de reconnoître lui-même.

Un autre à ma place entreprendroit ici de representer la consternation où fut toute l'armée à un accident si funeste. Mais en verité il faudroit que i'en parlasse à tout hazard, & celle où je fus moimême fur si grande, que je n'eus pas le temps de remarquer ce que les autres faisoient. Cependane je sçais bien que tout le monde se crut perdu , d'autant plus que le Marquis de Vaubrun, & le Comte de Lorges, sans considerer que l'état où l'on étoit demandoit qu'ils s'accordassent ensemble, faifoient des brigues pour attirer tous les Officiers à leur parti. C'étoit la perte de toute l'armée fi cette més-intelligence eut seulement duré deux jours, mais les plus sages leur a lant remontre qu'il ne s'agissoit pas en cette occasion de briguer l'honneux du commandement, mais de sauver celui du Roi, qui s'en prendroit à eux fi les choses tournoiene mal par leur faute, on les fit resoudre de mettre leur interêt entre les mains des principaux Officiers. Ils les condamnerent à tirer entr'eux, & cela aiant affoupi leurs diferens, on commença à s'en recourner vers le Rhin, où nous avions un pont de ba-

MEMOIRES reaux. Comme nous renions divers postes, il en falut retirer les troupes auparavant , ce que nous fimes aprés y avoir mis le feu, & entr'autres à Wilftat dont les moulins furent mis en cendre. Les ennemis qui avoient été avertis de la mort de Mr. de Turenne, dans l'instant même qu'elle étoit arrivée, voiant que nous songions à nous retirer, y voulurent mettre obstacle, & se mettant aux champs des le moment qu'ils nous virent branler, ils nous arrêterent au passage d'une petite riviere. L'on combatit opiniatrement de part & d'autre, les uns furent animez par la mort de leur General, les autres par l'esperance qu'aïant affaire à des gens qui avoient perdu lenr principal suport, la victoire leur seroit aisée; mais ni les uns ni les autres ne purent réitsir pleinement dans leur dessein, les Allemans, aprés avoir passé la riviere, furent obligez de la repasser, & comme ils y laisserent beaucoup de monde, cela fut cause que nous nous atribuames la gloire de cette journée. Cependant nous fûmes contraints nonobstant cet avantage de suivre. nôtre premier dessein, & les ennemis nous afant

leur presence. Comme mon emploi finissoit par la mort de Mr. de Turenne, je songeai à me retirer, beaucoup de gens étant dans le même sentiment que moi, nous fimes une troupe capable de nous défendre, en cas que nous fustions attaquez. Car outre que nous étions environnez de tous côtez de gens qui nous vouloient du mal, les Allemans avoient encore passé le seuve après nous, & faisoient diverses courles : En effet , nous trouvaines un de leurs partis avec qui nous vimes aux mains, & que nous eûmes le bonheur de défaire à plate couture. Cclui-même qui le commandoit fut fait prisonnier, & ceux qui l'avoient pris l'avant foiiillé, lui trouverent un passeport qu'ils m'aporterent, car j'avois été chois de toute la troupe pour commander,

reconduits jusqu'au Rhin, nous le passames en

D E Mr. L. C. D. R. jusqu'à ce que nous fussions en lieu de sureté. Cela me parut extraordinaire , parce que parmi nous il n'y avoit que les garnisons qui fussent obligées d'en prendre, mais il me dit qu'il n'étoit pas aussi du corps de l'armée, & qu'il étoit de certaines troupes, qui en entrant en Alface, avoient été disperfées à droit & à gauche dans des postes. En me disant cela je vis que le sang lui couloit le long de son just'au-corps, ce qui me lui sit dire qu'il falloit qu'il fut bleffe. Il me dit que non , car il ne le croyoit pas être, mais quand il eût vu son sang, je le vis changer rout d'un coup de couleur, & ce qui est de plus extraordinaire, c'est qu'il mourut un moment aprés, soit que sa blessure sut grande, ou comme il est plus vrai-semblable, que la fra ïeur dût produire cet effet. En effet, il est capable de faire des choses plus extraordinaires, & Mr. le Marquis d'Uxelles Colonel du Régiment Dauphin me dit encore ces jours passez, qu'à la bataille de Cassel, un de ses soldats tomba mort dans les rangs, quand il se vit sur le point de donner. Quoi qu'il en foit, ce fut à nôtre grand bonheur que cet accident lui arriva, fans quoi 'étois pris, moi, & toute ma troupe. Car à peine avions nous fait une lieue, que nous rencontrames un autre parti, & qui étoit pour le moins de trois cens chevaux. Je fus furpris , & ceux qui étoient aux coureurs, n'ayant pas eû le tems de venir au qui vive, les ennemis s'adresserent à moi, pour sçavoir qui nous étions. Dieu voulut que j'eûs l'esprit prefent en cette rencontre , je lui dis que j'érois de la garnison, d'où étoit celui qui venoit de mourir, & pour leur mieux faire acroire que je disois vrai , je leur montrai mon passeport, qui acheva de les persuader , si bien qu'ils me laisserent aller. Il est viai que l'usage que j'ai de la langue Allemande que je parie presque aussi-bien que la mienne , contribua beaucoup à faire passer ma feinte pour une verité. Cependant in étant tiré f houreusement de ce

mauvais pas , je continuai mon chemin , & arrivaien France, où l'on croyoit tout perdu aprés la mort de Mr. de Turenne. Le Roi lui-même aprehendoit qu'il n'arrivât quelque fâcheux évenement, c'est pourquoi il avoit ordonné à Mr. le Prince de Condé qui étoit en Flandres, de se rendre incessamment à la tête de l'Armée d'Allemagne. Cela n'empêcha pas les Allemans d'affieger Haguenau, mais le Prince de Condé s'étant mis en marche pour les combattre, ils leverent le siege. I's en firent autant de devant Saverne, qu'ils avoient batu trois jours entiers de plusieurs pieces de Canon , & où ils avoient jetté diverses bombes , ce qui rassura un peu le Royaume, voyant qu'ils avoient échoiié devant si peu de chose. J'étois déja arrivé à la Cour, lorsqu'on cût ces bonnes nouvelles , mais rien ne me surprit tant , que ce qu'on mandoit des Juifs qui sont établis en ces Villes, lesquels avoient trouvé le moyen d'éteindre la fuzée des bombes , lors qu'elles étoient prêtes de crever. Ils se jettoient à corps perdu sur elles avec des peaux de bœufs nouvellement tuez , & en ôtant l'air à la fuzée, ils faisoient, comme je viens de dire, que le feu s'éteignoit. Il cut été expedient à Mrs. de Gennes d'avoir beaucoup de ces gens-là dans ce qui leur vient d'arriver nouvellement, & leur Ville qui étoit la plus superbe de l'Europe, ne seroit pas réduite au miserable état où elle est aujourd'hui.

La mort de Mr. de Tutenne étoit toñojurs prefente à mes yeux , & sî Dieu eût voulu que j'eussife eû le moindre penchant pour la solitude , je crois qu'il ne m'en cût pas failu dayantage pour m'aller confiner dans un Cloitre. Mañs y ayant toùjours cû aversion , je ne pâs prositer de l'exemple que m'avoit lassifé ce grand homme , dant le dessein étoit de se retirer dans les Peres de l'Oratoire, s'il eût pû voir xenaître la paix. C'est à ma consusoin que je dis tout cela , & il est étrange qu'un homme

DE MR. L. C. D. R. qui avoit soixante & dix ans passez, puisqu'il est tems que je l'avoile, fut encore si artaché au monde , qu'il n'y tût y renoncer. Mais à dire vrai , je ne paroissois pas monâge, comme je crois déja l'avoir dit, & si je n'étois pas beaucoup à craindre pour les femmes, je ne laissois pas encore de faire des jaloux. En effet, je fus cause qu'un Gentilhomme de Picardie dont on me permettra de taire le nom, fit un tour à sa femme, lequel étoit capable de lui faire bien des affaires fi on l'eut été dénoncer. Etant devenuë extrêmement malade, il fit faire un habit de Cordelier, parce qu'il sçavoit qu'elle avoit coûtume d'aller à confesse à ceux de cet Ordre, & ayant gagne son laquais, il fit en forte que quand elle l'envoya querir son Confesseur ordinaire, il lui vint dire qu'il étoit malade, mais qu'il lui alloit envoyer un de ses compagnons. Ceperdant le mari endossa son habit. & étant entré dans sa chambre, où il n'eût garde d'être reconnu à cause de l'obscurité, il commença à faire un étrange personnage auprés d'elle. Car en même tems qu'il faisoit le Confesseur il s'enquit si particulierement si elle n'avoit point d'attache pour moi, qu'elle ne pût comprendre comment aprés ce qu'elle disoit , il la rebatit cent & cent fois de la même chose. Il tâcha encore de s'éclaireir de quelques autres soppçons qu'il pouvoit avoir , & si j'en dois croire ce quelle m'en dit le lendemain, il n'aprit rien que ce qu'elle vouloit bien que le monde sçut. Mais la verité est qu'elle le reconnut à la voix, ce qui lui fit prendre toutes ses précautions. Cependant elle fut assez habile pour n'en pas faire semblant, ainsi ils abuserent l'un & l'autre , de tout ce qu'il y a de plus sacré dans la Religion : L'un pour découvrir si elle ne lui étoit point insidelle : L'autre pour le guérir d'une maladie, qui ne servoit qu'à ronger fon esprit.

Pendant que j'étois à passer ainsi mon tems, les

troupes du Roi étoient occupées à repousser les ennemis, à qui il ne tint que d'entrer dans le Royaume. Car la mort de Mr. de Turenne ne fut pas le seul malheur qui nous arriva, nous en eûmes encore un autre auprés de Tréves, où le Maréchal de Crequi fut tellement battu, qu'on n'avoit jamais oui parler d'une pareille défaite. Chacun veut , au moins ceux qui ne sçavent pas de quelle maniere les choses se sont passées, que l'accident qui arriva à Vignori Gouverneur de Tréves, en fut la cause. On veut dis-je qu'étant convenu avec Mr. de Crequi de charger les ennemis en queuë, & qu'ayant été tue fur ces entrefaites , sans que ce General en eût le vent , il lui fut impossible de prendre toutes ces précautions. Mais il faut qu'on le desabuse, Mr. de Crequi sçavoit dés la veille que son cheval lui avoit casse le coû , & le Lieutenant du Roi de Tréves le lui avoit envoyé dire par un Lieutenant de cavalerie qu'il avoit détaché exprés. Tout ce qui fut cause de son malheur, fut qu'au lieu de deux cens chevaux à qui il avoit permis d'aller au fourage, toute la cavalerie y alla, fi bien que quand les ennemis parurent , il n'y avoit personne pour combattre. Quoi qu'il en soit, cela eut bien embarassé la Cour, si les ennemis eussent sçû se servir de leur avantage, mais la jalousie qu'ils avoient contre le Duc de Lorraine, qui avoit gagné ce combat, fut cause qu'il ne fut suivi que de la prise de Tréves.

J'avois pris un certain train de vie depuis quatre ans qui m'étoit fort agréable, quoi que je ne diffé plus aimer que le repos, celui où j'étois m'ennuïoit rellement, que j'eusse voulu retourner à la guerre, s'il s'en sitt presenté quelque occasion: Mais comme chacun me connoissoit, j'avois honge, si celui peu dire, ainsi, d'allet demander de l'emploi à mon âge, & je demeutois sans rien faire, malgré moi. Je ne s'gais si le chagrin que j'en avois ou autre chost me rendit malade, mais ensin

DE Mr. L. C. D. R.

je commençai à m'alliter, & dans sept ou huit jours je fus dans un si grand danger qu'on crûtque je n'en réchaperois pas. Mon mal étoit la difsenterie, & quoi qu'il n'y ait rien qui abatte tant, j'étois d'une si bonne constitution que quand je n'aurois eu que vingt-cinq ans je n'aurois pas eu. plus de force. Ainsi j'érois bien éloigné de croire que je fusse si mal', & ce ne fet que mon valet de chambre qui me l'aprît, car le voiant pleurer comme un enfant, je voulus (çavoir pourquoi, & il me dit que c'étoit parce que le Chirurgien lui avoit assuré que j'étois un homme mort. Je dis , le Chi - rurgien, parce qu'il faut sçavoir que j'étois tombé malade à la campagne, & que n'y aïant point de Medecin que bien loin, je n'avois pas voulu qu'on en fut querir. Ce discours ne m'efraïa pas , mais voyant que mon mal empiroit plûtôt que de dimi nuër, j'envoiai chercher une litiere à Paris, dont je n'étois éloigné que de douze lieues. Y étant arrivé je demandai un Medecin nommé Jonequet, dont j'avois coûtume de me servit, & la premiere chose qu'il me demanda, fut si j'avois été débauché. Je lui demandai ce que cela vouloit dire , car je fçavois qu'il y avoit plusieurs sortes de débauches , & je n'avois pas hai les femmes en mon tems. Mais il me dit qu'il vouloit parler du vin , ajoûtant que si cela étoit il ne falloit point me le cacher, & qu'il étoit impossible que j'en réchapasse. Je lui dis que non , à quoi il me répondit qu'il y avoit done encore quelque esperance, cependant qu'il ne m'assuroit de rien , comme j'étois vieux , c'est pourquoi il me conseilloit d'envoyer querir un Prêtre, & de me mettre toûjours en bon état. Je le crûs , & m'étant remis entre les mains de Dieu , il essaïa ensuite ses remedes pendant einq mois entiers, durant lesquels je pris toù ours medecine dedeux jours l'un. C'est une chose que l'on aura peine à croire, & qu'un homme qui avoit prés de foixante & onze ans , air pu refifter pendant un fi

long-tems, à un mal qui a coûtume de trousser les plus jeunes & les plus vigoureux en moins de rien. Mais Dieu sçait si je mens en la moindre chose, & si au contraire il y eût rien de plus terrible que le mal que je ressentis. Quoi qu'il en soit, apres plufieurs consultations qui furent faites pendant ce tems-là, mon Medecin m'étant venu voir à son ordinaire, me dit qu'il se faisoit un reproche de prendre mon argent, & me foulager si peu: qu'avant essaié tout ce qu'il pouvoit scavoir de la Medecine, & tout ce que pouvoient sçavoir ceux qu'il avoit apellez en consultation, il ne vouloit plus me rendre de vifites interessées : que tous les remedes qu'il m'ordonneroit étoient plûtôt capables de me nuire que de me soulager, qu'ainsi il me viendroit bien voir comme mon ami, mais plus comme mon Medecin. C'étoit me dire en peu de paroles qu'il m'abandonnoit, & que je n'avois plus que faire de songer à ce monde. Cependant quoi que mon âge & mon mal me dussent faire peur , je n'en eus point du tout , & le priai seulement de continuer à me venir voir comme il avoit de coutume. Mais comme c'étoit un bon homme, il ne vonlut plus prendre de mon argent, & quoi que mon mal durat encore quatre mois, il en ula toujours de même, Je mentirois si je disois que pendant ce tems-là je fus aussi tourmenté qu'auparavant, j'eus à la veriré un peu plus de repos, mais enfin comme j'étois encore bien éloigné de la santé, & que je la voulois recouvrer à quelque prix que ce fut , j'ens recours à mille charlatans pour me donner quelque foulagement. Je pris donc encore un nombre infini de drogues, mais ne faisant pas mieux que celles de Mr. Joncquet , j'envoiai querir frere Ange Capucin, qu'on m'avoit indiqué comme un homme admirable. Etant venu je me plaignis à lui du long-tems qu'il y avoit que je souffrois, & comme j'attendois qu'il me dit quelque chose pour me

DE MR. L. C. D. R. consoler, il me répondit, avec un air impito yable, qu'il en avoit bien vû d'autres qui avoient souffert plus long-tems que moi : que Mr. le Duc de Luxembourg avoit eû le même mal quatre ans entiers, & qu'il me pouvoit bien arriver la même chose. Si j'eusse pu le battre, l'entendant parler de la sorte, je crois que je l'eusse fait, mais j'étois si foible que du moindre souffle on m'auroit jetté de l'autre côté. Ainsi étant obligé de tout souffrir , je lui demandai s'il pouvoit me donner quelque chose qui me soulageat, & sur tout qui me put faire prendre quelque repos, car à proprement patler il y avoit huit mois que je ne dormois pas, & c'étoitce qui m'abattoit davantage. Pour faire fa paix il m'aporta le lendemain un cirop merveilleux pour ce que je lui demandois, & qui outre cela étoit si agreable au goût, que je crûs en le prenant prendre de l'eau de framboise. Je dormis douze heures sans me réveiller, & étant venu voir quel effet avoit fait son remede je l'embrassai , & l'assurai que je ne tiendrois plus d'orénavant la vie que de lui. Mais c'étoit chanter victoire un peu trop-tôt : tous les autres qu'il me donna, bien loin d'avoir le même succez,ne desirant qu'irriter la nature, & tout ce qui m'en resta fut que je n'eus point de peine à les prendre, étans tous austi agréables que le premier. Ie congediai donc frere Ange comme j'avois congedié les autres, & je crois que ce malheureux mal ne dureroit encore, si Mademoiselle d'Ort sœur du Marquis de Feuquieres ne fut venuë à Paris. J'étois de ses amis, & avois toûjours été de ceux de son mari, lequel étoit un brave Gentilhomme. Ainsi a l'ant demandé de mes nouvelles , & ſçû le pitoïable état où j'étois réduit, elle me vint voir & m'aporta elle-même d'un certain pain qu'elle fait en forme de pain d'épice, dont je n'eûs pas plûtôt mangé que je me trouvai guéri. Depuis ce tems-là j'en porte toujours avec moi "& je puis

dire que je lui suis redevable de la vie.

31:

Comme on ne pouvoit avoir été plus bas que l'avois été. Dieu me toucha le cœur si bien que je ne fus plus si insensible aux choses qui le regardoient. Je m'accoûtumai à aller à l'Eglise plus souvent que je n'avois de coûtume, & en un mot je songeai qu'il falloit mourir. Cela fut cause qu'aiant oui parler d'un certain Capucin nommé le Pere Marc d'Aviano, qui passoit pour faire des miracles, j'eus la curiofité de l'aller voir. Je partis donc exprés de Paris , & fus en Flandres , où l'on m'avoit dit qu'il étoit. Mais ayant apris qu'il en étoit parti pour aller en Allemagne, je me mis à le suivre, & l'attrapai dans les Gueldres. Je n'eus pas besoin de m'informer où il étoit , le chemin étoit couvert de monde, qui poullé de même dévotion que moi, venoit de tous côtez pour le voir. Mais quoi que chacun s'empressat de me dire qu'on lui avoit vû guérir des malades, même des estropiez, j'eus. beau ouvrir les yeux, je ne vis rien de ce qu'on difoit , & tout ce que je pûs remarquer , fut que ce bruit s'étoit si bien répandu dans toutes les Provinces voifines, qu'il n'y avoit pas moins de cent milles ames par tout où il faisoit quelque séjour. En effet, ni plus ni moins qu'à l'entrée de quelque grand Prince, on dressoit des échafauts, & on louoit les fenêtres pour le voir passer, Mon zele m'ayant porté à faire comme les autres, je ne fus pas long-tems sans m'en repentir. L'échafaut sur lequel j'étois, étant venu à rompre, je tombai de sept ou huit piés de haut , & j'eus le bras casse. Plusieurs eurent le même accident, ou du moins un pareil , & quoi qu'on die que la consolation des miserables, soit d'avoir des compagnons, cela neanmoins ne me soulagea nullement, d'autant plus que je me voyois dans un païs, où il n'y a rien de plus rare que de trouver de bons Chirurgiens. En effet, quoi que j'eusse demandé le meilleur , il en vint un qui n'en fçavoit pas tant que nos aprentifs de France, & aprés m'avoir bien fait souFrir pendant trois semaines, je me trouvai si mal guéri , que ce fut à recommencer. Je me repentis mille fois de ma dévotion, & ne voulus guéres de bien à seux qui m'avoient parlé du P. d'Aviano, mais tout cela ne me guérifant pas, je me vis réduit ou à porter mon bras à Paris en l'état où il étoit, ou à suivre un conseil qui m'étoit donné d'aller trouver le boureau de Ruremonde. Cet homme scavoit racommoder les os , austi-bienqu'il les sçavoit casser, & sa réputation étoit sa grande, que plusieurs Gentilshommes qui m'étoient. venus voir, m'avoient affuré que c'étoit la ressource de tous ceux qui se sentoient mal guéris. Il mefut bien rude de me remettre entre les mains d'un. boureau, mais confiderant qu'outre que je risquerois beaucoup de vouloir aller à Paris en l'état ou j'étois, je souffrirois comme un damué, il me fut force d'en prendre le parti. Etant arrivé à sa maison , je lui dis pourquoi je venois , & s'il pourroit me soulager, à quoi m'ayant répondu d'un air de boureau ,qu'il en avoit bien guéri de plus incommodez que moi , il me tâta mon bras , & soit qu'il s'y prît un peu rudement, ou que l'aversion. que j'avois pour la personne me fit croire qu'il m'avoit bien fait du mal , je fis une grimace qui lui auroit déplù s'il y eut pris garde. Cependant aprés m'avoir dit que celui qui m'avoit penfe n'etoit qu'un ignorant , ce qu'il me voulut prouver: par des termes de l'art que j'ai onbliez, il me demanda fi je n'avois personne pour me tenir, pendant qu'il feroit son operation. Je lui dis que non . mais qu'il n'en étoit pas nécellaire, que j'avois du courage, & quelque mal qu'il me fit, il ne me verroit pas tant seulement sourciller. Il branla la tête à ces paroles, ce qui étoit la même chose, que s'il m'eut dit qu'il n'en eroioit rien. Aussi me repondit-il qu'il n'étoit pas affez fou pour l'entreprendre sans tecours . & que puisque je n'avois pas eu la précaution d'amener quelqu'un avec moi,

il falloit que j'attendisse ses gens, lesquels étoient allez faire une petite execution jusqu'à deux lieuës delà. Cette petite execution étoit qu'ils étoient allez roiler un homme qui avoit tue fa femme ; ainsi en étant revenus les mains encore toutes sanglantes, ils m'empoignerent ni plus ni moins qu'ils faisoient les criminels. Leur maître me prit alors le bras, & me le cassa dans un instant, ne se servant pour cela que de ses mains. Ce fut avec une si grande douleur, qu'il avoit eu raison de vouloir que l'on me tint ; Cependant je n'eus pas lieu de me repentir de m'être adresse à lui , il me tira d'affaire en peu de jours, & depuis ce tems-là je me fers de mon bras, comme fi je n'en

avois jamais été estropié.

Cependant la guerre aprés avoir encore duré 2. ou trois ans , s'étoit enfin terminée par un traité de paix , qui s'étoit fait à Nimegue. Le Roi y avoir en toute forte d'avantage, ausli-bien que dans ses campagnes. Car il avoit trouvé le secret de diviser ses ennemis , de sorte qu'an lieu de demeurer dans l'alliance qu'ils avoient faite, ils n'avoient songé qu'à faire leur traité particulier. C'étoit une faute si terrible, qu'il n'y en avoit point de pareille, ausli ne furent-ils pas long-tems sans s'en apercevoir. D'abord que le Roi les vit divisez , il se servit en grand politique d'une conjoncture si favorable, & comme il avoit éprouvé pendant la guerre que son Roïaume ne seroit jamais en repos, tandis que Luxembourg seroit aux Espagnols, il songea à l'avoir pour récompense d'Alost , qu'il prétendoit lui apartenir. Cette prétention n'étoit pas si chimerique que beaucoup de gens ont voulu dire : le Roi avoit pris cette Ville pendant le cours de cette guerre , & comme il étoit porté dans le traité de paix qu'il demeureroit le maître de ses conquêtes , à la réserve de celles qui étoient specifiées qu'il devoit rendre ; il prétendoit que celle-ci n'y étant point comprise, elle luidevoit apartenir indubitablement. Toute la question rouloit sur ce qu'il n'y avoit point tenu de garnison, ainsi les Espagnols disoient de leur côté. qu'elle étoit revenue en leur pouvoir, auffi-tôr qu'elle avoit été abandonnée, mais le Roi répondoit qu'il l'avoit laissée à la garde des habitans ... qui en étoient demeurez les maîtres, de sorte qu'il falloit suivre le traité de Nimegue au pié de la lettre. Eafin c'étoit une difficulté qu'il falloit vuider par les armes, ou tout du moins remettre à l'arbitrage du Roi d'Angleterre, qui avoit été médiateur de la paix, & qui en étoit le garant. Maiscomme ce Prince étoit un peu suspect aux Espagnols, ils aimerent mieux nommer des Commiffaires pour s'accommoder à l'amiable. Le Roi en fit antant de son côté, & l'on choisit la Ville de Courtrai pour le lieu de l'assemblée, laquelle n'ayant produit que des alterations entre les uns & les autres, le Roi qui avoit la force à la main, fit investir Luxembourg-

Chacun crût qu'aprés cette hostilité la guerre alloit recommencer plus forte que jamais, & tes-Princes voifins en furent fi allarmez , qu'ils députerent des Ambassadeurs aux deux Couronnes, oupour mieux dire chargerent ceux qu'ils avoient auprés d'elles de leur remontrer combien il leur seroit plus avantageux à l'une & à l'autre de terminer les choses par la douceur. Mais quelque peine qu'ils puffent prendre , il leur fut impossible d'y réissir. Le Roi voulut avoir Alost ou Luxembourg ; & les Espagnols vosoient également de l'inconvenient pour eux à ceder l'un ou l'autre. Car en cedant Luxembourg , ils se fermoient la porte de l'Allemagne, où consistoit toute leur refource, dans l'impuissance où ils se trouvoient. Sid'un autre côté ils cedoient Alost, c'étoit se défaire du revenu le plus liquide qu'ils eussent en Flandres . ce Bailliage leur raportant jusqu'à 1600000. L. de rente.D'ailleurs il s'étendoit jusqu'aux poutes de

U

21

Gand & pas fort loin de Bruxelles : tellement que c'étoit réduire ces deux grandes villes en un état déplorable, & pour tout dire en un mot , dans la necessité de se rendre d'elles-mêmes. Le Roi qui avoit bien plus d'envie du Luxembourg, que d'Alost , étoit le premier à leur dire que l'un les accommoderoit mieux que l'autre : mais comme tout ce qui venoit de lui étoit suspect, il n'avoit pas le don de les persuader. Cependant Luxembourg demeuroit toûjours bloqué; fans que pour cela il fût permis de recourir à la force pour s'ouvrir les passages. Le Roi d'Espagne qui ne se fentoit pas en état de refifter à un Roi fi puissant , avoit envoyé ordre aux fiens d'éviter les voyes de fait, tellement que quand les Soldats se rencontroient l'un l'autre, ils se battoient à coups de bâton , ou à coups de poings , quoi qu'ils eussent chacun une épée à leur côté. On aura de la peine à croire ces choses dans les siècles à venir, mais comme il n'y aura point d'Historien qui n'en fasse mention, cela sera cause que les plus incrédules feront obligez de se rendre. Si je raporte toutes ees choses, ce n'eft pas pour y avoir été present, ni par la démangeaison que J'ai de vouloir parler d'une matiere, qui a déja occupé la plume de tant d'écrivains, je m'en serois bien abstenu, si ce n'est que je m'y suis trouvé interresse en la personne de mon neveu, dont j'ai parlé tantôt, à qui il arriva un aceident qui auroit été cause de sa perze , s'il n'eut eu de bons amis.

Il avoit quitté le Regiment du Roi, où j'ai dit que je' avois mis ,& s'étoit jetté dans la cavalerie où son inclination le portoit. Il avoit ché fait Capitaine pour une belle action qu'il avoit faite, & quoi qu'il ne sied pas bien à un oncle de donner des boilanges à son neveu, je ac puis m'empêcher de dire qu'il étoit en quelque reputation dans le Régiment. Cependant le malheur voulut qu'il perdit en un jour l'estime qu'on pouvoit avoir pour lui, et-

qui arriva moins toutefois par sa faute, que parce que fon action fur cause que Luxembourg ne romba pas entre nos mains. Comme il y avoit deja dis temps que nous étions devant, la garnison manquoit de beaucoup de choses , & sur tout d'argent , tellement que le Gouverneur ne pouvant plus la faire sublister , s'il ne lui en venoit de quelque endroit, il résolut d'envoier quelqu'un à Bruxelles pour en aporter. Il jettra les yeux sur le Comte de Walfafine, & fur deux autres Officiers, & leur donna pour escorte le Capitaine Gregoire, vieux foldat qui connoifloit tous les chemins à plus de zo. lieuës à la ronde. Il trouva moien de les faire paffer, mais comme nous avions des gens dans la Ville, qui nous avertiffoient de tout, non seulement nous sumes quelques heures aprés qu'ils étoient sortis, mais encore ce qu'ils étoient allez faire à Bruxelles. On les auroit bien suivis si l'on avoit voulu, mais on se contenta de mettre des espions en campagne, afin qu'on pût être averti à point nommé de leur retour. Ces espions nous servirens si bien, qu'étant arrivez à une journée de la Ville, on en eut avis, tellement qu'on détacha divers partis, dont mon neveu en eut un à commander. Le hazard voulut même que le Capitaine Gregoire tombat dans fon embuscade, & comme il n'avoit que dix-sept Maicres , & que mon neveu en avoit bien soixante, il crut à propos de faire retraite. Il se retira du côté de Treves, & mon neveu l'aiant poursuivi , le serra de si prés qu'il fut obligé d'entrer dans la Ville. Mon neveu le presenta à la porte presqu'aussi-tôt que lui, mais les Allemans n'ayant pas envie de nous favoriser, lui en refulerent l'entrée , fons prétexte qu'il faloit en aller demander permission au Gouverneur. Mon neveu eut beau procester que le Roi se vengeroit de cette perfidie, ils le firent attendre une bonne demie-heure, pendant laquelle le Capitaine Gregoire & le Comte de Walfasme déliberent ce

---

qui leur étoit le plus expedient, ou demeurer dans la Ville, ou de passer outre. Le premier leur semblant le meilleur, ils visiterent une hôtellerie, au derriere de laquelle aïant vû une fauste porte, ils mirent un tas de fumier au devant. Le Gouverneur de Treves sçachant qu'ils avoient pris toutes leurs précautions, fit ouvrir les portes à mon neveu, & celui-ci aïant scu que les Espagnols étoient dans cette hôrellerie, il logea son monde tout proche. Il vifita lui-même tous les environs, vît le tas de fumier dont je viens de parler, mais n'aianr jamais crû qu'il y eut-là une porte , il se contenta de mettre des sentinelles à quelques autres endroits. Cependant Gregoire pour lui ôter la pensée qu'il songeoit à s'en aller, fit grand bruit dans l'hôtellerie, comme s'il eut été en débauche & même parut aux fenêtres le verre à la main. On continua le même bruit pendant la nuit, ce qui fit croire à mon neveu que c'étoient toujours les Espagnols. Mais c'étoient des Allemans qui avoient pris leur place, & ils s'en allerent par la fausse porte, dont ils avoient ôté le fumier. Mon neveu ne reconnut le tour de souplesse qu'à la pointe du jour , & a fant pris langue, il scût qu'ils étoient allez du côté de Coblents . & les suivit. Quoi que Gregoire eut beaucoup d'avance, ses chevaux se trouverent si fatiguez, qu'il eut peur d'être pris avant que de pouvoir arriver à la Ville, c'est pourquoi aïant trouvé une Chapelle fur le chemin il y fit entrer son monde, resolu d'y tenir bon, si mon neveu l'ataquoit. Mais le destin voulut qu'il ne songât point qu'il pût être dedans, tellement qu'aïant passé sans la faire reconnoître, Gregoire en fortit, & confeilla au Comte de Walfasine ; & aux deux autres Officiers qui étoient porteurs de l'argent , de se hazarder à passer seuls. C'étoit le meilleur confeil qu'il leur pouvoit donner, car nos gens ne s'en fioient pas fi bien aux partis qui étoient détaDE MR L. C. D. R.

chez, qu'ils ne fusient sur les aîtes de côté & d'autre. Le Comte de Walfasse le crite, il partit avec
les deux Officiers, & se jetta dans les bois, mais il
y demeura trois jours devant que de pouvair pafler, si-bien que si la faim ne l'avoit obligé de donner quelque chose au hazard, il y seroit demeuré
d'avantage. La fortune savossia son entreprise, il
passa la la nite entre deux Escadrons sans être découvert, & il arriva tout à ptopos à Luxembourg, où
la discre étoit si grande, que s'il cut tardé d'avanrage, le Gouverneur ne s'qavoit plus que faire.

Pour ce qui est du Capitaine Gregoire, il roda long-temps dans les bois, devant que de ponvoir paster. Cependant comme tout le pais étoit dans les interêts d'Espagne, il eut des vivres en abondance, ce qui lui donna moien d'attendre une occasion favorable. Enfin il la rencontrà comme il. la pouvoit desirer, & le Gouverneur qui étoit toîtjours en peine jusqu'à ce qu'il revint, fut ravi de voir qu'il n'avoit pas perdu un seul homme. Comme nous avions des nouvelles à tous momens de ce qui se passoit dans la Ville, on fut fort en colere contre mon neveu de ce qu'il l'avoit ainfi laifle échaper. On en écrit en Cour, & par bonheur pour lui, j'étois allé ce jour-là à S. Germain. J'avois quelques amis au bureau , & entr'autres Mr. de Charpentier commis de Mr. de Louvois, homme forr honnête, & fort obligeant, & qui sans abuser de sa fortune, a toujours tâché de rendre service à tout le monde. M'aïant rencontré au fortir de la Messe du Roi, il me dit qu'il me prioit de venir diner avec lui , dont cherchant à m'excuser, parce que j'avois promis à un autre perfonne ; Je ne vous en prie pas , me dit - il , à l'oreille, pour la bonne chere que je vous ferai, mais pour vous avertir de quelque chose qui vous regarde. Il ne m'en dit pas davantage dans ce moment , parce qu'il y avoit un homme avec lui , à qui il ne vouloit pas donner à connoître ce qu'il

MEMOIRES avoit à me dire, mais cela me suffisant pour rompre toute autre parrie, je m'y en fus, & apris de lui ce que je viens de dire. Aprés l'avoir bien remercié de ce service , je lui demandé ce que j'avois à faire, à quoi il me répondit, que je devois voir Mr. de Louvois, & ne me pas étonner de tout ce qu'il me diroit : que je le laissasse décharger sa bile, & tâchasse seulement de lui faire connoître que ce malheur pourroit bien être arrivé à un autre qu'à mon neveu : qu'il n'avoit jamais eu le malheur de lui déplaire que cette fois-la ,& que s'il avoit la bonté de lui vouloir pardonner, cela l'obligeroit à être plus circonspect à l'avenir. Il me dit encore quantité de choses que je suivis pon-Auellement, mais je le trouvai fi en colere, que bien loin de me vouloir écouter, il me dit qu'il faloit faire le procés à un homme comme lui : qu'en prenant le Comte de Walfasme, il obligeroit Luxembourg à se rendre, & qu'il alloit de ce pas informer le Roi de l'obligation qu'il lui avoit. Je me jettai à ses piés pour le conjurer de n'en rien faire, mais il n'étois pas homme à se laisser gagner par les prieres : de sorte qu'il auroit fait ce qu'il difoit , s'il ne fut arrivé par bonheur un courier , lequel étant entré dans son cabinet, me donna le tems d'aller chercher des amis pour lui parler. Mr. le Grand-Maître fut celui qui m'y servit le plus, & il ne le voulut jamais quiter , qu'il ne lui eut promis la grace de mon venu. L'aiant ainfi obtenut, je lui mandai à qui il en avoit l'obligation, afin qu'il ne parur ingrat. Mais je lui recommandar fur tout de remercier Mr. Charpentier, sans qui il auroit été impossible d'empêcher son malheur : l'avois conne Mr. le Grand-Maître par le moien de la Duchesse de Vitri, la meilleure femme qui fue jamais, & de qui j'aurai tofijours bonne opinion, quelque chose qu'il y eut à dire à sa conduite.

Austi quelque obligation que j'euste à ce Seigneur, voiane dans une visite que je lui étois allé saire,

qu'il se mettoit à la déchirer, je le priai d'avoir la bonté de vouloir s'abstenir de pareils discours, lui faisant connoître que je sortirois plutôt que de les entendre. Il me dit qu'il me sçavoit bon gré de prendre ainsi le parti de mes amies , & qu'il ne faloit pas que je crusse que s'il en parloit mal, ce fut par médifance, qu'il n'avoit lâché ces paroles que pour voir si je pourrois l'excuser, que tout le monde lui venoit dire qu'elle avoit un certain Allemand chez elle, qui de laquais étoit devenu valet de chambre, & de valet de chambre écuïer : Qu'il ne vouloit rien dire de plus, parce qu'elle étoit de ses amies, mais que s'il en faloit croire la médifance, elle avoit tant d'afection pour lui, que le mieux qu'on le pût interpreter pour elle, c'est qu'il y avoit un mariage de conscience entr'eux. Je ne sçûs qui pouvoit l'avoir si bien inftruit, car la verité étoit que cette Dame se laissoit tellement conduire par ce malheureux, qu'il n'y avoit personne qui n'en jugeat du mas. Mais dans le temps qu'il me tenoit ce discours, Monsieur de la Tour entra, qui avoit épousé Mademoiselle de Vitri , & je crus que c'étoit lui , pour se venger de l'obstacle que cette Dame avoit aporté à son mariage. Sa venuë fut cause que nous interrompîmes cette conversation, mais me croffant obligé d'en avertir Madame de Vitri, je pris mes précautions, afin qu'elle ne le pût trouver mauvais. Je lui dis donc que si elle vouloit prendre en bonne part une chose que j'avois à lui dire , je lui donnerois un avis qu'il lui seroit bien salutaire. Elle me dit que je n'en pouvois point douter, & aprés m'avoir dit affez de choles honnêtes, pour me faire croire que je l'obligerois, je lui dis que je m'étois trouvé chez un Duc, lequel m'avoit dit tant de choses de la maniere dont elle vivoit avec son écuier, que tout son serviteur que j'étois, j'avois eu beaucoup de peine à justifier sa conduite : Que cela ne venoit pas cependant d'aucun soupcon que i'eusse de la

Dame à cét égard, non plus qu'à l'égard des choses que j'ai rapportées ci-dessus, mais comme se elle eut eu peur d'avoir encore trop bonne reputation, son inconsideration fut si grande qu'elle avertit son Ecuïer de ce que je lui avois dit. Celuici qui étoit un laquais revétu, & qui pour avoir changé d'habits n'avoit pas changé de cœur , n'osa me rien témoigner, mais il eut tant de pouvoir sur sa maîtresse, que je vis bien qu'elle me faisoit la mine. Un autre que moi l'auroit laissée-là, & se feroit dit que puisqu'elle étoit d'humeur à se perdre , elle le pouvoit faire en toute liberté. En efet , c'étoit affez le caractere du monde, & l'on ne voioit pas que l'on s'obstinât à rendre service aux gens malgré eux, mais étant tout fait d'une autre maniere que les autres, j'y retournai comme j'avois de coutume, & lui dis qu'en dépit qu'elle en auroit je voulois qu'elle connut combien je lui étois acquis, que c'étoit pour cela que je venois lui dire qu'en cherchant comme elle faisoit de vendre sa terre, elle aprêtoit plus que jamais de parler au monde , qu'on disoit que c'étoit pour en donner l'argent à son Ecuier, au préjudice de sa fille unique : qu'elle sçavoit , sans qu'il fut necessaire de le lui dire , quelle consequence on vouloit tirer delà : qu'à une personne de sa condition de pareils contes étoient encore plus sensibles qu'à un autre, que sa famille & celle de Mr. son mari en étoient au desespoir, & que si j'osois lui dire ce que l'on m'avoit dit, il y en avoit qui avoient conspiré contre la vie de celui qui étoit cause qu'elle étoit ainsi dans les caquets de tout le monde.

Tout ce que j'avois pû dire à cette Dame ne l'avoit point touchée en comparaison de cette derniere circonstance. Elle s'enquit de moi qui m'avoit fait ce discours, & voiant que je ne le voulois pas dire, elle me conjura par toutes les prieres & par toutes les caresses imaginables, de ne lui point sacher. Je ne crûs pas à propos de lui dire une chose \$24

comme celle-là , ce qui lui fit croire que je l'avois inventée par plaifir. Je lui dis qu'elle en croiroit tout ce qu'elle voudroit , & que le tems ne lui ferois peut-être voir que trop, que je n'étois pas capable d'augmenter ni de diminuer à la verité. Je me separai d'elle sans autre compliment, & le lendemain passant par sa ruë, je recontrai Mr. Theodore, c'est ainsi que s'apelloit son écuier, lequel croïant avoir à faire à un homme comme lui , me dit que j'étois fort plaisant de venir conter des sottises à sa maîtresse. Il n'eut pas plut ôt laché cette parole, qu'il en fut païé à l'heure même, je lui déchargeai deux ou trois coups de ma canne sur les épaules, & il se sentit si furpris qu'il ne mit pas sculement l'épée à la main. Cependant il s'y voulut prendre d'une autre maniere pour se venger, il eut un ordre pour me faire venir devant Messieurs les Maréchaux de France, & il croïoit bien que se-Ion la rigueur des Ordonnances, j'en aurois pour plusieurs années de prison. Mais aïant fait connoître son insolence à Mr. le Maréch' de Villeroi, chez qui se renoit l'affem!!ce, & qu'un homme de son étofe n'avoit pas droit de me saire venir devant lui , il ne se put plus pourvoir qu'à la justice ordinaire, par devant qui j'av sis fait mes diligences par le conseil d'un habile chicaneur. Ainfi quand il y voulut venir, il fut tout étonné que je l'avois prévenu, de sorte qu'au lieu de me pouvoir faire du mal, il ne tint encore qu'à moi de le faire arrêter en vertu d'un decret que j'avois obtenu contre lui. Madame de Vitri me voulut beaucoup de mal de tout ce procedé, & ne s'étant pû tenir d'en parler à mes amis , elle leur dit que j'avais eu si peu de consideration pour elle, en maltraitant ainfi un de ses domestiques, qu'elle ne me le pardonneroit de sa vie. Je les priai de lui remontrer qui m'y avoit obligé par les propos infolens qu'il m'avoit tenus , qu'il étoit vrai que je devois considerer qu'une personne de la sorte étoir

incapable d'ofenser un honnête homme, mais qu'on n'étoit pas toujours maître de son restentiment, que je devois aussi faire reflexion qu'il avoit l'honneur de lui apartenir, que j'avois manqué en cela, cependant que je la priois de remarquer que lui voyant une épée au côté, il y auroit pû aller du mien à souffrir son insolence. Un autre auroit peut-être trouvé ces raisons fort pertinentes, mais Mr. Theodore ayant eu le don de la mieux persuader que moi, elle continua de me témoigner des marques de sa colere. Je ne m'en mis pas autrement en peine,ne pouvant faire autrement , & j'eus au moins l'avantage que beaucoup de gens ne desaprouverent pas mon procedé. En éfet, j'ose dire qu'il y avoit plus d'entêtement que de raison dans le fien, & elle fit bien voir en vendant sa terre à Mr. de Boisfranc Intendant de la Maison de Mr. le Duc d'Orleans, pour la moitié de ce qu'elle valoit. Cela outra toute sa parenté contr'elle, d'autant plus qu'il couroit un certain bruit , que pour consoler Mr. Theodore de l'afront qui lui étoit arrivé, elle lui avoit donné la meilleure partie de l'argent. Quoi qu'il en soit, Mr. de la Tour qui y avoit le plus d'interêt, crût qu'il faloit se défaire de ce malheureux, c'est pourquoi avant que de le faire , il fut bien aise d'user de menaces , afin que de lui-même il prit le parti de se retirer. Son dessein lui réiissit, Theodore voyant que tout le monde commençoit à se bander contre lui, s'en alla sans prendre congé de la Duchesse, & si l'on en croit la Cronique scandaleuse, elle en eut tant de regret, que cela fut cause de sa mort. En effet, elle ne survécut gueres à son départ ; Cependant il auroit beaucoup mieux valu pour Mr. de la Tour, que c'eut été quatre ou cinq ans auparavant, elle n'auroit pas mangé la plus grande partie de son bien, ni perdu sa réputation, laquelle étoit si bonne auparavant, qu'on ne croyoit pas qu'il y cût une Dame qui cut plus de vertu.

416

Cependant le blocus de Luxembourg continuoit & quoi que l'atrivée du Comte de Walsafine eut redonné courage à la garnison, comme ce qu'il avoit aporté ne pouvoit pas durer long-tems , elle devoit se retrouver bien-tôt dans la même misere. Cela obligeoit le Gouverneur à de grandes précautions ? mais enfin il fit une faute, dont il auroit eu le cou coupé, s'il avoit été en France, ou du moins il auroit dont perdu son Gouvernement. A l'aproche de nos troupes il avoit fait venir les violons fur le rempart, comme pour dire, qu'on ne lui pouvoit faire plus de plaisir, que de lui donner marjere d'exercer sa valeur, ce qui n'avoit été que bals & réjouissances depuis dans la Ville. Cependant il ne prenoit pas garde qu'il avoit affaire à des ennemis , qui scavoient danser au son d'un autre instrument, & dont le courage avoit assez paru dans la derniere guerre, pour n'en pas faire ainsi du mépris. Si j'olois ici faire une petite difgression , je dirois que s'il avoit été ataqué à force ouverte, il lui seroit peut-être arrivé, ce qui arriva à Mr. le Prince de Condé au siege de Lerida. Comme il étoit enflé de mille succez merveilleux qu'il avoit eus en Flandre, la destinée du Comte d'Harcourt, qui avoit été batu devant l'année précedente, ne lui fit point de peur , & s'imaginant que la fortune étoit obligée de le suivre en Catalogne, comme elle avoit fait d'ailleurs, il mit ses violons à la tête des troupes qui montoient la trenchée. Il ne se contenta pas de cela, il envoya dire au Gouverneur qu'il sui donneroit souvent de pareilles serenades, à quoi il répondit qu'il tâcheroit de s'en revanger, & qu'il le prioit d'excuser s'il attendoit jusqu'au lendemain: que ses violons n'étoient pas encore préparez, qu'il feroit en sorte qu'ils le fussent pour la même heure, & qu'il étoit bien aise de l'en avertir. Ces violons fut un tintamare de canons qui tirerent incessamment , pendant qu'il fit une vigoureuse sorrie. Le Prince de Condé s'y oposa genereuDE MR. L. C. D. R.

fement, & il ne tint pas à lui qu'il ne le repouffit jusques dans la Ville, mais n'aiant pas été tecondé comme il eur voulu, il lui fallut pleier malgré lui; & il laissa pour le moins sept ou huit cens hommes sur la place.

Quoi qu'il en soit , s'il m'est permis de blâmer un si grand Capitaine, à quoi servent toutes ces bravoures, ou pour mieux dire toutes ces fanfaronnades; N'y-a-t'il pas mille autres moïens pour se signaler, & s'il arrive qu'on soit batu, commeil arriva à ce Prince, ne voudroit-on point pour routes choses n'y avoir jamais songé ? Mais c'est affez parler fur ce sujet & il est temps de revenir à celui que j'ai quité. Le Gouverneur de Luxembourg étoit un fort brave homme , & il auroit fallu qu'il n'eut pas été de la Maison qui a produit quantité de braves gens, s'il avoit été autrement. Aussi y avoit-il plutôt un excés qu'un defaut de courage dans ce que je viens de dire. Cependant il devoit considerer que si cela se peut excuser, dans un foldat, ou dans un simple Officier, cela n'est pas pardonuable à celui qui est chargé du commandement. Ce fut neanmoins à quoi il fit le moins de reflexion, non seulement en cette rencontre, mais encore dans un autre qui étoit bien d'une autre consequence. Et c'est de celle-là que j'ai prétendu dire qu'on lui-auroit fait de grandes affaires , s'il avoit été à nôtre service. Etant un soir au bal, il eut quelques paroles avec un Colonel de sa garnison, nommé Cantelmo, & celui-ci s'en tenant ofenfe,il lui dit à l'oreille, que s'il vouloit l'obliger, il lui en feroit raison à l'heure-même. Le Gouverneur le prit au mot, & sans songer qu'il avoit les ennemis sur les bras, il quitta le bal sans faire semblant de rien , & s'en fut au rendez-vous ; qui étoit dans une rue détournée. Chacun mena un second, celui du Gouverneur fut le Comte de Walsasine, & celui de Cantelmo un Officier de son régiment. Leurs laquais prirent des flambeaux ...

pour leur éclairer, & quoique le combat ne durat pas long-temps, il ne laissa pas d'y avoir du fang de repandu. Le Gouverneur donna un coup d'épée à Cantelmo au côté qui lui glissa le long des côtes; & soit que le Colonel crût être blessé plus griévement, où que le pié lui glissat, il tomba sur le pavé. Comme le Gouverneur le vit à bas, il lui cria de demander la vie, & lui voulut ôter son épée. mais le second de Cantelmo voïant le peril où étoir son ami , accourut à son secours , & alloit percer de part en part le Gouverneur, si ses laquais ne l'euffent défendu avec plusieurs stambeaux. Il y en eut qui lui en donna d'un justement dans le visage, ce qui finit le combat. Car il fut tomber auprés de Cantelmo, & le Comte de Walfafine s'étant joint au Gouverneur , ils vinrent à bout facilement de deux hommes qui étoient à bas. Si Mr. le Maréchal de Crequi, qui étoit devant Luxembourg , avoit eu ordre de le presser , il est aisé de comprendre qu'il eut reduit facilement une place dont le Gouverneur faisoit paroître si peu de prudence; mais quoi que nous eustions la force à la main, nous n'osions pas entreprendre tout ce que nous aurions bien voulu, & nous avions des melures à garder avec le Roi d'Angleterre, qui nous resserroient tellement , qui faloit qu'il convint avec nous de toutes choses. Que les Anglois ne s'en fassent pas acroire à cause de ce que je viens de dire ici, je ne prétens pas que nous les craignissions assez pour prétendre la loi d'eux. Quand ils se seroient déclarez contre nous , nos affaires n'en auroient gueres été plus mal, mais il étoit de la prudence de ne pas faire de nouveaux ennemis, a iant déja tant de jaloux. Je conviens bien qu'ils sont braves, mais je ne crois pas qu'ils puissent disconvenir que nous le sorons aussi. Nous avons d'ailleurs ce qu'ils n'ont pas, je veux dire un grand nombre de gens qui entendent la guerre, & par dessus tout cela un Roi, que s'il se donne volontiers

à fes

Tes plaifirs, les quite encore plus volontiers quand

il s'agit de la gloire.

Je ne dirai point ici ce qui fut cause qu'on leva le blocus de Luxembourg, outre qu'il en est parlé on mille endroits, cela est si recent qu'il n'y a perfonne qui ne le sçache. Cependant comme on attribuoit toûjours à mon neveu d'avoir été cause : qu'on avoit manqué une place si considerable, il en eut tant de regret, que comme je le voiois tout mélancolique, je lui conseillai de quitter sa compagnie. Il ne me voulut pas croire mais afant roujours un fi grand fonds de chagrin, il tomba malade, & fut bien-tôt à l'extrêmité. Comme je n'avois que lui que j'aimafie tendrement de toute ma famille, on ne m'eut pas plûtôt mandé cette nouvelle, que je pris la poste pour l'aller secourir, ou du moins pour lui rendre les derniers devoirs. n'eus pas grand' peine en faisant cela, on comt maintenant en France si à son aise dans un souflet. que quelque âge que l'on ait, on ne s'en trouve gueres incommodé. Enfin j'arrivai bien-tôt à Dunkerque, où étoit le lieu de sa garnison, & je trouvai que son mal étoit un peu diminué. Il fut bien-aise de me voir , car veritablement si je l'aime , je puis dire qu'il me rend bien le reciproque. Quoi qu'il en soit, il sembla que ma presence lui redonnat du courage, il recouvra'la fanté, & je ne le voulus pas quitter que je ne la visse tout-à-fait retablie. Cependant n'y aiant rien qui y contribue tant que lo divertissement, je tâchai de lui en procurer. Je priai les Dames de vouloir venir jouer dans sa chambre, & comme mon grand âge faisoit que je pouvois servir de grand chaperon, il n'y en eut pas une qui en fir dificulté. Cela ne dura pas beaucoup, les jeunes gens reviennent de loin. Il y avoit des Marionnettes dans la ville, tout le monde les aloit voir , & le fameux Polichinel faisoit des merveilles. J'y menai mon neveu, & quoique ces forres de choles ne foient pas trop de fon goût, ni du

MEMOTRES

mien, nous ne laissames pas d'y prendre du plaisir/ & même plus que nous ne pensions par une avanture fort extraordinaire , & que l'on trouvera Sans doute fort divertissante. Je sçais bien que tous ceux qui liront ces Memoires se vont d'abord Etonner que j y fasse entrer une choie aush fade , que des Marionnettes. Mais qu'ils se donnent patience jusqu'au bout ; si je parle ici de semblables fadailes, c'est qu'il y a une histoire attachée, laquelle en a bien fait rire d'autres que moi . & qui

les fera peut-ême bien rire aufft.

Brioché fameux joueur de Marionnettes de Paris, voyant qu'on étoit las de ses sottises dans cette grande Ville, prit le tems que tout le monde en Ctoit forti , pour s'aller promener. Il passa en Champagne, delà en Lorraine, de Lorraine en Alface, & enfin à Strafbourg, ou ceux qui n'avent pas vu Polichinel, le vinrent visiter. Aprés avoir fait une petite récolte dans tous ces lieux . il s'achemina en Suisse, je ne sçaurois dire dans quel Canton , & je l'ai oublié , quoi qu'on me l'ait: dit. Mais enfin ce fut dans un, où l'on avoit si peuoiii parler des Marionnettes, qu'à la premiere representation qu'il en donna, on crût qu'il étoit lorcier. On le fut donc dénoncer aux Magistrats, lesquels n'étant pas mieux versez que ceux qui-L'accusoient dans ce genre de divertissement , résolurent de décreter contre lui. Cependant devaneque de le faire, ils en confererent avec Monsieur du Mont Colonel d'un Regiment Suisse, qui servoit en France , lequel se mocquant de leur simplicité, leur dit qu'il n'y avoit pas de sortilege à cela, & que s'ils avoient été à Paris , non seulement dans une des bonnes Villes du Royaume, ils scauroient qu'il n'y avoit rien de si ordinaire. Mr. du Mont étoit affez railleur naturellement , & les Magistrats s'imaginant qu'il les vouloit jouer , ne s'arrêterent pas tellement à ce qu'il leur disoit, qu'ils n'ordonnaffent qu'il en seroit informé. Ils : untendirent des rémoins, & ayant raporté qu'ils avoient oiii parler de petites figures , & que ce ne pouvoit être autre chose que des Diables , ils décréterent contre Brioché. Ils porterent la Senten-ce à Monsseur du Mont, lequel leur dit qu'ils alloient se faire moquer d'eux , & qu'il en avoit du regret pour l'interêt qu'il prenoit en la Patrie. Mais ne les ayant pû de desabuser, il fut obligé de changer de discours , & leur dit , que s'il ne leur avoit pas avoue la chose d'abord, ce n'étoit que parce qu'il avoit vû qu'ils s'alloient engager dans une méchante affaire ? qu'outre que Brioché étoit un François, nation qui est aujourd'hui en fi grande estime, qu'on devoit bien prendre garde à ne le pas faire d'affaire avec elle, il avoit parmi ses Marionnettes quantité de Princes, & de Princesses de toutes fortes de pays, qu'il ne pouvoit dire quelle relation il avoit avec toutes ces Puissances , cependant qu'il faloit qu'elle fut grande. puisqu'elles lui permettoient de les faire montet fur le Theatre, & qu'en un mot ils alloient peutêtre faire une furieuse affaire à leur Canton ; qu'il ne leur en disoit pas davantage, que c'étoit à eux à y penser , mais qu'en matiere d'interêts de Prince. & de Princesses, on ne pouvoit avoir trop de précaution.

. Ce discours prononcé avec un serieux surprenant toucha ces Magistrats, ils dirent à Monsieur de Mont , que ce qu'il leur veroit de dire , meritoit bien qu'ils y fissent une réflexion, qu'ils alloient s'assembler pour voir ce qu'ils avoient à faire avant que 'de passer outre , & qu'ils le prioient de leur continuer fes bons avis. En effet , ils tinrent conseil là-dessus, & ayant tous été d'un même fentiment, sçavoir qu'il refaloit pas se faire d'affaire mal à propos, ils députerent à Mr. du Mone pour lui dire qu'ils se contenteroient de bannie Brioché, pouvu qu'il payât les frais faits contre lui. Mr. du Mont le chargea de lui en faire la promofition, mais Brioché n'y voulant pas entendre; Monfieur du Mont dit aux Magistrate, que puisequ'il ne se rendoit pas à la raison, il faloit qu'ils dépouillassent se Marionnettes; Que que que affinité qu'il eut avec les Pussances, elles entendoient qu'il cut avec les Pussances, elles entendoient qu'il cut avec les Pussances, elles entendoient qu'il catisfit à la Justice, & que ne le voulant pas faire, tout leur ressentiment comberois sur lui. Ils trouverent cela le plus juste du monde se Marionnettes surent dépouillées, & Briochéeût la peine de leur faire faire d'autres habits, avant que de les faire paroître en Flandres où il avoit dessentin d'aller, avant que de s'en retourner.

à Paris. Quoique Mr. du Mont ne lui eut point rendu de méchant service, ainsi qu'on peut juger par ce que je viens de dire, neamnoins ne pouvant s'ôter de la tête que celane fut , il lui fit une piece fanglante dont je puis parler, puisque j'y étois present. Mr. du Mont avoit été long-temps en garnison à Bergues , & y ayant fait une maîtrelle , l'envie lui prît de la venir voir à Dunkerque où elle étoit. Il se rendit secretement dans la Ville, & y faisant quelque sejour incognito, sa maîtresse l'obligea d'aller aux Marionnettes, sous promesse qu'elle hi fit de le déguiser si bien, qu'il ne seroit point reconnu. Il eut de la peine à lui accorder ce qu'elle · lui demandoit , mais étant bien difficile de rien refuser à ce qu'on aime, il se laissa travestir en bourgeois, & se mit dans un coin avecelle, cette fille ayant fait accroire à ceux qu'elle connoissoit que c'étoit un des amis de son pere. Brioché étant venu fur le Theatre avec Polichinel, & ayant jetté les yeux à droit & à gauche, le reconnut, quoi qu'il fit ce qu'il put pour se cacher , & en même cemps il fit dire à Polichinel; grande trahison en Espagne, grande trabison en Angleterre, grande trahison en Portugal, grande trahison en Italie, grande trahison en Allemagne, & enfin grande trabijion en Flandres. A ces mots il prit la patole

& lui dit qu'il prit bien garde à ne pas découvrir par son indiferetion ce qui se passoit dans l'Europe. Mais Polichinel continuant de nommer tousles autres E:ats, on ne fçavoit que dire de cette piece, dont on n'avoit jamais commencé de la forte, quand on en vit tout d'un coup le dénouement. Brioché reprit la parole, & dit à Polich inel que puisqu'il avoit une si grande démangeaison de parler il lui en donnoit permission, pourvii que du moins il n'allat pas due que Mr. du Mont Co-Ionel Suisse étoit-là déguise en bourgeois avec sa Maîtresse. Comme il y avoit des Officiers presens. à qui son visage n'étoit pas inconnu, ils jetterent les yeux de tous côtez pour voir ce que Brioche vouloit dire. Cependant Mr. du Mont a ida encorelui-même à se faire reconnoître, il eut tant de confusion de se voir surpris en cet état qu'il voulut se eacher, mais un qui le connoissoit plus p articulierement que les autres , lui fut ôter son chapeaux qu'il mettoit devant ses yeux , de sorte qu'il lui fur inutile de se cacher davantage. S'il eut quelque confusion, sa Maitresse eut lieu d'en avoir plus que lui , elle abaiffa ses coefes en même tems , & elle fut fort heureuse d'avoir ce remede. Cela fut cause que la Comedie fut interrompue, Mr. du Mont lui jura à l'oreille qu'il la vengeroit, mais Brioché ne lui en donna pas le tems, il fortit de la Ville dés le même jour , & s'étant retiré à Paris il se mit & convert de son ressentiment.

J'ai raporté cette hiftoire bien au long, & je ne mè'en repens pas, m'imaginant qu'elle n'aura ennuyéa perfonne. En efter, quelque chofe, qu'on dife des Suiffes, je ne crois pas qu'on aye Jamais oüit 
parler d'une pareille fimplicité. Cependant mom 
neveu.le trouvant parfaitement bien guéri, je m'en 
zevins à Paris, où en debitant cette nouvelle j'aurois paffé pout un grand inventeur de coutes, fi'. 
Brioché n'y eut éet pour certifier que je difois la 
'prité. Je prie même cux qui lifont ces Menori-

1334

res, & qui auront peine à y ajoûter, foi, de vottloir recourir à lui. Il se sera un plaisir de leur conter mille autres particularitez que j'ai oublises
exprez de peur d'être trop long, & qui ne seront
pas moins agreables. Erant arrivé à Paris je me
trouvai un petit sonds, & quoi que ce qui m'étoit
arrivé à l'égard de Mr. Saillant me dût rendre sage, je ne laissai pas de songer à faire profiter mon
argent. C'étoit une envie qui me prenoit un peu
tard, & si j'avois & se de mem humeur du temps
que j'étois chez Mr. le Cardinal de Richelieu, il
a' ya point de doute que je me susse sait ir riche.

Mais je m'y prenois un peu tard pour y réuffir, comme j'ai deja dit ,outre que j'étois destiné à n'avoir a faire qu'à des gens qui me devoient faire banqueroute .Mr. de Saillant m'excusera si je parle de la forte, c'est un mot qui m'est échapé par hazard, & il est bien pardonnable à un homme à qui il en coute huit mille livres, sans conter les interets, pour lui avoir voulu faire plaistr. Cependant mon dessein n'a pas été de lui faire outrage, il n'a pas manqué de bonne foi , non plus que celui dont j'ai à parler presentement , je leur pardonne à l'un & à l'autre. l'avois deux mille écus tout en beaux Louis d'or , & la vieillesse ayant cela de propre que elle cherche toùjours à thesauriser, je m'informai de quelqu'un qui les voulnt prendre, & entre les mains de qui ils fussent seurement. On me proposa diverses personnes ansquelles je trouvai a redire pour mon malheur, & je ne fus content que de Mr. Joffier de la Jonchere parce qu'il paroissoit beaucoup, & je crois qu'il avoit beaucoup de bien. Un autre y auroit été trompé aussi-bien que moi, il avoit une charge de huit cens mil livres, une belle maison à Paris, des rentes sur l'Hôtel de Ville, des terres à la campagne, & quand j'aurois eu cent mille écus à placer, il avoit six fois plus de bien qu'il n'en faloit pour en répondre. Je lui donnai donc mon argent, & crus encore que je

lui avois beaucoup d'obligation de le vouloir prendre. Mais fix mois aprés en paffant dans fa ruë, je vis du monde amassé devant sa porte, & m'étant. arrêté pour sçavoir ce que c'étoit , l'on me dit que le Roi avoit envoié garnison chez lui, & qu'onne sçavoit ce qu'il étoit devenu. C'en fut affez pour me faire juger d'abord que mon argent couroit grand risque, je ne fus que trop bon prophéte, & quoi qu'il parut quelques jours aprés, ni sesaffaires ni les miennes n'en allerent pas mieux. Il fit une assemblée de tous ses creanciers, & m'y étant trouvé comme les autres, il nous dit qu'il y avoit encore dequoi nous païer, fi nous voulions nous entendre, & que le Roi eut pitié de lui : que s'il étoit ruiné, ce n'étoit pas par sa faure, qu'il avoit fait des pertes que le plus habile homme n'auroit jamais pû prévoir. Premierement qu'un de ses Commis lui avoit emporté prés de 100000. liv. secondement que dans le décri des pieces de quatre sols & des sols marquez, s'étant trouve en exercice il n'avoit été averti que huit jours auparavant : qu'il en avoit pour fix millions fix cens mil livres, & que tout ce qu'il avoit pû faire n'avoit pas empêché, qu'il n'eut perdu plus de 800000. L. que quoi que Mr. de Louvois cut connoissance de cette perte, qui étoit de notorieré publique, cela: ne l'avoit pas empêché de le taxer comme les deux: antres Tresoriers Generaux de l'Extraordinairedes Guerres, à la somme de 500000. L. qu'il n'y avoit rien neanmoins à son égard de si injuste que cette taxe ; qu'elle avoit été faite , sous prétexte qu'ils avoient eu part aux friponneries de certains Tresoriers Provinciaux, qui avoient fait de doubles emplois ; qu'il ne vouloit pas repondre des autres, mais que pour lui il jureroit bien qu'il n'avoit jamais eu de commerce avec eux ; que toutes ses pertes montoient à 1400000. livres, qu'elles lui étoient arrivées depuis un an ou deux , dequoi il avoit encore dequoi le consoler , puisque graces à Dieu tous tant que nous étions-13

nous n'avions rien à perdre avec lui.

Il ne pût achever ces paroles sans donner des pleurs au souvenir de sa fortune passée, laquelle étoit si différente de celle où il se trouvoit , que cela étoit digne de compassion. En effet , lui qui s'étoit vû dans une si grande opulence qu'il n'y avoit guéres de Prince qui y fut davantage, fut réduit bien-tôt en un tel état qu'il n'eut presque pas un lit pour se coucher. Sa femme qui étoit Colbert , & qui ne l'avoit épousé que pour ses richesses, le qui... voyant qu'il étoit devenu pauvre ; ses amis ; au moins ceux qui se disoient tels avant sa disgrace , ne lui furent pas plus fidéles , & pour son malheur un nommé Brebier qui avoit époulé sa sœut le fit mettre en prison pour une Lettre de Change . dont il avoit répondu pour lui. Enfin chacun lui fit du pis qu'il pût , & il n'y cût que moi qui faifant reflexion à l'inconstance de la fortune, me crûs obligé de lui rendre plûtôt service que de lui nuire. S'il étoit bien seant à moi de dire ce que je fis je le dirois librement , mais j'aime mieux que ce soit lui qui en parle. Cependant quoi que je ne sois pas en état de faire de grosses aumônes, je lui donnai de bon cœur mes deux mille écus, & fi tous ceux qui ont affaire à lui étoient dans les mêmes sentimens, peut-être ne pourriroit-il pas en prison, comme il court grand risque aujourd'hui d'y pourrir. Peut-être que Dieu lui a envoyé cette affliction pour le punir de s'en être un peu trop fait acroire dans sa fortune, il n'y avoit rien d'assez beau pour lui ni pour sa femme, ils ne se vouloient pas donner la peine d'aller à la comedie, ils faisoient venir les Comediens jusques chez eux. Leur table n'étoit jamais servie assez délicatement & il en étoit de toutes choses comme de celles-là. Quoi qu'il en soit, ils croioient avoir du bien pour vivre de la sorte. Il avoit une trés-bonne & belle charge , & qui lorsqu'il l'exerçoit en tems de guerre

## DE MR. L. C. D. R.

ne lui valoit guéres moins d'un million l'année de fon exercice, c'étoit toijours plus de cent mille écus par an , puis[qui îls n'écoient que trois qui avoient de pareilles charges, & qu'ils les exergoient tour à tour. Bel exemple de la revolution des chofes humaines, Jequel nous doit aprendre qu'en quelque état que nous foions, il ne faut rien pour nous abaisser encore davantage que nous n'avons été élevez.

Un peu aprés ce que je viens de dire, mon neveu vint à Paris , & comme il fortoit l'aprés dinée de chez un de ses amis , il fut affassiné par 4. coquins , qui aprés lui avoir donné trois coups d'épée s'enfuirent crofant l'avoir tué. Il étoit ordonné aux bourgeois, quand pareil accident arrivoit, ou même que deux hommes metroient l'épée à la main l'un contre l'autre, de prendre les armes & de les arrêter. Mais c'étoit une ordonnance qui n'avoit garde de s'executer au pié de la lettre. Outre que les Paristens sont accusez d'être un peu trop poltrons , ce n'est pas aussi le fait d'un marchand qui est à sa bourique d'aller servir de prevot. Ainsi ces: gens-là, s'échaperent sans qu'on pût sçavoir qui c'étoit , & quelque recherche que j'en fiffe , il me fut impossible de le découvrir. Les blessures de monneveu se trouverent grandes, mais non pas tellesque je pensois , tellement qu'il fut guéri en beaucoup moins de tems que je n'aurois esperé , ce qui me donna beaucoup de joye. Comme aprés ce qui lui venoit d'arriver, il n'y avoit pas de lieu de douter qu'il n'eût des ennemis sur les bras , & même. d'autant plus dangereux qu'ils se tenoient plus cachez, nous fimes tout ce que nous pumes pour lesdécouvrir. Je m'informai de lui quel sujet il pouvoit avoir donné de le traiter si mal , & après avoir bien révé en lui-même, il me die qu'il n'y avoit personne qu'il pût soupçonner qu'un homme d'affaire nommé la Bletterie, que s'étant trouvé en quarsier d'hiyer dans une Province voifine de la riviere de Loire , il avoit fait connoissance avec fa femme, laquelle en avoit usé si honnêtement avec Iui qu'il ne s'étoit pû empêcher d'avoir de l'amitie pour elle : que le mari qui étoit present en avoit été le plus content du monde, si bien que bien loin. de lui en faire la mine, il avoit été le premier à le prier de venir chez lui : cependant qu'il n'avoit pas toujours été dans les mêmes sentimens, à quoi il ne vouloit pas dire qu'il n'y eût de sa faute : que cet homme ayant été obligé de s'en aller à Paris vers la fin du mois de Janvier, il avoit laissé de l'argent à sa femme, avec ordre de le donner à une personne qui étoit associée avec lui dans les Fermes. Mais que lui aiant perdu le sien malheureusement dans le même tems, elle lui avoit donné 2000 écus, sans se souvenir de satisfaire à ce que son mari lui avoit ordonné : que cela avoit été cause d'un grand fracas, que faute de paiement les Fermiers genéraux l'avoient fait executer , qu'il avoit eu beau écrire à sa femme , qu'il n'en avoit point reçû de réponfe : c'est pourquoi il avoit été. obligé de venir lui même fur les lieux , où il n'a-

avoit dit qu'on l'avoit volée, mais qu'aprés avoir pris langue, il avoit reconnu qu'avec son argent il pouvoit bien avoir encor perdu quelque chose. Mon neveu m'aiant ainst fait sa confession generale, je ne le plaignis plus tant que j'avois fait auparavant. Je lui dis au contraire qu'il n'avoit que, ce qu'il meritoit , & qu'un homme qui non content. de baiser la femme de son prochain , lui vouloit encor son argent, s'exposoit à perir comme il avoit pense faire par la main de quelque affassin. Cela.

voit pas eu plus de lieu d'être farisfait : qu'elle lui

ne m'empêcha pas de faire toutes fortes de perquificions pour découvrir si le coup venoit d'où il pensoit, je mis un valet de ma main thez la Bleterie , lequel se disant du village de mon neveu , & avoir tous les sujets imaginables de lui vouloir du mal, lui donna mariere de s'expliquer , pour peux qu'il en est envie. Mais il se contenta de s'informer de lui de mille bagatelles ; sans lui fairea
aucune ouverture considerable. Un autre aurosit
été rebûté aprés tant de choses inutiles , sur toutaprés avoir dépensé plus d'argent que l'on sçacharies avoir dépensé plus d'argent que l'on sçache quequand on a nouvelles à Paris qu'on vous a faire
quelque piece , & qu'on croit que vous êtes d'humeur à vous en vanger , il y a un nombre-infini de
fripons , qui viennent vous faire acroire qu'ilsvous donnetont des lumieres de ce que vous voulez sçavoir , & pour peu que vous soyez d'humeur
à les écouter , ils auront bien-tôt trouwé le fondsde vôtre bourse.

Je fus la dupe de ces coquins pendant deux out. trois mois, au bout desquels un qui m'avoit succecomme les autres, me vint dire qu'il tenoit un des assallins. Je crus que c'étoit encor pour me tirerde l'argent, ainsi je lui dis que s'il ne s'en alloit jelui ferois donner les étrivieres. Mais il me répondit qu'il ne me demandoit rien que quand il me l'auroit livréentre les mains , que si je lui voulois. donner dix pistoles , il me meneroit où il étoit :: qu'il falloit cependant que mon neveu alfat auparavant:où il le meneroit , pour voir s'il ne se trompoit point, qu'il feroit enforte de lui faire voir cet : homme, & que si c'étoit lui, il faloit avoir des gens . tous prets pour s'en affurer. Ces propositions me : parurent trop raisonnables pour y trouver à redire, je lui promis ce qu'il me demandoit & encor plus,... & mon neveu étant allé avec lui , il le mena dans . la rue de la Mortellerie à une quatriéme chambre, vis-à-vis de laquelle de l'autre côté du ruisseau 1. logeoit l'homme dont étoit question. Il mit monneveu en embuscade derriere la fenêtre, lui disan t= qu'il viendroit bien-tôt à la fienne , & qu'il m'auroit pas le rems de s'ennuier. En éfet il y vint us. moment aprés avec une femme qui le vendoit , &s. mon neveu l'aiant regardé attentivement , fut foi

bien perfuadé que c'étoit un de ceux qui l'avoiens si fort maltraité, qu'il m'envoya dire de faire avancer les archers avec qui je voltigeois sur les aîles. Nous nous affurâmes de la porte de la rue en arrivant, & y a yant laissé trois ou quatre de ces archers, je montai avec le reste, precedé de mon neveu qui voloit à cette action comme y étant le plus interresse. Nous fûmes bien-tôt dans la chambre - où nous l'avions remarqué, mais nous n'y trouvâmes personne , & comme il étoit à la fenêtre lors que nous y étions entrez , il s'en étoit fui dans une de derriere. La femme qui étoit restée dans l'autre nous fit figne ouril s'étoit caché, & y étant allez, hous trouvames qu'il en avoit fermé les verrouils, ce qui nous l'obligea de l'enfoncer. Il fit mine de se mettre en défense, & même tira un coup de pistolet qui ne blessa personne, mais étans sautez sur lui en même tems , nous l'emmenames au Châteler. Mon neveu se rendit partie, & nous ne manquâmes pas de témoins pour prouver l'affaffinat, ear il avoit été fait en plein jour & dans une rue des plus passantes de Paris : mais quand ce vint ales confrontes au prisonnier , il n'y eut qu'un seul qui le reconnut, les autres disant qu'il y avoit trop long-tems pour s'en pouvoir souvenir. C'étoit toûtjours une demie preuve, & je croiois qu'on lui donneroit la question aprés cela : j'avois d'autant plus de lieu de l'esperer, que ce n'étoit qu'un miserable, qui avoit quitté les couleurs , il n'y avoit que deux ans. Mais tout miserable qu'il étoit, il avoit de bons amis qui follicitoient fous main pour lui. Mr. Genou étoit même de ce nombre , & comme il avoir du crédit dans le Parlement , tout ce que nous pûmes obtenir, fut qu'il garderoit prison encor trois. mois, pendant lesquels il seroit plus amplement infouné. C'éroit à nous aprés cela à faire nos diligences , car ce tems expiré , il devoit être mis: dehors. Mais que pouvions nous faire davantage que ce que nous avions fait ? Ces trois mois le palTerent sans que nous pussions rien découvrir de nouveau; & aprés avoir dépensé bien de l'argent ; nous esimes le regret d'être renvoyez hors de cour

& de procez. J'attribuai cet évenement aux sollicitations de Mr. Genou , & je croi que je ne me trompai pas. Cependant il ne m'étoit pas difficile de penetrer pourquoi il avoit pris ainfi parti contre nous. Je lui avois fait la même chose dans une affaire qu'il avoit euë contre une Dame, ou du moins. Vedeau de Grammont son gendre, dont le pere étoit de mes. amis, mais la difference qu'il y avoit de sa conduite. à la mienne, c'est qu'il avoit sauvé un homme qui étoit digne de la rouë, au lieu que je n'avois faie que ce qu'un honnête homme étoit obligé de faire. J'en fais juge tous ceux qui sçavent de quelle maniere la chose se passa, & afin que le lecteur no. cro'le pas que je m'attribue rien qui ne me foit du. avec justice, je veux bien en faire le recit. Le beau tems m'ayant convié à aller prendre l'air de la. campagne, je fortis-de Paris dans le desfein d'allervoir un Gentilhomme de mes parens nommé:Me+ ré, à qui j'avois rendu un service considerable il y avoit peu de tems, dans une affaire qu'il avoit contre un nommé Domanchin fameux usurier: Eneffet ce maître fripon lui avoir volé pour le moins sinquante mille écus, & comme ce Gentilhomme avoit fait beaucoup de dépense d'ailleurs, principalement pour s'être chargé de l'équipage de chasse de Mr. de Vendôme , il éroit entierement zuiné s'il lui eux fallu payer tout ce que Domanchin demandoit. Il m'employa dans cette affaire & étant allé trouver sa partie , je fis en sorte qu'il en fut quitte pour quelque chose de plus, que ce qu'il lui pouvoit devoir legitimement, mais qui à beaucoup prés n'alloit pas à une si grosse somme.

Comme il croioit m'avoir obligation de la peine que j'avois prife, iky avoir long-tems qu'il me follicitoit d'aller chez lui, se le beau tems m'ayan; -38

invité , comme je viens de dire , à m'aller un petidivertir, je moutai à cheval à la pointe du jour, &c. arrivai le soir même à sa maison. Il me fit toute forte de bonne chere . & si je l'eusse voulu eroire ... je ne m'en serois pas alle si-tôt : mais la campagne n'aiant le don de me plaire que pour un peude tems, je pris congé de lui , resolu cependant d'aller faire encor une autre visite dans un lion qui n'en étoit pas fort éloigné. C'étoit à un de mesbons amis qui étoit Mr. Hervé Conseiller de la grand'-Chambre , qu'on m'avoit dit être chez Mr. Sallé qui avoir épousé sa fille. Je pris donc le chemin de la maison de son gendre, mais étant arrivé. au Château, je fçus que l'un & l'autre n'y éroient pas, & qu'il n'y avoit que Madame Sallé. Comme je l'avois vue plusieurs fois chez son pere, où elle demeuroit, je mis pié à terre pour l'aller saluer & à peine y avoit-il une demie heure que j'étois avec elle, qu'on lui vint dire que les valers de Mr. Vedeau de Grammont, qui avoit une terre dans le voisinage , pêchoient dans ses fossez. Elle n'eut. pas plûtôt entendu ces paroles, qu'elle rougit de colere , & fe tournant vers moi , Mr. me dit-elle ... vous êres trop des amis de mon pere pour soufrirqu'on me fasse cet afront ; en disant ces paroles. elle fortit de la salle on nous étions pour aller défendre elle-même ses droits. Je n'eus garde de l'àbandonner dans un dessein si legitime , & quoique ces gens fuffent venus exprés pour lui faire insulteils n'eurent pas la force de refifter à une si belle Dame. Elle leur prit leurs, filets , & ils se trouverent fi consternez, que fi elle eut voulu, elle leuz. eut fait donner aisement les étrivieres. Vedeau qui étoit sur les lieux, fut fort-surpris quand il sout de quelle maniere les choses s'étoient passées. Il en pensa crever de douleur , sur tout quand il fir reffexion qu'une Dame toute seule avoit été capable de faire tomber sur lui l'afront qu'il lui. · vouloit faire. Comme il a les inclinations toutes

martiales, ce qui est ailé de reconnoître à sa barbe. dont j'ai parle tantôt, & à un certain just'au-corps . bleu qu'il aime tant, qu'il y a pour le moins 10. ou 12. ans qu'il le porte, il convoqua le ban & arriere-ban de sa terre, & aprés leur avoir fait une harangue pour leur inspirer une brave resolution , il leur dit qu'ils allassent chez Me. Sallé, reprendre fes filets, & que s'il n'y alloit pas avec eux, c'est. qu'il ne convenoit pas à un grand Capitaine comme lui de marcher à une fi petite expedition. S'il eut voulu dire quelque chole qui eut aproché da. vantage de son caractere , il lui étoit aise, &il n'a ... voit qu'à dire que c'étoit parce qu'il n'étoit pas permis aux gens qui avoient des afaires ensemble , d'aller chez leurs parties : mais comme il étoit de ceux qui ne haiffent rien tant que leur profession ,, il ne voulut pas le servir des termes de l'art, & il aima mieux avoir recours à ceux de la guerre.

l'étois parti malhûreusement de chez Me. Sallé lorsque cette canaille y arriva, car sans cela je me serois plutôt fait hacher en pieces que de soufrir au'on lui eut fair cette violence. Mais l'aiane. trouvée toute seule, son sexe, sa condition, & pardessus tout cela son visage qui est tout à fait. charmant, & même tout à fait majestueux., nefirent pas capables de les arrêter. Au contraire , voiant qu'elle s'étoit mise sur la porte de sa salle pour leur boucher le passage ils entrerent malgre: elle : de forte que comme elle faifoit refistance , ils la renverserent par terre. Je ne scaurois dire encon: tout ce qu'ils lui firent d'injurieux , ils fouillerent: toute sa maison, tout de même que s'il y avoit eu quelque criminel , & qu'ils euffent eu ordre de le prendre. Enfin ajant trouvé ce qu'ils cherchoient ils se retirerent aprés avoir dit mille choses outrageantes acette Dame, & qui meritoient punition. Elle avoit trop de cœur pour soufrir cette insulte , sans chercher à en tirer vengeance , elle envoia un homme exprés à son pere, pour l'averMEMOIRES

tir de ce qui se passoit, & cet homme m'ayant , trouvé en chemin , & dit ce qui étoir arrivé depuis mon départ, je me crûs obligé honnêtement de récourner sur mes pas pour lui faire offre de mes fervices. Je la trouvai inconsolable, & ce fut en vain que je m'efforçai de lui dire que Mr. son pere « avoit assez de crédit & d'amis pour la venger .: Tout celane soulagea pas son affliction, & si je no me fusse avisé de lui promettre que j'y allois travailler à l'heure même, je crois qu'elle y auroit sucombé. Ce fur en cela que je reconnus plus que jo n'avois encor fait la grandeur de son ame : elle me dir qu'il n'étoit pas juste que je m'exposasse pour. ses interêts, pendant qu'elle seroit en sureté, que s'il étoit vrai que je voulusse bien entreprendre sa désense, elle étoit prête d'y courir avec moi , qu'elle n'étoit qu'une femme, mais que toute femmer qu'elle étoit , elle se croioit affez forte pour battre. Mr. Vedeau. Je lui dis que bien loin que cela fat necessaire, il falloit même qu'elle s'en donnat biene de garde . qu'aprés la violence que sa partie avoit: faire, il falloit conserver le bon droit de son côté :que c'étoit pour cela que je ne voulois pas seulement qu'elle me donnat un soul de ses gens dans. une chose que je prémeditois. En effet , l'envoiair prier des amis que j'avois dans le voifinage de mêvouloir prêter leurs valets, & y étans venus euxmêmes, croiant que j'avois quelque affaire sur les bras, je les renvoiai, de peur que comme ils éroient tous mariez ou établis, ils ne se fissent des affaires ;. ils furent obligez de me contenter, parce qu'autrement je n'aurois plurôt rien fait. Ainsi ayant s. ou 6. bons garçons avec moi , & qui ne se ioucioient gnéres de Mr. Védeau, dont ils n'étoient pas connus non plus que de fes gens , nous nous en fames chasser jusqu'à la porte de la bassecourt. Il. étoit Capitaine des Chasses du païs , & avoit des gardes dans la plupare des villages d'alentour, l'un. desquels érant venu au premier coup que nous tirames , pour scavoir qui nous en avoit donné la permillion, je le régalai d'une volée de coups de bâton, avec ordre d'aller dire à Mr. Vedeau que s'il vouloit prendre la peine de venir lui-même je lui ferois le même traitement. Il en vint trois l'un après l'autre, mais qui ne s'en allerent pas plus contens. Ils se sauverent au Château, où quoi qu'ils pussent dire Mr. de Vedeau ne jugea pas à propos de fortir. Neanmoius il crut que s'il pouvoit assembler quelques communes il pourroit m'investir facilement, c'est pourquoi faifant sonner le tocsin dans, sa Paroisse, il monta lui - même au haut d'une guerite, d'où il se mit à contempler avec sa lunette s'il ne viendroit quelqu'un à son secours. Cela ne m'empêcha pas de continuer ma chasse, je fus tirer jusqu'à la porte de la basse-court, & son just'-au-corps bleu me l'ainnt fait aviser où il étoit, ie fis semblant de vouloir tirer sur lui .dequoi s'étant aperçu par le moïen de la lunette, quoi que naturellement il ne vit goute, il fit le plongeon, dont j'eus beaucoup envie de rire. Car en verité: bien loin qu'il y eut quelque danger pour lui, il y avoit tant de distance qu'un fusil ne pouvoit pasporter à moitié. Mais il étoit impossible de le garantir de la peur, & cela fait voir qu'un homme n'en est pas plus méchant pour avoir une grande . moustache. Cependant le tocsin sonnoit toujours, & enfin les Paroisses voisines commençant à faire le même carillon, je erûs qu'il étoit tems de faire retraite. En éset , je trouvai déja des parsans qui vouloient s'emparer des défilez, mais n'aiant ofém'attendre je me retirai fort content de ma petite expedition.

Vedeau (e douta bien qu'il falloit que je fusse des amis de Madame Sallé, mais n'en aiant aucune preuve, il sur au descripoir de l'afront qu'il avoit reçû. Il en sit informer, mais ce ne pût être que contre de certains quidams qu'il lui sur impossible de mieux éssigner, quisque nous n'étions connus.

SMEMOIRES de personne, & que ceux qui m'avoient vu chez Me. Sallé n'avoient pas été assez hardis pour me venir reconnoître. Cet afront fut suivi d'un autre, Mr. Hervé aiant été informé de ce qui avoit été fair à sa fille, fit decreter contre ses gens, & aiant chargé un Huissier de ses pieces, il lui donna main forte pour pouvoir les mettre à execution. Ces gens le lauverent , & tout ce que l'Huissier put faire fut de faire perquisition dans leurs maisons où il n'y cut ni trou ni cave qu'il ne visitat. Mr. Genou voiant que son gendre avoit tant d'afaires & qu'il lui étoit impossible de les démêler s'il ne l'assistoit, s'avisa alors d'un tour de chicane, il fit presenter requéte par ces fugitifs , lesquels aïant expolé que sous prétexte de faire perquisition de leurs personnes, on leur avoir pris tout ce que ils avoient chez eux, ils eurent permission d'en Laire informer. Les faux témoins ne manquerent pas aprés cela , & Mr. Vedeau eut un decret contre l'Huissier & contre les assastans. Celui-ci ne se défiant de rien . & n'aiant trouvé personne d'astez charitable pour l'avertir de ce qui se pasfoit, fut pris chez lui où il étoit tranquillement, & conduit dans les prisons de Châteauneuf en Timerais. C'étoit justement dans le voifinage de Vedeau , & où il avoit toute forte de credit ; ainfi il le fit-mettre non seulement dans un cul de bassefosse, mais lut sit encore faire son procez. C'étoit une étrange chose de voir qu'un homme qui étoit obligé en conscience, & sur tout par le devoir de · sa charge de rendre justice à chacun, fut neanmoins porté d'une si grande passion, qu'il vouloit oprimer un innocent , & cela par le seul motif de vengeance. Car tout le crime de ce malheureux étoit d'avoir été chez lui chercher ceux contre qui

Madame Sallé avoit obtenu decret, & il étoit non plus vrai que ce pauvte miferable eût fait quelque barcin, que fi l'on difoit la même chofe de moi se agui n'y étois pas. Cependant il étoit prêt de pétifs

& l'injustice de Vedeau étoit telle, que de peur qu'il ne reçut du secours de ceux qui l'auroient. pû aslister, il avoit empêché que Mr. Hervé ni sa fille ne pussent recevoir de ses nouvelles. Tous ceux qui prenoient quelque interêt en lui , & qui ne sçavoient pas cette malice, broient tout étonnez qu'ils l'abandonnassent ainsi, sur tout aprés s'être jetté dans le précipice où il étoit pour l'amour d'eux , & lui avoir promis le contraire. Enfin quelqu'un se doutant qu'il y avoit quelque chose là-deflous de mal entendu , s'en fut à Paris & Turprit extrémement Mr. Hervé, en lui aprenant ce qui se passoit : car c'étoit-là la premiere nouvelle qu'il en avoit euë, & avoit trop decœur s'il en eût été averti plûtôt , pour ne pas faire son devoir. Austi metrant les fers au feu à l'heure même ,il fit tant qu'il eut un Arreft ; par lequel. 'il fut défendu à la Justice de Châteauneuf de pasfer outre au jugement du prisonnier, & qu'il seroit amené à la Conciergerie. Un Huissier du Parlement monta promptement à cheval pour l'aller fignifier , & il etoit tems qu'il arrivât. Le Procureur du Roi avoir donné ses Conclusions pour le faire pendre, & selon l'air du bureau , le moins. qui lui put arriver c'étoit d'avoir le fouet & la fleur de Lis , ou les Galeres. Vedeau fur fort fâché que sur le point de rendre son nom fort celebredans le pays, par une si grande injustice, il·luifallut aller conter ses raisons au Parlement, où le pere de sa partie avoit du moins autant de crédit que lui & toute sa famille. Mais la necessité l'y obligeant aprés cela, il s'en vint à Paris, & comme cette compagnie vit que c'étoit proprement l'afaire de trois de ses Membres, quoi qu'elle poursuivit sous d'autres noms , elle fit ce qu'elle put pour les accommoder. En éfet , il n'étoit gueres. honnête que tout le monde fût imbu de mille violences, & de mille refuites, & de mille tours de chicanes, pour ne pas dire mille injustices qu'ils

avoient faites ; mais la passion où ils étoient les uns & les autres , leur aiant fait fermer l'oreille à toutes propositions, ce fur-là que se dévelopa le nœud de l'afaire, & qu'on fçû: pourquoi Vedeau avoit envoié ses gens pêcher dans les fossez de Me. Sallé. On fçûc, dis-je, que c'étoit en haine de ce que son mari lui avoit refusé de l'eau d'une riviere qui lui apartenoit , pour arroser une prairie, dequoi se voulant venger il avoit acheté un petit fief molennant einq ou fix mille livres, en vertu duquel il avoit prétendu que la riviere étoit non seulement à lui , mais que Mr. Sallé n'avoit point de droit d'en faire aller l'eau dans ses fossez. Cette affaire ne pouvoit qu'elle ne fitt d'une longue discution, vu les incidens qui y étoient arrivez, & fur tout la profession des parties qui n'ignoroient aucun tour de chicane. Cependant le pauvre Huissier étoit toujours la victime de leur resfentiment, & quoi qu'il ne fut plus dans les cachots, la forme vouloit qu'il demeurat en prison jusqu'à ce qu'on eut éclairei son affaire. Pour achever de le rendre encore plus malheureux, le Parlement ne voulut pas demeurer juge dans une instance qui regardoit des perfonnes si considerables dans leur corps, & s'en étant déporté, il se passa encore un tems considerable devant qu'on eut nommé d'autres juges. Enfin on en attribua la connoissauce aux Requêtes d'Hôtel ; & comme j'y avoisde bons amis, je joignis mes sollicitations à celles de Mr. Hervé. Cela fâcha fort Mr. Genou & son gendre, non pas qu'ils crussent que j'y eusle plus de crédit que leur partie, mais parce qu'il leur sembloit que c'étoit être bien hardi, moi qui n'y avoit point d'interêt de me déclarer contr'eux fi hautement. Mr. Genou qui étoit fier , le dit à de mes amis, pour me le redire, mais je lui fis réponce que j'avois été toute ma vie serviteur de Mr. Hervé, & qu'étant d'ailleurs chez Me. Salle quand la premiere insulte lui avoit été faite, je no

72.5

m'étois pas pû dispenser honnêtement d'épouser. leur parti. Je lâchai ces dernieres paroles, sans faire reflexion que son gendre me pourroit soupconner par là d'avoir été celui qui avoit été tirer jufqu'à la porte de sa bassecourt. Cela eut été pardonnable à un jeune homme que fait les choses d'ordinare sans reflexion, mais à moi nullement qui devois avoir plus de couduite. Aussi vis-je bienun moment apres que j'avois fait une faute, & s'il eût été temps d'y remedier, je l'eusse fait de bon cœur. Mais ne m'en étant aperçû que trop. rard, je laislai alker les choses comme elles pourroient, sans m'en mettre autrement en peine. Mon ami ayant été redire à Mr. Genou ce que je lui avois répondu, sans croire neanmoins me faire tort, il conclut avec fon gendre qu'il n'y avoit jamais eu d'autre que moi qui lui eut fait cet affront : Mr. Genou me dit le lendemain à l'entrée des Requêtes de l'Hôtel, où j'étois pour solliciter , que Me. Sollé m'avoit bien de l'obligation, qu'aprés m'être exposé comme j'avois fait en venant insulter son gendre jusqu'à sa porte, c'étoit prendre les choses avec beaucoup de chaleur, que de me trouver encore à toute heure pour solliciter pour elle. Il cherchoit à me prendre par ma réponse,& je m'aperçûs qu'il avoit aposté deux hommes exprés, & qui sans faire semblant de rien, écoutoient ce que nous dissons, mais ils ne firenc que perdre leur temps les uns & les autres , comme j'étois sur mes gardes, je ne dis rien qui me pur nuire, & ils s'en rerournerent comme ils étoient venus. Il resta neanmoins une certaine ulcere dans le cœur contre moi à Mr. Genou, & ayant trouvé l'occasion de me témoigner sa méchante volonté, il la prit avec bien du plaisir.

Mais pour revenir à son affaire, les Requêtes de l'Hôtel ayant encore tâché de l'accommoder avec Mr. Hervé, comme elles virent que leur obstisation étoit si grande à l'un & à l'autro, qu'ils

n'en vouloient point entendre parler , elles se difposerent à leur rendre justice. On jugea d'abord ce qui concernoit l'Huissier qui étoit toujours en. prison, & il en sortit à condition de suivre la Courjusqu'à definition de procez. Car on ne pût encore juger son affaire au fonds, & ce ne fut que par ... provision qu'il eut élargissement de sa personne. Cependant il en étoit de cette affaire comme d'une pelote de neige qu'on voit grossir à mesure qu'elle passe sur une montagne qui en est couverte, il s'etoit fait tant de procedures , qu'il y avoit pour le. moins 40. ou 50. sacs, & il en couta un nombre infini d'argent à Mr. Hervé pour la faire juger. Car ce fut lui qui fut obligé de fournir l'apointement de l'Huissier. Enfin ce procez après avoir duré je ne sçais combien de tems, fut enfin terminé par une Sentence à l'avantage de mes amis, & Vedeau en eut tant de regret, que de peur qu'on ne se moquât de lui , dans le pars où étoit arrivé la querelle, il fut long - tems sans y vouloir aller. Voilà qu'elle fur l'iffue d'une affaire qui aprêta à parler à bien du monde, & où ils auroient sauvé bien de la peine & de l'argent, s'ils avoient voulu croire le conseil de leurs amis. Car quoi que Mr. Sallé eut fait condamner sa partie aux dépens. il lui en couta bien encore deux mille écus de faux frais, ce qui n'accommode personne quelque bien que l'on soit dans ses affaires.

libre d'aller où je voudrois, car je n'avois pas voulu fortir de Paris, que je n'en eufle vû la fin.
Al y avoit long-tems qu'un Gentishomme d'au-prés de Melun me prioit de l'aller voir, je lui de-mandai, qu'arant mis fin à quelques affaires qui un'artétoient à Paris, & que quand elles feroient tout à fait terminées, je ne manquerois. d'aller en ces quartiers-là, & que jy ferois au-premier jour, & je fus ravis d'y aller pour plus. d'anne railon. En effer, outre que je me faifois sus

Ce procez étant terminé de la sorte, je me vis

plaisir d'aller chasser avec lui , j'étois bien-aise d'aller visiter Monsieur de Charost qui étoir à Vaux-le-Vicomte, où l'on disoit qu'il étoit allé prendre l'air , mais c'étoit pour cacher un accident qui lui étoit arrivé. Le pauvre homme étoit tombé en enfance, & quoi qu'il ne fut pas extrémement vieux, l'esprit qui a coutume de mourir le dernier en nous , l'avoit tellement abandonné, qu'on ne pouvoir pas croire, à le voir en l'état qu'il étoit, qu'il eut jamais été si habile courtisan. Cependant outre que ce que j'en ai dit ci-dessus est plus que suffisant pour faire voir qu'on le devoit croire tel , n'y avoir gueres d'homme qui scût railler plus adroitement. J'en avois été témoin une fois en ma vie, & quoi que ce fut sur un fujet qui ne m'étoit pas trop agreable, toutefois ne m'étois-je pû empôcher d'en rire comme les autres. Cela arriva peu de tems aprés la mort de Monsieur le Cardinal de Richelieu mon bon-Maître. l'ai dit, ce me semble, que le bruit étoit qu'il étoit bien avec Madame la Duchesse d'Aiguillon sa nièce, & que même on vouloit que le Duc de Richelieu fut son fils. Ce bruit qui étoit déja grand durant sa vie , augmentant encore aprés la mort, devint enfin si commun, que les gens de la premiere qualité, s'en entretenoient. Il arriva même qu'une Dame de la Cour , aïant querelle avec la Duchesse d'Aiguillon lui reprocha. qu'elle avoit été la maîtresse d'un Prêtre, de qui elle avoit eû plusieurs enfans. Il en étoit sans doute de cela, comme de beaucoup de choses, lesquelles il est beaucoup plus expedient de tenir cachées que de le réveler , mais cette Ducheste étant de l'humeur de la plupart des femmes, qui n'écoutent que leur paffion, elle s'en vint toute éplorée se jetter aux piés de la Reine , & lui demanda justice. La Reine lui dit de se relever, & s'informa de ce que c'étoit & ce qu'elle avoit. Je parlois lors à Monsieur le Comte de Charost,

avec qui j'étois entré chez cette Princeste. Mais lui qui n'aimoit pas cette Dame avec qui il avoit eu quelque démêlé, me quitta austi-tôt pour aller entendre ce que c'étoit. Elle dit donc à la Reine que Me. de S. Chaumont l'avoit appellée putain, car elle nomma ce mot en propres termes, ce qui étonna bien du monde, & qu'elle avoit encor ajoûté qu'elle avoit eu cinq ou fix enfans de son oncle. C'étoit ce me semble à la Reine à prendre la parole, & lui dire ce qu'elle jugeroit à propos, mais Mr. de Charost ne sui en donnant pas le tems, Eh quoi, Me dit-il à la Duchesse d'Aiguillon, vous faut-il afliger de si peu de chose, & ne sçavez-vous pas que de tout ce qui se dit à la Cour, if n'en faut jamais croire que la moitié ? Il n'eût pas plutôt lâché la parole, que tous ceux qui étoient presens se prirent à rire, & la Reine voiant que tout le monde rioit, en rit auffi. Cela fâcha extraordinairement la Duchesse d'Aiguillon, qui n'avoit pas coûtume de souffrir que l'on se moquât d'elle, mais comme elle n'étoit plus dans le tems de son régne, & qu'au contraire la Reine la haïssoit mortellement, elle fut obligée de s'en retourner avec sa courte honte.

Comme on ne cherche qu'à dauber fur les malheureux', elle ne fur pas plûtôr fortie qu'il fe trouva dix perfonnes au lieu d'une, qui releverent la parole qu'elle avoit dite de putain, difant que si elle étoit indécente même dans la bouche d'un homme, à plus forte raison combien le devoit-elle être dans celle d'une femme. Enfin on lui sit là son procez, tellement que si je n'eulle pas s'çû ee que c'étoit que la Cour, il me sussion de voir ce que je voïois pour en être éclairei. En estre temme qui failoit tout trembler sous elle-du vivant de son oncle, ne sur pas digne d'être jettée aux chiens, s'il m'est permis de parler de la torte, pour avoitprononcé sans y penser ce que je viens de dire. Cependant l'on n'eut garde de faire tant de bruitTune bien plus grande pauvreré, que dit quelque tems aprés une fille de la Reine. Ce fut Mademoiselle de Guerchi, celle à qui arriva cette funeste avanture, je veux dire qui aprés être grosse du Duc de Virri , fe fit perir fi malheureusement , en cherchant à cacher sa disgrace par la perte de son fruit. Je dis donc qu'il lui arriva un jour et dire une chose si pauvre, qu'elle meritoit bien mieux que Me. d'Aiguillon , qu'on lui jerrat des pierres. La Reine l'aimoit par dessus tous les autres , & il arrivoit souvent que si cette Princesse étoit occupée à des affaires particulieres, elle la faisoit demeurer à la porte de son cabinet, avec ordre de ne laisser entrer que ceux qu'elle lui avoit dit. Un jour qu'elle l'y avoit laissée ; Mr. de Vic s'y presenta, & comme il revenoit de l'armée, & que son visage ne lui étoit pas connu, elle lui demanda fon nom. Il se nomma en même tems , mais comme il n'y avoit pas grande difference entre ce nom qu'il avoit , & celui d'une certaine chose , que je ne veux pas nommer, elle lui ferma la porte au nez toute en colere. La Reine qui avoit par hazard les yeux tournez de son côté, ayant remarqué son action, lui demanda ce que c'étoit, mais elle paroissant toute interdite, se contenta de luz dire que c'étoit un insolent , & qu'elle n'osoit pas dire à Sa Majesté ce qu'il lui avoit dit. Comme il y avoit beaucoup à dire qu'elle fut alors si habile qu'elle le fut depuis, la Reine se plût à la voir rougir, & la faisant aprocher, lui dit qu'elle vouloit absolument qu'elle lui aprît ce que c'étoit ; que & c'étoit une chose qui ne fut pas bonne à dire, elle pouvoit l'enveloper ; qu'il n'y avoit rien qu'on ne pût faire enterdre de cette maniere , & que pour elle qui avoit de l'esprit, cela ne devoit pas l'embarasser. Me. de Guerchi voyant que la Reine lui donnoit cet expedient, résolut de s'en servir, mais elle fit les choses avec si peu d'adresse, que si elle ne les lui nomma pas par leur nom , il y eut peu à

MEMOIRES

dire. Elle lui dit, qu'ayant demandé à celui à quielle avoir fermé la potre au nez comment il fenommoir, il lui avoir dit le nom de la chose avecqui on disoit qu'on faisoit des enfans. Mr. de Guiraut Capitaine des Gardes de la Reine, qui étoit alors auprés d'elle, se mettant alors à rire comme un fou; y oulez-évous parier; Madame, dit-il à la Reine, que e'est Mr. du-vic qui s'est presenté, car il artiva hier de Flandres, mais se bon del'affaire sur que cette sille lui soûtint qu'elle ne se suréprenoit pas, & que c'étoit lui qui changeoit une

lettre au nom qu'elle avoit entendu.

Le Gentilhomme que j'étois allé voir auprés de-Melun s'apelloit le Comte de la Chapelle-Gautier fort honnête homme, & dont le pere avoit été extrêmement de mes amis. Il étoit ennemi juré d'un autre Gentilhomme de son voisinage, nommé le Vicomte de Melun, ou pour mieux dire l'Arbaleste. Car il n'étoit pas de cette bonne Maison de Melun, dont il y a eu autrefois un Connétable, & dont décendent les Princes d'Epinois. Il étoit bien éloigné d'être d'une famille si illustre. il y avoit plus de gens de robe dans la famille, que de gens d'épée. Cependant si on l'en eut voult croire, Mrs. de Châtillon n'étoient pas de meilleure Maison que lui. Leur inimitié venoit de co que le pere de l'un avoit tué le pere de l'autre, fi bien que la source en éroit si legitime, que personne n'y pouvoit trouver à redire. Mon ami étois l'offente, car e'étoit son pere qui avoit eu le malheur de perir par la main de l'autre, tellemene qu'il n'en pouvoir entendre parler sans frissonnes depuis les pieds jusqu'à la tête. Une personne de qualité à qui j'avois beaucoup d'obligation, m'avoit prié avant que de partir de Paris , de tâchen d'assoupir cette haine , en proposant à mon ami d'épouler la sœur de Melun. Mais je lui dis que je le priois de m'excuser, que ce seroit faire injurq. Mr. le Comte de la Chapelle, que je connoissois

DE Mr. L. C. D. R.

trop bien ne, pour s'allier jamais à la fille de l'homicide de son pere. En effer, je ne me voulus jamais charger de cette commission, & quand je l'aurois fait , il auroit été bien itutile. Aufli bien loin que le Vicomte de Melun tachât par sa conduite de lui faire oublier le mal qu'il étoit en droit de lui vouloir, c'étoit un homme d'a fi mediocre genie, qu'il lui donnoit plûtôt sujet de le haïr davantage. Comme il étoit sujet à faire debauche il parloit à tors & à travers , quand il avoit deux verres de vin dans la tête , & fi les défenses de se battre n'eustent été fort rigides , c'en étoit affez pour les mettre tous les jours en état de se couper la gorge. Cela eut été blâmable à tout le monde, mais particulierement au fils d'un homme qui avoit trempé ses mains dans le sang du pere de mon ami. Aufli bien loin qu'il lui fut permis d'en user de la sorte, le Roi n'avoit donné la grace au pere , qu'à condition qu'il ne se trouveroit ni lui ni les fiens, où feroit le fils de celui qu'il avoit tué, que si même ce fils surveroit dans quelque compagnie où ils fussent, ils seroient obligez de lui quiter la place. Au reste on ne pouvoit pas dire que cette Ordonnance ne fut dans les regles de la justice, mais le Vicomte de Melun au lieu de s'y conformer comme avoit fait son pere, en usoit fi mal , que d'abord que je fus arrivé chez mon ami , la premiere chose qu'il me dit fut , qu'il ne le pouvoit plus endurer. Il m'exposa en même tems le sujet de ses plaintes, que je trouvai fort legitimes, mais à quoi je râchai de donner la meilleure couleur que je pûs , de peur d'aigrir encore son esprit , qui ne l'étoit déja que trop. Cependant je lui remontrai qu'il ne pouvoit avoir la moindre affaire contre lui , sans se commettre extraordinairement ; que la même Ordonnance qui enjoignoit à Melun d'éviter sa presence, lui enjoignie à lui de ne point avoir de ressentiment : que comme il étoit l'offence, on croiroit qu'il auroit cons

mencé la querelle : qu'en l'état où il étoir, il lui falloit mille fois plus de précaution qu'à un autre ; qu'il avoit du bien, ce qui l'obligeoit de ne rien faire; (ans y avoit bien penfé : que c'étoit fouvent ce qui rachetoit la vie, mais qu'auffi cela contribuoit fouvent à nous perdre, qu'il y avoit des éveillez qui ne demandoient que la mort d'un honnéte homme pour profiter de fes dépoilles, qu'en un mot nous avions affaire à un Prince qui n'entendoit point de railleries là-deflus, & qu'à moins que fes affaires ne fuffent claires comme le jour, je lui fes affaires ne fuffent claires comme le jour, je lui

conseillois de demeurer comme il éroir.

. Ce Gentilhomme qui avoit pour le moins douze on quinze mille livres de rente, & qui songeoit même à s'établir encor mieux par un mariage, gouta mes raisons, & les trouva si pertinentes, qu'il m'avoua qu'il m'étoit obligé. En effet, je crois que sans moi , il ne se seroit pû empêcher de faire quelque folie. Mais comme aprés avoir remis le calme dans son esprit, nous ne songions lui & moi , qu'à prendre du divertissement , soit à la chasse, ou à rendre visite aux Gentilshommes de son voisinage, il arriva une chose, qui lors qu'il y pensoit le moins, le mit en état de se donner quelque satisfaction. Comme nous étions à dînes lui & moi , ce qui nous ésoit bien extraordinaire , y ayant toujours compagnic, nous entendimes fonner du cors dans son parc, ce qui l'obligea de se lever avec précipitation, & de courir dans la cuifine, où il y avoit des fusils. Je le suivis au même, tems, & en ayant pris chacun un, nous courumes. où le bruit nous apelloit. Nous trouvâmes quanrité de chiens qui chassoient un liévre, qui avoir passé par une bréche, & le Comte de la Chapelle n'eût pas plûtôt jetté les yeux sur celui qui son-. noit, qu'il reconnut aux couleurs, que c'étoit le piqueur de son ennemi. Il fut tenté de le tuër, & jevis l'heure qu'il le couchoit en jouë ; mais faisant reflexion qu'il se vengeroit bien mieux de tuet

les chiens, il tira trois coups l'un sur l'autre, & il n'y en eut pas un qui fut tiré inutilement. Il me dit d'en faire de même, mais je le voiois si passionné que je ne crus pas devoir faire ce qu'il me difoit. Eneffet , son ennemi pouvoit survenir à tous momens, & il falloit bien qu'il y en eut un de nous deux qui eut son fusil chargé s'il se presentoir. Cependant le piqueur qui n'avoit sonné que pour rompre les chiens , voiant qu'il n'y avoit que des coups à gagner, s'étoit retiré par la même breche qu'il étoit entre, & ses chiens le suivirent , l'oit que l'instinct leur fit craindre un même sort que celui qui étoit arrivé aux autres , ou qu'ils fe trouvassent en défaut. Le Comte de la Chapelle voiant qu'il n'avoit plus rien surquoi décharger sa colere , vouloit sorrir à toute force pour aller chercher le Vicomte de Melun, qu'il se doutoit bien n'être pas loin, car l'on entendoit des chevaux qui alloient & venoient le long des murailles du parc, & ce ne pouvoir être que lui, & les gens qui l'accompagnoient. Mais je lui dis qu'il devoit être content de ce qu'il avoit fait, que si Melun s'étoit porté à cette action pour lui faire piece , le démenti lui en demeuroit , qu'ainsi c'étoit à somennemi à coure maintenant, & non pas à lui, qui lui avoit tué ses chiens : qu'outre cela il étoit encore en droit de se plaindre, & peutêtre de le faire aller en prison : que les choses pouvoient changer de face s'il sortoit de chez lui , ce que je ne lui conseillois pas , à moins que de se fatre des affaires mal à propos. Il fut touché de ces raisons, & nous en étant retournez dans la mai fon , à peine y fûmes-nous que nous vîmes arriver un Gentilhomme du pais nommé Chisi, lequel le Comte de la Chapelle sçavoit bien être des amis de son ennemi , ainsi il crut qu'il venoit de sa part ; mais celui-ci sans faire semblant de rien se mit à table avec nous, & tant que dura le dîner il ne fit que nous entretenir de chofes & d'autres, fans

358

nous parler de celle-là. Nous commençames doffe à croire qu il pouvoit être survenu par hazard, & il ne nous fur plus si suspect qu'il avoit été auparavant. Nous avions grand tort neanmoins, il ne venoit que pour vo ircombien nous étions de monde, & il avoit quité Melun tout exprés: C'est pourquoi d'abord qu'il cût dîné il le fut retrouver , & lui ayant dit aparemment que nous n'étions que nous deux, nous les vîmes arriver ensemble un quart d'heure aprés, suivis de cinq ou six autres, tous à cheval. Le Comte de la Chapelle les ayant aperçus devant qu'ils entrassent sur le pont-levis, fauta fur son fusil qui étoit auprés de lui , & des que j'eûs vû son action je me doutai bien qu'il y avoit quelque chose de nouveau. Nous marchâmes donc au devant d'eux avec ses gens, & nous trouvâmes Melun à la tête des autres, lequel n'avoit ofé passer le pont-levis. D'aboid qu'il nous vit il demanda ses chiens au Comte de la Chapelle, mais voyant qu'il le couchoit en jouë il jugea à propos de ne pas attendre sa réponse. Il sit fort bien, car assurement s'il eut attendu encore un moment, peut-être n'auroit-il jamais été en état de faire insulte à personne. Chisi suivit son exemple auffi-bien que tous les autres , & ils firent tous leur retraite de fort bonne grace.

Cette affaire ne pouvoir qu'elle ne fit grand bruit dans la Province, fur cout étant arrivée entre des personnes qui y faisoient quelque figure. Je conseillai en même tems à mon ami d'en porter la plainte au Subdelegué de Mrs. les Maréchaux de France, a fin qu'en ayant pris connoillance, cela empêchât qu'il ne fut obligé de donner sa parole à quelques Gentilshommes que je prévoyois devoir s'entremettre de les accommoder. Il ne goûta pas mes raisons, soit que ce Subdeleguè ne fut pas de ses amis, ou qu'il crût qu'il feroit mieux de s'adresser tout d'un coup aux Maréchaux de France mêmes. Mais dans le tems qu'il se prége rance mêmes. Mais dans le tems qu'il se prége s'anne mêmes.

DE MR. L. C. D. R. paroît lui-même pour aller à Paris, le Marquis de S. Teran Gouverneur de Fontainebleau le vine voir, & le pria de rompre son voyage pour l'amour de lui , lui promettant toute forte de fatisfaction. Comme c'étoit un vieux courtisan que je connoissois de longue main, il me pria de joindre mes prieres aux fiennes, afin que le Comte de la Chapelle ne lui refusar pas la grace qu'il lui demandoit. Je lui dis qu'il se mocquoit de moi de me parler de la sorte, que veritablement j'étois de ses amis, mais que s'il ne pouvoit rien sur lut, à plus forte raison y pourrois-je quelque chose. En effet il avoit toûjours été des amis de son pere austi bien que moi , & outre cela sa charge , car il étoit auffi Capitaine des chasses du païs, lui donnoit une si grande autorité, qu'il n'y avoit point de Gentilhomme dans la Province : qui n'eut de grandes mefures à garder avec lui. Mr. de la Chapelle se trouva fort embarrasse à cette priere, car si d'un côté la politique vouloit qu'il ne se fit pas un ennemi de cette consideration, d'un autre le plaisir de se venger du fils d'un homme qui avoit tué son pere lui étoit une puissante amorce pour n'écouter rien que son ressentiment. Aussi se laissant ffater qu'il pourroit se déporter d'une sollicitation, qui pour dire les choses comme elles sont , pouvoit passer pour incivile, il lui remontra que s'il n'y avoit pas d'autre demêlé entre sa maison, & celle du Vicointe de Melun, que celui qui venoit d'arriver, bien loin de se faire prier , il auroit mille graces à lui rendre de la peine qu'il se donnoit : que si même ceux qu'il avoir étoient d'une nature à pouvoir s'oublier, il n'y a rien qu'il ne fit à sa consideration, mais qu'il le prioit de refléchir dans quelle obligation il étoit de poursuivre sa vengeance : ce qu'on diroit dans le monde, de ce qu'aprés. avoir trouvé l'occasion, il avoit été capable de faire plus de cas de sa priere, que de venger le fang de son pere : qu'il le suplioit de considerer

que ce qu'il demandoir éroir contraire aux Joix de la nature, & outre cela capable de le perdre d'honneur : qu'il ne vouloir point d'autre juge que lui, c'est pourquoi il ne faisoir point de doute que bien loin de lui vouloir du mal, s'il ne lui pouvoir accorder sa demande, il en auroir plus

d'estime pour lui.

Voilà quelles furent les raisons de mon ami pour combattre les sollicitations du Marquis de S. Teran. Elles ne pouvoient être plus justes , ni plus raisonnables, comme je laisse à penser à tous ceux qui ont un peu de bon sens. Cependant Mr. de saint Teran ne s'en contentant pas il fit encore ce qu'il pût, & pour déterminer mon ami à ne lui pas refuser ce qu'il lui demandoir, & pour m'obliger à lui faire la même priere. Mais aprés avoir vû qu'il ne gagnoit rien, ni auprés de l'un ni auprés de l'autre, il dit au Comte de la Chapelle qu'il ne lui vouloit point de mal de ce qu'il prétendoit & voulo t faire & qu'il faisoit , parce qu'il sçavoit que sa passion le préoccupoit tellement, qu'il étoit encore incapable de vouloir écouter le conseil de ses amis : qu'il avoit eu tort de le prendre ainfi à la chaude, mais qu'un peu de tems disposeroit peut-être son esprit à faire cout ce qu'on voudroit : qu'il lui demandoit donc de ne prendre aucunes mesures de vingt-quatre heures, pendant lesquelles il le conjuroir de faire reflexion, qu'outre que Dieu nous commande de pardonner à nos ennemis, c'étoit souvent acheter Ion repos que de pratiquer ce commandement au pié de la lettre : qu'il ne faisoit point de difficulté qu'il ne lui accordat cette grace, qu'elle ne pouvoit préjudicier à ses interêts, lui donnant parole que le Vicomte de Melun ne feroit aussi rien de ion côté.

Ainsi le Marquis de S. Teran, sans faire sem de blant de rien, rendit un service considerable au Vicomre de Melun. Car le Comte de la Chapelle

he le voulut pas refuser, sur l'assurance qu'il sui donnoit que son ennemi ne s'en prévaudroit point, il se tint en repos chez lui pendant ces 24. heures. pendant lesquelles Mr. de S. Teran envoia en Courpour remontrer que leur querelle étant arrivée pour la chasse, il prioit le Roi de lui en renvoier la connoissance. Comme il n'y avoit là personne qui pût parler pour le Comte de la Chapelle, le Roi lui accorda ce qu'il demandoit, si bien que au lieu de la qualité de mediateur, il prit celle de Juge. Mon ami fut fort surpris de ce tour d'adresfe , & même n'en fut pas content. Cependant nous n'y trouvâmes point de remede, parce qu'il étoit desormais trop tard de s'adresser à Mrs. les Maréchaux de France, & que d'un autre côté c'eût été prendre de la peine inutilement, que de vouloir faire révoquer au Roi ce qu'il avoit fait. Mon ami fut donc obligé d'aller à Fontainebleau pour voir quelle justice on lui feroit. Elle fut fort mediocre, le Vicomte de Melun demanda seulement excuse de ce qui étoit arrivé , dit que ç'avoit été sans dessein que ses chiens étoient entrés dans fon pare, que s'il y avoit trouvé fon piqueur, il scavoit bien que ce n'étoit que pour les faire revenir : que c'étoit un malheur que le liévre les eut menez sur ses terres, que s'il avoit été sur son pont-levis, il le prenoit à témoin lui-même que ce n'étoit pas pour lui faire insulte, mais pour lui demander trois de ses chiens qu'il voioit lui manquer. Cependant s'il s'en trouvoit offensé, il protestoit pareillement qu'il n'avoit jamais songée à le faire : que bien loin de cela, il seroit ravi de lui témoigner en toutes rencontres qu'il seroit son serviteur : qu'il lui promettoit de plus observes religieusement les conditions qui étoient entre leurs Maisons, c'est pourquoi si jamais il chassoie & que la bête prit le chemin qu'elle avoit pris , il feroit rompre les chiens. Mr. de la Chapelle fut content, & lui dit qu'aprés ce qu'il venoit de lui-

DE MR. L. C. D. R. tre sa tête sur la porte d'Aubeans, ses parens ou ses amis-l'ôterent pendant la nuit, mais qu'ayant le lendemain fait publier une ordonnance par laquelle il étoit enjoint à ceux qui l'avoient ôtée de la remettre à la même place dans 14. heures , ils y avoient satisfait. Je ne sçai si tout le monde sera de mon sentiment, mais il me semble qu'il y a peu de gens qui fussent capables de se faire oberr en une pareille rencontre. Cependant quoi que ces sortes de choses procedent d'ordinaire d'une grande severité, je puis dire que s'il étoit eraint, il ne laissoit pas d'être aimé, sur tout des gens qui alloient le grand chemin, & qui aimoient qu'on leur fit une prompte expedition. Car jamais homme n'a eu plus de vivacité d'esprit , ce qui fait que la Province le regrette encore, d'autant plus que M. d'Aguesseau qui lui a succedé, à des qualitez bien opposees. En effet, je lui ai vû faire une chose surprenante, & que j'aurois peine à croire, si je n'en avois été témoin moi même. Je lui ai vû dieter des lettres tout en un même tems à trois Secretaires, & pendant cela ne pas laisser de m'entretenir. Il étoit impossible qu'un homme d'un si grand esprit ne brillat dans le Conseil, aprés y avoir été apellé. Le Roi lui confioit les affaires les plus délicates, & M. le Chancelier ne dedajgnoit pas souvent, quelque éclairé qu'il fut, de se fervir de son conseil. Il étoit sans doute celui de tous les Conseillers d'Etat qui avoit le plus de réputation, tellement qu'il ne falloit pas trouver etrange , fi Mr. de S. Terran avoit été bien aile de l'obliger. Aussi étoit-il en état de rendre service à tout le monde, & qui plus est sa fortune quelque considerable qu'elle fut , n'étoit rien en compa-

deroit que le Roi avant autant de confiance qu'il

raison de ce qu'il la prétendoit pousser. C'est pour cela qu'il paroissoit si attaché aux interêts de Mr. le Chancelier, & à ceux de toute sa maison, autant peut-être par reconnoissance. Car il consien avoit en eux., le veritable moien de s'avancer' à troit d'avoir leur recommandation. Cependant il n'y perdit que son tems, si Mr. le Chancelier & le Marquis de Louvois son fils lui donnerent des témoignages d'amitié en plusieurs rencontres, ils ne firent pas la même chose dans une où il souhai-toit davantage de l'éprouver. Mr. Colbert étant mort, il ne prétendit pas moins qu'à remplit sa place, & cil avoit sans doute affer d'esprit & d'institution et l'avoit sans doute affer d'esprit & d'institution par la moi de l'avoit sans doute affer d'esprit & d'institution par la moi de l'avoit sans que affer d'esprit & d'institution par la moi de chagrin.

Le démêlé qui étoit arrivé au Comte de la Chapelle , m'aiant retenu chez lui plus que je n'avois fait dessein , j'eus le tems de connoître toute la Province, car il n'y cut gueres de Gentilshommes qui ne vinssent lui offrir service. J'en vis donc arriver de toutes fortes, riches & mal-aifes, & parmi ceux-là le Comte de Kermeno, qui à la verité n'étoit pas du pais, mais qui y venoit souvent attiré non pas par les charmes d'une certaine Dame , car je mentizois si je disois qu'elle en avoit, mais par une vieille connoissance, qui lui tenoin licu de tout ce qu'il eut pû trouver ailleurs. Je le connoissois bien , & il ne fut pas necessaire que le Comte de la Chapelle me dit qui il étoit. Je l'avois vû à la Cour, & à l'armée, & il n'étoit gueres plus estimé. d'un côté que d'autre. Ce n'est pas qu'il ne fut un fort bon Gentilhomme , mais outre qu'il n'y en avoit point qui eussent la mine plus petite que lui , il avoit entrepris un métier qui ne lui convenoit pas. Son frere le Marquis du Garor avoit fait la même chose, & ils avoient trouvé le lecret tous deux de le faire casser, aprés avois mangé un million de bien.

Toutes ces choses dont j'avois une parfaite connoissance, ne me donnetent pas une grande attenation pout sa personne, ce que le Comte de la Chapelle atant bien remarqué, il me demanda, dég,

qu'il fut sorti quel homme c'étoit, car bien loin de le connoître à fonds, il n'en avoit jamais oiii parler, avant qu'il vint dans le pais. Je lui rendis compte de ce qu'il vouloit sçavoir , en quoi je puis dire que je n'augmentai ni ne diminuai rien de la verite. Je lui apris l'avanture de son frere, de laquelle il m'avoit touché quelque parole, & qui est st bizarre qu'il n'y en a gueres qui le soit davantage. Le Marquis du Garot aprés avoir mangé tout son bien , ne seachant plus de quel bois faire fléche s'avisa d'un expedient, par où il prétendoit se faire pour le moins 12 ou 15000 liv. de rente, de mille écus qu'il avoit. Le secret qu'il trouva pour cela ; fut de faire dire à toutes les vendeuses de legumes de la halle, qu'il leur préteroit de l'argent au prix ufité parmi elles , qui étoit un sou par jour d'un écu qu'elles pouvoient aussi avertir leurs amies que s'il y avoit de l'argent dans la banque, il étoit à leur service : que le Bureau seroit ouvert depuis une telle heure jusqu'à une aure, & qu'on tiendroit un registre fidele, tant de la recette que de la dépense. Après un avis comme celui là, ce ne furent que processions à l'endroit ou étoit le bureau, & comme il donnoit de l'argent indifferemment à tout le monde, cela parut si extraordinaire , qu'il courut un bruit que c'étoit le Diable. Un Commissaire en étant averti s'y transporta incontinent, & eut peine à y entrez tant la foule étoit grande. Mais s'étant fait faire place, il trouva le Marquis du Garot lui-même, qui avoit tâché de se déguiser pour n'être pas connu. Il lui demanda ce qu'il faisoit-là, à quoi l'autre répondit qu'il n'avoit que faire d : ui de mander , puisqu'il le voioit bien , qu'il distribuoit de l'argent à qui en vouloit : s'il n'éroit pas permis de le faire, & pourquoi il s'ingeroit de le venir troubler. Comme il avoit la mine auffi basse que son frere ; le Commissaire ne trouva pas bon qu'il parlae avec fierre ,il voulus l'emmener prisonnier, & lui

n'étant pas bien-aise d'y aller , se nomma , esperante que son nom répareroit le defaut de sa mine. Mais voiant qu'il avoit afaire à un homme qui ne se soucioit gueres des gens de qualité, il fut obligé: de lui dire qu'il avoit épousé la fille de Mr. de Courcelles Conseiller de la grand' Chambre. Le Commissaire qui avoit bien plus afaire d'un Conseiller que d'un Marquis , le prit sur un ton plusdoux aprés cela. Il lui dit qu'à la confideration de son beau-pere, il ne lui feroit pas cet afront, mais qu'il faloit renoncer à son trafic, lequel aussibien faisoit déja trop de bruit pour le continuer. Il n'y eut point de replique, il falut fermer la caisse & le registre. Cependant voïant le Commissaire si bien intentionne, il lui demanda comment il pourroit ravoir son argent, sur quoi il n'eur point de bonne réponse. Celui-ci dit, que puisqu'il l'avoit donné si librement à des gens qu'il ne connoissoit pas, c'étoit à lui à trouver moien de le ravoir. En éfet, il ressembloit à celui de qui l'on conte, qu'aiant obtenu du Roi d'Espagne un certain droit fur tous ceux qui regarderoient une comete, qui paroifloit depuis peu, il n'en avoit pas été plus riche, puisqu'il lui avoit été impossible de justifier ceux qui l'avoient regardée. Il en étoit dis-je, de même de lui, puisqu'il ne sçavoit, ni qui étoient les personnes qui avoient pris son argent , ni où elles demeuroient , ni fi elles n'avoient point même pris d'autre nom que le leur.

Etan revenu à Paris, la fièvre me prit, & je nefçais fi c'êt que je n'avois point fait un peu plusd'excés que de courume : Car la table étoit roûjours mile chez le Comte de la Chapelle, & moi qui étois accoûrumé à une vie réglée, aiant peine à me conformer à une chose si extraordinaire pour moi, & neanmoins étant obligé de fâire comme. Les aurres, je m'en trouvai mal plusieurs fois devant que de m'alliter. J'eus recours aux remedes. Agliaires, & même aux extraordinaires pour

me guerir, qui étoient la diete & la saignée : mais. la fievre me continuant toujours, on me conseilla , au lieu de mon Medecin , de faire venir un Chevalier Anglois qui s'étoit rendu fameux dansle Rosaume par plusieurs cures de cette nature. En éfet, il n'y avoit point de fiévre qui fut à l'épreuve de son secret. Tous ceux qui en avoient été afligez y avoient eu recours, & comme ils en avoient été gueris, je n'aurois eu garde de ne pas faire la même chose , fi l'on ne m'eut dit qu'il y en avoit eu beaucoup à qui elle étoit revenue deux ou trois mois aprés. J'avois donc crû plus à propos de me remettre en d'autres-mains que dans les fiennes, mais n'aians pas de lieu d'en être satisfait, je l'envoiai prier de me faire la grace de mevenir voir. Il y vint , & me fit bien rire de ce qu'il me conta du Marquis de Hautefort premier Ecuier de la Reine, homme qui avoit bien 100000. l. de rente, mais d'une avarice si épouventable, que quoi qu'il n'eut ni femme ni enfans, il n'y avoir personne qui ne s'en plaignit. Il me conta, dis-je, que se trouvant dans un pareil état, que celui ou j'étois, il lui avoit envoié dire qu'il avoit besoin de son fecret , c'est pourquoi il lui feroit plaisir de le lui porter : que s'étant rendu chez-lui il l'avoit trouvé extrémement mal, que neanmoins aprés. avoir tâté son poux, vû sa langue, enfin observé tous les figues qui lui pouvoient indiquer la qualité de sa maladie , il lui avoit dit de mettre son: esprit en repos, & qu'il l'en tireroit movennant la grace de Dieu : que là-dessus il lui avoit voulu faire prendre son remede, mais qu'il lui avoit dit qu'il vouloit seavoir auparavant combien il lui conteroit; qu'il avoit oui dire à ceux qui avoient eu affaire à lui , qu'il étoit fort cher : qu'il faloit vivre, comme disoit Molieres, avec les malades: anon qu'on seroit obligé de ne s'en pas servir » que ce discours l'avoit étonné , sur tout venant g'un homme qui avoit tant de bien : qu'il lui

avoit répondu qu'il se moquoit de tenir ce difcours, qu'il n'avoit pas coutume de parler de prix avec une perfonne de la qualité , qu'elles en usoienz comme bon leur sembloit , & qu'il en seroit le maître. Mais que ne s'étant pas contenté de ces paroles , il avoit infifté à ce qu'il lui en fixat le prix : que se croiant donc obligé de lui obeir , il lui avoit dit que les gens de sa volée ne lui avoient jamais moins donné que 50. pistoles, que cependant qu'il lui disoit encore une fois qu'il en useroiz comme il lui plairoit : qu'il s'étoit recrié là-dessus comme s'il l'eut poignardé : que peu s'en étoit falu qu'il ne lui eut dit des injures : que le voiant dans cet emportement, il avoit cru à propos de Jui laisser jetter son feu , pour voir à quoi tout cela aboutiroit : qu'aprés s'être ému comme un possedé, il lui avoit enfin offert quatre pistolles, à quoi aiant encore répondu qu'il ne vouloit point parler de prix avec lui, il lui avoit dit en colere de s'en aller r & qu'il n'avoit que faire de lui ni de son remede : que lui aiant ober, il n'avoit pas été plûtôt arrivé à sa maison, qu'il lui avoit envoié 🛠 un laquais pour lui offrir une pistolle d'avantage : que pendant quatre jours il avoit fait le même. manêge, mais qu'en marchandant ainsi il étoit. allé en l'autre monde.

Jen'eus pas de peine à croire ce qu'il me disoit. J'avois éte témoin moi-même plusseurs fois de quantité de vilenies qu'il avoit faites, & entr'autres d'une que jen'avois jamais pû gouter: c'étoit dans le voiage que l'on. se pour le mariage de Mr. le Dauphin, car je cherchois toijours à vivre comme j'avois vécu, c'est-à-dire, que mon âge & le peu de motens que j'avois ne m'empéchoiem pas de faire le couttisa. Je dis donc que m'étant rouvé logé dans la même maison qui étoit marquée pour lui, l'hôte surprit son cocher qui did étoboit de l'avoine, & s'en étant venu plain-lère à lui, <u>il</u> le pria de lui vouloir faire justices.

69

Dequoi donc lui repliqua Mr. de Hautefort, car ou je ne vous entends pas, ou il me semble que vous lui avez fait rendre ce qu'il vous prenoit. Oii , Mr. lui dit l'hôte, mais je n'ai pas vû toute celle qu'il m'a prise, & je sçais bien que j'en avois une certaine quantité dans le coffre de l'écurie, & que la moitié de ce qui étoit , n'y est plus. C'est que tes chevaux l'ont mangée, lui répondit Mr. de Hautefort froidement, ameine moi des témoins que ce soit mon cocher, & puis il faudra qu'il te la païe. Mais Mr. lui repliqua l'autre tout surpris , ch a-t'il été chercher lors qu'il a voulu faire ce larcin , & puis qu'il n'y en avoit pas , le moïen d'enamener. Tant pis pour toi, lui répondit-il, ne sçais-ru pas bien que ce ne sont qu'eux qui font faire le procez à une personne, & puisque tu n'en as point, ne t'amuse point davantage à me rompre la

Ce fut toute la raison qu'il en put tirer, dont il me vint faire ses plaintes, comme un homme qu'il prenoit à témoin de l'injustice qu'on lui faisoit. Mais je ne pus que hausser les épaules, & lui dis qu'il devoit prendre patience. Il fut bien obligé de le faire, dequoi il eut encore plus de lieu de s'apercevoir quand il fortit de chez lui, car bien loin qu'il fut d'humeur à lui païer le degât que ses gens pouvoient avoir fait , il ne païa pas seulement ce qui avoit été servi sur sa table, ou s'il le fit , ce fut à un prix si mediocre , qu'il ne rendit pas l'argent que les denrées avoient couté. Mais puisque me voici sur ce voïage, il faut que je raporte une histoire fort plaisante qui arriva à un Intendant. Il avoit une Maîtresse dans une Ville, où le Roi logeoit avec toute la Cour, & se trouvant chez elle par hazard, quand les Maréchauxdes-Logis arriverent, il en pria un avec lequel j'étois de vouloir exempter sa maison. Cet Intendant avoit le malheur de ressembler à Mrs. du Garor, de n'avoir pas trop fort bonne mine, ainsi le

MEMOIRES 170 Maréchal des Logis ne le connoissant point, lui dit, comme par maniere de dérisson, que cela ttoit trop juste, & qu'il y faloit loger. Mais au même tems il prit sa crase, & la marqua comme les autres. L'Intendant ne se rebuta pas pour cela & tâchant d'obtenir ce qu'il demandoit, sans se faire connoître , car il étoit-là incognito , le pria derechef d'exempter cette Dame, lui affurant que s'il la connoissoit , il jugeroit qu'elle en valoit bien la peine. Mais voiant que l'autre n'écoutoit pas ce qu'il lui disoit , il fut obligé de lui dire qu'il etoit l'Intendant, & que dans la rencontre il tacheroit de se revancher de cette obligation. Je n'ai que faire de dire que le Maréchal des Logis lui fit exouse auffi-tôt, de ce qu'il n'avoit pas rendu d'abord à son caractere, tout ce qu'il lui devoit , cela est aifé à comprendre , & l'on seait bien que personne ne cherche à desobliger des gens de cette confideration. Il m'étoit arrivé peu de tems auparavant presque une pareille chose. Un Genrilhomme de mes amis, qui avoit une afaire avec le President de Bretonvillers , m'aiant écrit de l'aller voir de sa part, je m'en fus à sa belle maison, dans l'Isle notre-Dame, & le portier m'aiant dit qu'il étoit dans sa chambre, je traversai la court pour y aller. Je ne le connoissois point, & ne sçavois s'il étoit bien ou malfait , vieux ou jeune. Quoi qu il en soit , l'aiant trouvé lui-même , comme j'alois monter le degré, avec un martinet à sa main, & tout comme un homme qui s'en alloit à la cave, je lui demandai le chemin de la chambre de Mr. le Prefident. Il me répondit que c'étoit lui-même, & que je n'avois que faire d'aler bien loin pour le trouver, dequoi je fus fi surpris que je demeurat presque comme un homme qui auroit fait un mauvais coup. Mais il chercha lui-même à m'ôter de ma confusion, en me demandant ce qu'il y

avoit pour mon service, tellement que voiant qu'il ne se se scandalisoit point, je me remis. On peut in-

ferer par ce que je viens de dire que ce n'est pas un homme fort bien fait, mais je dirai à son avantage qu'il n'y en a gueres de plus honnête. Cetteoccasion sut cause que j'eus moien de le connoître & de le pratiquer, & je puis dire que dans le siecle où nous sommes où chacun est attaché à son interest, je lui ai vû faire des choses qui son voir que s'il est fils d'un partisan, il n'en a gueres les inclinations.

Tout le monde ne pardonne pas si facilement qu'on se méprenne, & encore quand on est renconeré dans un état qui semble iudecent de son caractere. J'en avois eu une preuve deux ou trois ans auparavant, en allant voir un Conseiller des Enquêtes nommé Machaut, qui demeuroit dans la rue Michez-le-Comte. J'avois un procez de petr de chose par devant lui , & passant par hazard devant sa potte, je me servis de l'occasion pour lui demander qu'il se donnat la peine de le juger. Celui qui m'ouvrit la porte me dit qu'il étoit chez lui, que je n'avois qu'à monter dans la salle & qu'il l'alloit avertir que je le demandois. Je fis. ce qu'il me dit , & trouvant une porte qui donnoit dans le fardin, je me mis à regarder dedans, & visun homme en calleçon & en bonnet de nuit, qui suoit à grosse goute à force de travailler. C'étoit justement mon Raporteur , grand floriste , & qui se connoissoit bien mieux en oignons de tulipes, ou de quelqu'autre fleur , qu'à juger un procez. Je le regardai faire quelque tems, lans qu'il tournat la tête, mais enfin aiant été obligé de se relever pour prendre quelque relâche, il jetta les yeux fur moi , & s'en vint d'un air brusque me demander à qui j'en voulois. Je lui dis à Mr. de Machaut , ne croiant pas que je parlasse à lui. Mais il se fit connoître à l'heure même, me demandant encore plus. brusquement ce que je souhaitois de lui. Lui donper un placet , lui dis-je affez fierement , puisqu'il ne me parloit pas honnêtement. Donnez-le, me re-

375

Da moins comme on prend plaifir à entendre parler des personnes élevées en dignité, il est certain que cela auroit été plus à la mode. Cette Princesse étant arrivée à Sermaifes, & le Roi à Châlons avec Mr. le Dauphin, il fut resolu que la premiere entrevûë se feroit à moitié chemin. Cependant le Roi sans faire semblant de rien , envoya Mr. PEvêque de Condon qui avoit été Precepteur de Mr. pour en aparence lui faire compliment de la part de son futur époux, mais en effet pour observer si elle étoit aussi fiere qu'on lui avoir dit. Caril y avoit quelqu'un qui lui avoit raporté que c'étoit une Princesse dont l'humeur ne s'accorderoit pas au genie de la nation Françoise, laquelle étant la plus civile & la plus honnête de toutes les nations, étoit bien aile que ceux à qui elle devoit obeir s'impatisassent avec elle. Il avoit ordre, en cas qu'il remarquât ce défaut, de lui infinuer doucement que les manieres de la France étant toutes autres que celles d'Allemagne, elle devoit tâcher de les prendre le plûtôt qu'elle pourroit, afin de plaire non seulement au Roi & à son époux: mais encore à tout le Royaume, dont elle avoit deja gagné l'estime par la reputation où elle étoit d'être la Princesse de l'Europe qui avoit le plus d'esprit. Mais il vint dire au Roi qu'il n'avoit eu que faire de mettre ses leçons en pratique , &c qu'excepté que cette Princesse aimoit le particulier, il n'y avoit rien de plus civil ni de plus honnête. Le Roi fut ainsi au devant d'elle jusques à deux lieurs de Châlons avec plus de satisfaction qu'il n'en auroit eu s'il lui, eut raporté de méchantes nouvelles. Madame la Dauphine n'attendit pas que le Roi eut mis pied à terre pour la venir saluer , elle décendir la premiere de carosse , & le Roi sçachant qu'elle marchoit à lui, décendit du sien, suivi de Monseigeur, mais à une diftance raisonnable. Tout cela avoit été concerté auparavant, & il ne faut point douter que celui

qui étoit le maître, n'eut donné tous les ordres: Quoi qu'il en soit, le Roi aprés avoir parlé quelque tems en particulier à Me. la Dauphine, qui s'étoit jettée à ses pieds en l'abordant, lui presenta Monseigneur, & aprés lui tout ce qu'il y avoit ! de personnes considerables qui étoient à sa suite. Cette premiere entrevûë se fit au milieu de la campagne, ainsi le poste n'étant pas tenable, on remonta bien-tôt en carrosse, & le Roi fit monter Me. la Dauphine dans le sien , & la fit mettre dans le fonds . à côté de lui. Monseigneur le Dauphin pour être auprés d'elle ne se mit qu'à la portière, & étant ainsi arrivé à Châlons, on y acheva les ceremonies du mariage qui y fut consommé. Cependant : le Roi avoit mis auprés de cette Princesse une habile femme, qui étoit la Duchesse de Richelieu, & comme il n'en connoissoit point de plus capable dans son Royaume, il l'avoit ôtée d'auprés de la Reine pour la lui donner. On avoit trouvé cela étrange, parce qu'étant Dame d'honneur de cette Princeffe, & n'ayant pas d'autre qualité chez Me. la Dauphine , il sembloit qu'elle fut déchûë an lieu d'être plus élevée. Mais elle qui avoit de l'efprit ne fut pas dans ce sentiment, elle regarda moins au titre qu'elle avoit , qu'à la confiance du Roi , & tâchant de faire tout de son mieux pour plaire à sa nouvelle Maîtresse, en même tems que elle plairoit au Roi, elle fit voir en y réuflissant . que rien n'est impossible à une femme qui a de la prudence & de la conduite.

Le Roi ne s'arrêta pas à Châlons, & la Reine l'attendoit à Villers-Cotterets, & dans l'impatient et qu'elle-avoit de voir, l'époufe de fon cher fils, il n'y avoit point d'heure qui ne lui durât une journée entière. Aussi le Roi étant bien-aife de la fairsfaire dans une chose si juste, ne perdit pas de tems en aucun endroit, & se rendit dans cette maison, où l'on avoit preparé toutes sortes de plaisirs. Le bal n'y sur pas épargné, & quoi qu'on plaisirs. Le bal n'y sur pas épargné, & quoi qu'on plaisirs.

DE MR. L. C. D. R.

fut dans le Carême, on crut qu'il n'y avoit point de tems qui pût dispenser de faire paroître la joye qu'on restentoit, de voir Pheritier d'un si puissant Royaume, marié avec une Princesse d'un si grand merite. On y demeura quinze jours, au bout defquels le Roi reprit le chemin de son séjour ordinaire. Je ne puis m'empêcher de raporter ici un trait de ma folie, car je ne puis pas parler autrement l'entêtement que j'avois pour la Cour. Je demeurai à Villiers-Cotterets, fant que le Roi y demeura, & ce fut pour y être si mal à mon aise, que je fus obligé d'y coucher sur la paille. En effet ce lieu n'étant pas capable de loger la dixiéme partie des gens qui y étoient, la plupart étoient obligez d'aller chercher gîte à deux lieuës de là, les autres campoient, & l'on eut dit que l'on étoit à la guerre. J'étois tellement roue quand j'eus ainsi passé de si méchantes nuits, que quand je voulus monter à cheval, je me trouvai tout incommodé. Un de ceux qui dançoient au ballet, ayant pitié de me voir de la sorte, me dit que si je voulois lui donner mon cheval, il avoit une place dans un carrosse qu'il me cederoit. Je le pris au mot neme pouvant faire plus de plaisir, & m'étant embarqué au milieu des danseurs du Royaume, je les entendis parler de mille choses, qui neme divertirent gueres, mais qui toutefois m'ennuyerent moins, que si j'avois été obligé de rester sur mon cheval. Il faisoit encore si vilain, que nous ne pûmes pas faire beaucoup de diligence : cependant pour nous amuser encore davantage, il arriva que nôtre carroffe versa & ce fut dans un endroit si plein de bouë, que nous fûmes une demie journée devant que de nous en pouvoir tirer. Il faiut aller chercher du secours dans les: villages d'alentour, & il n'est pas concevable combien je pestois, moi qui n'avoit pas besoin de cet accident étant incommodé. Nous avions pris quelque avance pour arriver en même temps que

377

même de mettre plûtôt pié à terre, mais aiant crû qu'à force d'éperons j'en pourrois venir à bout , je me fatiguai tellement que je ne crois pas de ma vie avoir eu tant de peine. Cependant comme il m'étoit arrivé d'avoir eu quelque impatience, le postillon avoit jugé à propos de prendre les devans, de peur que je ne le rendifie refponsable du chagrin que j'avois. Je demeurai donc au milieu de la campagne, comme un desesperé, & ayant voulu mettre pié à terre, je tombai dans un autre embarras qui fut que la rolle le fit tirer fi fort , que je crûs qu'il m'arracheroit la main. Pour remedier à ce nouvel accident , je le fis marcher devant moi . mais il s'arrêtoit tout court de moment à autre , & quand je voulus presser, il tourna tantôt à droit, & tantôt à gauche, au lieu de suivre le grand chemin. Comme je vis cela, je remontai dessus, mais ce fut un autre matiere. Enfin je crois que je ne serois jamais arrivé à l'autre poste, si à force de piquer je n'eusse attrapé une litiere, où étoit justement l'homme que je trouvai chez moi, avec un de ses freres. Je leur demandai combien il y avoit encore delà au peage, & voyant le pitoyable état où j'étois, l'autre me dit qu'il me conseilloit d'entrer dans la litiere, que son frere monteroit sur mon cheval, & que le tems m'en dureroit moins de moitié. Il ne pouvoit rien m'offrir de plus agréable ; ainfi l'ayant pris au mot , je me mis avec lui & je trouvai un homme d'une si bonne conversation, & fi agréable, que quand même je n'aurois pas été si las, j'aurois été ravi de le connoître, Etant arrivé au peage, nous soupames ensemble, & le lendemain je me servis encore de sa voiture pour aller à Vienne , & de là à Lion , où comme je n'avois rien qui' me pressat, je demeurai deux ou trois jours. Il y venoit pour faire une consultation de Medecins, à cause d'une indisposition continuelle qu'il avoit , & son frere n'étoit avec lui que pour lui tenir compagnie. Mais ce fut la plus

plaisante consultation dont on ait jamais oui par-ler, & j'en puis parler assurément, puisque j'y étois present. Il dit aux Medecins qu'il ne venoit pas pour sçavoir d'eux s'il jouiroit d'une meilleure santé, en observant le regime de vivre à quoi ils affujetissoient ceux qui se mettoient entre leurs mains, mais si en continuant de vivre comme il avoit vécu, il pourroit esperer la même chose,qu'il aimoit la bonne chere , & ne haissoit pas le sexe , qu'il lui étoit impossible de se passer de l'un & de l'autre, mais que si en lui permettant l'usage ile trouvoient que quelques petits remedes lui fussent Calutaires , il étoit prêt de le conformer à leurs ordonnances. Les Medecins se regarderent l'un l'auere , l'entendant parler de la forte , & le jugerent tout d'une voix qu'il étoit digne de mort, quand ce ne seroit que pour vouloir vivre selon son caprice, au préjudice de l'obéissance aveugle qu'on leur devoit. Cependant ils ne laisserent pas de lui donner de la marchandise pour son argent, c'est-àdire qu'aprés lui avoir dit, qu'il feroit mieux de s'abstenir de toutes sortes de débauches , ils l'obligerent du moins de prendre des medecines, & de se faire faigner de tems en tems. Ce n'étoit que le moyen de l'envoyer plus promptement en l'autre monde, aussi le pauvre homme mourus l'Automne suivante , & comme il étoit pourvu d'un Benefice qui valoit mille écus de rente, ce qui est considerable en ce païs-là, je vis un jour arriver en poste son frere , lequel me venoit prier de le vouloir servir de mon crédit , pour le lui faire avoir. Je n'en avois pas beaucoup ; cependant l'honneur que j'avois d'être au premier Ministre d'Etat, me failant confiderer en quelque façon de tout le monde, je fus trouver Mr. l'Evêque de Valence, de qui il décendoit, & il me l'accorda de si bonne grace, que j'ens lieu d'en être satisfait. Depuis ce tems-là cet homme s'étoit tellement reconnu mon redevable, qu'il m'envoyoit tous les ans us.

379 ns le

present de tout ce qu'il y avoit de plus rare dans le pais, & quand il venoit à Paris, j'étois toujours le premier à qui il rendoit visite. Il étoit venu cette fois-là pour une affaire qu'il avoit avec le Marquis de Rivarolles , Colonel du Regiment Roïal de Piémont, & l'un des grands Prieur de l'Ordre de S. Lazare, C'étoit à cause de cette derniere dignité qu'il se trouvoit avoir démêlé avec lui. Car ayant des droits, où le Marquis en prétendoit, leurs gens qui étoient fur les lieux , n'avoient pur accorder ensemble, tellement que les maîtres étoient prêts d'entrer en procez. Je lui dis qu'il feroit bien de n'en point venir-là s'il pouvoit, qu'il auroit affaire à forte partie, non pas à cause du Marquis de Rivarolles , qui n'avoit pas plus d'amis qu'un autre, mais parce qu'il y feroit joindre Mr. le Marquis de Louvois, qui étoit Vicaire general de l'Ordre. Il me dit que c'étoit bien son dessein, qu'ausse : me venoit-il voir tout exprés , pour me prier de m'en meler : qu'il m'avoit oui dire , ce lui fembloir, que je connoissois particulierement Mr. de Rivarolles , & qu'il avoit tant de preuves de l'amitié que j'avois pour lui , qu'il ne doutoit point que je ne lui rendisse ce service. Je lui répondis qu'il ne me failoit que justice ayant cette pensce de moi . mais que je n'étois pas en pouvoir de faire ce qu'il desiroit ; qu'il est vrai que j'avois été bien autrefois avec lui, mais que pour de certaines raisons que je voulois bien lui dire, nous nous étions brouillés ensemble. En effet , Mr. de Rivarolles avoit mille bonnes qualitez, il étoit bien fait, avoit de l'esprit, & étoit brave, mais il étoit si fort interesté, qu'il se seroit brouillé avec son meilleur ami pour cinq sols. Il s'étoit fait mille affaires en sa vie pour cela, austi-bien que pour sa médifance, mais comme cela ne me regardoit point à'aurois été le premier à le taire, s'il m'avoit tenu parole. Le sujer que j'avois de me plaindre de lui . eft que l'ayant trouve un jour à faint Germain . Il

m'étoit venu embraffer , & après m'avoir fait mil-" le caresses, m'avoit demandé ce que je faisois de mon neveu. Je lui avois dit que je l'avois mis dans le Regiment du Roi ; car c'étoit dans le tems qu'il y étoit encore, sur quoi il me répondit que si je me voulois joindre à lui, il lui feroit donner dans son Regiment une compagnie qui ne lui coûteroit fien ? qu'il y avoit un Capitaine ; dont il n'étoit point content, qu'il alloit faire tout fon possible pour le faire casser, & que s'il y pouvoit réuffir, il m'en avertiroit à l'heure même, afin que je fisse agir mes amis; qu'il ne vouloit pas demander lui-même la compagnie, de peur qu'on ne crût qu'il eut fair pieces à l'autre , pour me faire plaisir, mais que comme peut-être on lui parleroit au bureau, devant que d'en disposer , je pouvois conter qu'il fe-

roit fon devoir.

que ces paroles , austi me croyant dans l'obligation de l'en aller remercier , j'y menai mon neveu avec moi , à qui il confirma ce qu'il m'avoit dit. Mis il ne fut pas en son pouvoir d'en venir à bout ; & de Capitaine eut assez d'amis pour ne pas recevoir " l'affront qu'il lui vouloit faire. Je ne laissai pas de Jui en demeurer tout aussi obligé, que s'il l'avoit fait , & comme mon neveu se dégoûtoit de l'infanterie, je hui conseillai d'acheter une compagnie dans fon regiment. Je m'informai donc s'il n'y en avoit point quelqu'une qui fut à vendre, & ayant apris que le Baron de Montesquiou avoit envie de se retirer , je fus trouver Mr. de Rivarolles , & lui dis qu'aprés les bontez qu'il nous avoit témoignées, mon neveu étoit résolu de s'attacher auprés. de lui : que n'ayant pû lui faire donner une compagnie pour rien , il vouloit bien en acheter une : que Mr. de Montesquiou vouloit vendre la sienne, &

que devant que d'en traiter avec lui, j'avois été bien-aise de lui demander s'il le trouveroit bon. Il medit que je me mocquois de lui parler de la sor-

Il n'y avoit rien affurément de plus obligeant

ee, qu'il étoit fâché que mon neveu ne se voulut pas donner la peine d'attendre, qu'il lui en feroit : comber une affurément qui ne lui coûteroit rien , mais que puisqu'il ne se soucioit pas davantage de son argent , il m'étoit bien obligé de lui avoir conseillé de l'employer pour servir avec lui : qu'il ne s'en repentiroit pas , qu'ils seroient camarades , & sue contant ainsi quantité de belles choses il me retint à diner. Le Marquis de Terlon de la Maison de Merodes, qui a époufé la Marquife de Vervin, dîna avec nous, & ils étoient venus ensemble d'Avesnes où son Regiment étoit en garnison. Nous bûmes ainsi tous quatre de la meilleure amitié du monde, & même il me conta qu'en venant le valet de chambre de Mr. de Terlon avoit laisse romber un sac dans lequel il y avoit cinq cens pistoles, & que ne s'en étant aperçû qu'en arrivant à Paris, il s'en étoit tetourné sur ses pas à une lieue de là, & l'avoit fait rendre à un homme qui l'avoit trouvé. Enfin j'cus tout le lieu du monde de me louer de son procedé, austi-bien que mon neveu ; tellement que je n'eus plus d'autre impatience que de conclure promptement avec Mr. de Montesquiou. Pour cet effet je le fus trouver des le jour même où il étoit logé, & comme il lui étoit échû une succession de sept ou huit mille livres de rente , & que d'ailleurs il étoit fils unique, l'envie qu'il avoit d'aller jouir de son bien , se rencontrant avec celle que nous pouvions avoir de traiter avec lui, nôtre marché fut bien-tôt conclu. Je le fus redire à Monfieur de Rivarolles . lequel me témoigna qu'il s'en réjouissoit, & pour me marquer qu'il avoit toujours dessein de me rendre service, il me die qu'il vouloit faire lui-même l'affaire au bureau : qu'il étoit bien-aise de faire connoître à Mr. de saint Pouange que c'étoit de son consentement que mon neveu entroit dans son Regiment, que cela en étoit toujours mieux, & que fi je voulois me trouver à faint Germain . un jour qu'il me marquoit , je verrois devant

moi, comment il s'y prendroit pour me rendre fervice.

l'avois oui parler plusieurs fois de quelques affaires que Mr. de Rivarolles avoit eues, & qui lui avoient fait des ennemis, mais voiant une fi grande suite d'honnêteré pour moi, je me tuois de dire à tout le monde qu'il avoit affurément bien du malheur, & qu'il n'y avoit pas un plus honnête homme. En effer, que croire autre chose d'une personne dont je n'avois jamais éprouvé que de la bonté 💸 ne falloit-il pas le voir par un autre endroit pour changer de sentiment. Je ne fus pas longtems sans cela , m'étant rendu à saint Germain Je jour qu'il m'avoit dit , & étant allé le trouver , il me dit qu'il avoit apris des nouvelles qui l'avoient surpris; que Mr. de saint Pouange aiant seut que Montesquiou étoit dans le dessein de quiter , il avoit disposé de sa compagnie en faveur du fils aîne de Mr. le Comte de Grand-pré: que comme il étoit neveu de Mr. de Joyeuse Lieutenant-General, il n'a voit ofé rien dire, de peur de se faire des affaires avec lui : qu'il en étoit au desespoir pour l'amour de moi , & que la premiere Compagnie qui viendroit à vâquer , il prendroit si bien ses mesures ; qu'on ne lui mettroit pas ainst de Capitaine sans qu'il en fût averti. Je devinai à ce discours que ses intentions n'étoient pas si droites qu'il me vouloit faire acroire, & l'aiant quitté sans lui faire comme à mon ordinaire de grands remercimens je fus trouver Montesquion , lequel étoit venu exprés pour donner sa demission. D'abord que je lui eus dit cela ; Voilà , me dit-il , un des tours de Mr. de Rivarolles, je ne vous avois pas voulu dire dequoi il étoit capable, vous en voiant si entêté, mais je yeux bien que vous sçachiez maintenant qu'il n'y a pas un plus grand scelerat. H n'y a qu'à le demander à Clausel, qui étoit son L'eutenant, & qui est à present Capitaine dans le Chevalier-Duc, il y a deux ans qu'il lui fir avoir

tongé lui-méme, pour aller chez lui "mais pendant qu'il y étoit, il écrivit. en Cour qu'il ne reviendroit plus , & demanda fa chaige qu'il vendit mille écus. Il en a pourtant eû le démenti, Clausel aiant fait comoûtre son infidelité aux Gencraux ils l'obligerent de lui donner l'argent, ce que Clausel aiam mieux que la charge, ne voulant plus servir sous un homme qui favoit faire de ces l'âchetez. Quant à moi, continua-r'il, je me mocque de tout ce qu'il a fait, ou vôtre neveu aur ma compagnie, ou personne ne l'aura. Mr. de S. Poisange n'en a pû dispoter sans mon consentement, je parlerai au Roi, s'ill en est besoin, & je ne crois pas

que l'on me veiille faire cette injustice.

Je fus ravi de le voir parler de la forte , car j'avouë que j'avois tellement à cœnt le tour que le Marquis de Rivarolles m'avoit joue, que j'euste été bien-aile qu'il eut reçu quelque petite mortification. Je l'animai donc encore davantage, si-bien que nous nous en fumes de ce pas trouver Mr. de faint Pouange. Il lui die qu'il étoit surpris qu il eut donné sa compagnie, puis qu'il avoit toujours bien servi le Roi , sans avoir jamais manqué en aucune chose : que depuis qu'il étoit dans le service, il avoir toujours eu une bonne compagnie, & s'il l'osoit dire , une des meilleures de l'armée : que s'il avoit eû dessein de quitter, il ne croyoit pas qu'on le voulut traiter plus mal que les autres, à qui l'on avoit permis de retirer quelque argent : qu'il avoit dépensé dix mille écus , & qu'il étoit bien juste qu'il eur du moins dequoi s'en retourner : qu'il étoit convenu avec mon neveu sous le bon plaisir du Roi, à un prix dont ils étoient contens l'un & l'autre ; que s'il lui permettoit d'executer notre traité, il étoit prêt de donner sa demission, sinon qu'il en mangeroit encore deux fois autant, devant que d'être la dupe du Marquis de Rivarolles Mr. de S. Poiiange fut bien étonne de l'entendre parler de la forte , car le Marquis . 28

de Rivarolles Jui avoit dit qu'il étoir content, que le Marquis de Grandpré eut sa compagnic. Cependant comme il étoit des amis de Mr. de Joyeufe , qui lui avoit parlé en faveur de son neveu , il lui fit réponse qu'il devoit parler plûtôt, puisque la chose étant faite, elle étoit maintenant sans remede, que la commission étoit sellée, & qu'il n'y avoit plus qu'à la délivrer. En effet, elle étoit sur sa table, & afin que nous n'en doutassions point il nous la montra. Montesquiou lui repliqua fort resolument, qu'il ne lui importoit pas qu'elle fut expediée, ou non, qu'il y avoit dedans que le Roi en gratifioit Mr. de Grandpré, parce qu'il ne vouloit plus servir : qu'il lui déclaroit le contraire, & qu'une marque de cela c'est qu'il s'en retournoit de ce pas à la garnison. Mr. de laint Pouange n'étoit pas accoutume qu'on lui parlât de la sorte, ainsi s'en tronvant tout scandalisé, il se mit en une furieuse colere. Il lui dit que Mr. de Grandprés n'auroit pas sa compagnie, puis qu'il témoignoit vouloir servir, mais que mon neveu ne l'auroit pas aush : qu'il prit garde cependant à faire son devoir , que ce feroit lui qui veilleroit fur fa conduite, qu'il étoit bien-aise de l'en avertir de bonne heure, afin qu'il ne s'en prît qu'à lui s'il lui arrivoit quelque affront. En difant ces patoles il jetta sa commission à terre, aprés l'avoir déchirée en trois ou quatremorceaux, & nous aiant fait voir par cette action que ce qu'on disoit de lui étoit veritable, sçavoir que quand il prenoit les interêts de quelqu'un , il les prenoit avec chaleur, nous ne doutâmes point que tout cet éclat ne fut à la confideration de Mr. de Joyeufe. Cependant Montesquiou aiant été ainfi obligé de fervir malgré lui, donna un exemple qu'il est impossible de se dérober à sa destinée, il fut tué la campagne suivante en Allemagne; & ce fut l'obligation que son pere eut au Marquis de. Rivarolles , à qui il avoit rendu mille services. Cardans le tems qu'il avoit en la jambe emportée.

d'un boulet de canon devant Puicerda , & qu'il s'étoit fait porter à Toulouze , il n'y avoit rien qu'il n'eut fait , ou pour lui procurer du soulagement , ou pour lui donner quelque plaisir. En effet ,. il lui avoir mené tout ce qu'il y avoit de jolies femmes dans la ville , des qu'il se fut aperçu que cela ne pouvoit être préjudiciable à la santé : mais quoi qu'il cut été dans un état à longer plutôt à la conscience, qu'à médire de son prochain, il ne pût neanmoins qu'il n'en revint à son caractere. Il se mit à dire du mal de la plus grande partie de ceux qu'il avoit vus à l'armée, & entr'autres d'un nommé Madaillan , homme de qualité , & qui avoit des amis dans la compagnie. Ils l'avertirent donc de ce que le Marquis de Rivarolles avoit divide lui, & le firent revenir exprés de Paris , où il étoit , pour en tirer vengeance. Cela donna lieu à une fort plaisante avanture., Madaillan étant arrivé l'envoia apeller en duel, sans se trop informer s'il étoit en état de se battre ou non. En effet , celui qui y fut de sa part le trouvaencore au lit, & comme on ne guérit pas fi-tôt d'un coup de canon, il y fut même encore plus de six semaines après. Cependant fai-Sant semblant d'avoir envie de contenter Madaillan , il dit à son ami qu'il avoit pris medecine ce. jour là, c'est pourquoi il lui étoit impossible de fortir. Mais qu'il elperoit que ce feroit pour le lendemain , & qu'il enverroit avertir Madaillan du lieu & des armes qu'il choisiroir. Cette réponse aiant été raportée à Madaillan, il eut de l'impatience que sa journée ne fût passe , & s'étant réveille de grand matin, ses gens qui ne sçavoient. rien de ce qui se passoit , lui dirent qu'il y avoit un homme dans son antichambre, qui le demandoit de la part du Marquis de Rivarolles. Il ne douta: point que ce ne fut pour s'aller battre , & aprés leur avoir die de le faire entrer, il leur commanda deles laiser seuls ensemble: L'homme au lieu de s'en yenir à son lit, comme il s'attendoit, s'aproM. EMOIRES

cha d'une table, où il mit quelque chose qu'il avoit fous son manteau, & Madaillan aiant tire le rideau, & s'étant levé à son seant, pour voir ce que c'étoit, fut fort étonné de voir toute la boutique d'un chirurgien. \*Cela fie qu'il erut avoir entendu une chose pour l'autre, c'est pourquoi il se mit à demander à cet homme s'il se trompoit, & si on ne lui avoit pas dit qu'il venoit de la part du Marquis de Rivarolles. Il lui répondit qu'il ne se trompoir pas, s'il avoit entendu cela, que c'étoit lui qui l'avoit prié de lui venir couper une jambe, parce que l'aiant envoie apeller en difel , il ne croiois pas qu'il se voulût battre avec avantage, qu'il n'étoit pas encore guéri de celle qu'il avoit perdue devant Puicerda, qu'ainfi n'étant pas affez fou de s'aller commettre ainfi estropié qu'il étoit , contre un homme qui avoit tous ses membres, il vouloit ou qu'il en allat perdre une promptement quelque part , ou que s'il avoit tant d'envie de le battre , il fe la laiffat couper. C'étoit veritablement un chirurgien que celui qui lui faitoit ce compliment de forte qu'aiant peur qu'on ne se mocquat encore plus de lui , s'il le maltraitoit , il lui dit de reprendre tons fes outils , & de fe retirer. Mais fa moderationne fit pas que la chose demeurat secrete. le Marquis de Rivarolles prit plaifir à la publier . & comme aprés cela il étoit impossible d'ignores leux different , le Subdelegué de Messieurs les Maréchaux de France leur défendit les voies de fait , & les fit embraffer. Heft aife de juger par tout ce que je viens de dire, que je n'étois gueres en état de rendre à mon ami le service qu'il destroit de moi, aussi aiant affaire à un homme qui entendoit raison, & qui sçavoit ma bonne volonté, il cant bien que ce que j'en disois , n'étoit pas pour lui refuser mon affistance. El se pourvut d'un autre tôté, & aiant trouvé quelqu'un qui n'étoit pas fi mal que moi avec le Marquis de Rivarolles , il lui fit dire que comme il n'en viendroit à plaider

DE Mr. L. C. D. R.

avec lui qu'à la derniere extrémité, il le prioit de mi vouloir faire justice, sinon s'il ne vouloit pas tire juge lui-même en la propre cause, de prendre pour arbitre telle personne qu'il lui plairoit. La justice que le Marquis de Rivarolles lui voulut faire, fut de lui faire perdre tous ses droits, ce que l'autre n'aiant pas été conseillé de faire, il se résolut en dépit qu'il en eut de plaider. Pendant que moi, & ses autres amis lui cherchoient quelques habitudes auprés des Juges , il vint une personne le trouver qui lui dit qu'il ne craignit point le procés , qu'il ne manqueroit point de sollicitation , & mêmes de si puissantes, que le Marquis de Rivarolles n'en pourroit avoir de meilleures : que d'ailleurs on empêcheroit que Mr. de Louvois ne prit fon fait, & cause, & qu'il pouvoit conter là-dessus-Il me vint dire cette nouvelle , & en même tems qu'il ne scavoit d'ou elle venoit ; que la personne qui étoit venu lui donner ces assurances , ne s'étoit jamais voulu faige connoître, & que quand il lui avoit dit que cela lui donneroit plus de courage, il lui avoir répondu qu'il avoir ordre de faire ce qu'il faisoir, mais qu'il lui suffiroit de voir qu'on ne: l'abandonneroit pas au besoin.

J'eus beau réver qui lui pouvoit avoit fait parler de la forte, tous mes souppons ne furent pas de longue durée. Car quoi que je spille que le Marquis de Rivarolles eût beaucoup de gens qui lui voulustent du mal-, je n'en connoissois point qui voulustent du mal-, je n'en connoissois point qui voilleur e vanter d'avoit un si grand nombre d'amis. Si l'on ent parlé avec plus de modestie, j'au-rois eri que c'eût été le Marquis de Carman, qui avoit été-Colonel du regiment de Languedoc, se qui avoit sujet de le hair plus que pas un autre. Cette histoire est encere capable de faire juger du caractère de son esprit, c'est pourquoi je la raporterai dans toutes ses circonstances, mais le plus succinctement qu'il me sera possible. Erant devent amoureux de Madaune de Carman, qui demeuroit

388.

dans la capitale du Roussillon, il fit quantité de pas inutiles auprés d'elle , jusques à ce qu'aiant scol par une femme de chambre qu'elle avoit besoin d'argent, il lui aporta cent Louis dans une bour-Il prit le tems qu'elle étoit au lit, soit qu'il crût qu'il en auroit plus de plaisir , ou qu'elle en auroit moins de peine à se rendre à ses desirs, & lui ayant exposé depuis quel tems il l'aimoit, il accompagna ce discours de la bourse, qui le rendit encore plus persuasif. La Dame ne fit donc. que les façons qu'il falloit faire pour lui faire croire, que fi elle lui accordoit quelque faveur, ce n'étoit pas pour son argent, & lui aiant dit qu'il le mit fur fa toilette, elle grut gagner ces cent Louis fort'à son aise. Mais le Marquis de Rivarolles voiant sa bourse comme il s'en alloit, la reprit adroitement, fi-bien que la Dame s'étant levée pour jouir de la vue d'un métail si agréable, fut fort surprise de ne la pas trouver. Elle se douta bien ce qu'elle étoit devenue, aiant oui dire affez de fois de qui le Marquis de Rivarolles éroit capable , & peut-être cela aiant été cause qu'elle avoit voulu être paiée d'avance, mais n'aiant eu garde de s'en vanter , elle couva dans son ame un restentiment qui auroit produit d'étranges effets, si elle avoit eu autant de force , que de courage. Cependant comme fi ce qu'il lui avoit fait n'eut pas été suffisant pour l'outrer contre lui, il publia dans le monde le tour qu'il lui avoit joue, & le bruit s'en étant répandu incontinent dans tout le pais, il est aifé de comprendre dans quel desespoir il jetta cette Dame. Elle fut prête mille fois de s'offrir au premier venu, pour vi qu'il la vengeât, mais pendant qu'elle rouloit dans son ame des desseins encore plus criminels, elle reçue une lettre épouventable de son mari , lequel aiant été averti de l'affront qu'elle lui avoit fait , ne lui donnoit plus à vivre que jusques à son retour. Comme elle sçavoit que les reproches n'étoient que trop verirables , il n'y

DE MR. L. C. D. R.

tur rien de comparable à sa fraieur. Cependant comme fi elle n'eut pas encore érê affez malheureuse, elle se trouva: grosse du fait du Marquis de Rivarolles, ce qui acheva de la jetter dansle dernier desemoir. Austi prit-elle une resolution terrible, & que je ne sçaurois raporter sans plaindre exerémement sa dostinée. Car quoi que je ne la connuffe pas , j'avois été des amis de son pere, qui étoit un homme de service, & fort bien auprés du Cardinal Mazarin, elle s'empoisonna des qu'elle sçût que son mari revenoit de l'armée ; tellement que ne la trouvant plus pour exercer sa vengeance, il dewort aparemment la faire tomber fur celui qui étoit l'auteur de la france, mais s'il avoit eu assez de éœur pour na c'ar sa femme, il n'en eut pas assez pour le venger de son adultere, & il se trouva mille fois devant lui sans ofer souffer.

Tout le monde sçavoit cette histoire, & comme je ne doutois pas, que quelque mine que fit Carman , il n'eût bien voulu qu'il ne fût arrivé quelque méchante afaire au Marquis de Rivarolles, je me dourai d'abord que c'étoit lui qui avoit faire dire à mon ami ce que j'ai raportai ci-dessus. Mais n'aiant gueres resté dans ce sentiment par la raison que j'ai touchée mes foupçons tomberent fur un autre , & ce fut fur le Marquis de Feuquieres , avec qui il avoit fort peu qu'il avoit en un démêlé. Il n'avoit pas tort pourtant en cette rencontre , & de quelque passion que je sois prevenu, rien ne m'empêchera jamais de dire la verité: Il avoit joue avec lui plusieurs fois, & aprés avoir perdu trois ou quatre cens pistoles qu'il avoit fort bien païces, il lui en avoir regagné-cent cinquante; dont il ne pouvoit arracher un fou. Aprés le lui avoir demandées plusieurs fois , volent qu'il lui avoit donné cent paroles sans en tenir une seule, il s'en alla à sa tente, lui prit ses chevaux, & sur ce que son écuïer lui voulut dire quelque chose, il lui donna des coups de canne. Or le Marquis de

Feuquieres étoit un homme de qualité ; à qui une pareille infulte devoit tenir au cœur, & quoi qu'on les eut accommodez, il étoit à prefumer qu'il n'é+ toit pas sans ressentiment . du moins ce fut ma penfée, & aiant conté cette afaire à mon ami, je lui dis que c'étoir infailliblement de ce côté-là qu'on lui étoit venu faire ofre de services : que si cela étoit, son afaire ne pouvoit qu'elle n'alsat bien , qu'il avoit des parens, & des amis qui avoient du crédit, mais que ce qui me donnoit plus d'esperance, étoit l'assurance qu'on lui avoit donnée que Mr. de Lou-

vois ne prendroit point parti contre lui.

Pour scavoir neanmoins si c'étoit une chose à laquelle il put s'attendre, je lui confeillai d'aller voir ce Ministre & de lui dire que M. a divarolles sui succitant un procés, qu'il croioit muste, il venois avant que de l'entreprendre remettre ses interêts entre ses mains : que comme il s'agissoit d'une chose, qui avoir quelque connexité avec les afaires de l'Ordre de S. Lazare , il scavoit trop le respect qu'il lui devoit, pour rien faire sans lui en demander la permission; qu'il ne vouloit que lui de juge, s'il avoit le tems de s'en donner la peine, finon qu'il lui seroit bien obligé de lui en donner un de sa main. Mr. de Louvois le reçût fort bien, & lui aiant dit qu'il n'empêchoit point qu'on ne lui fit justice, il le renvoia devant les Juges ordinaires. Il commença donc ses procedures, & le Marquis de Rivarolles qui le scavoir à fix vingt lieues de son pais, fie d'abord mille chicanes pour le fatiguer. Celui qui lui avoit promis de solliciter pour lui s'aquita de sa parole, il trouva par tout mille facilitez, qu'il n'auroit pas trouvées sans cela; cependant voiant que quelque diligence qu'il pût faire, son afaire n'avançoit point i Commença d'avoir la maladie du païs, & aiant une envie inconcevable de s'en retourner , il fit ofrir deux cens pistoles au Marquis de Rivarolles , s'il vouloit le laisser en repos. Le Marquis de Rivarolles fut ravi de ces ofres, lui qui voioit que le

Tent du bureau n'étoit pas pour lui, & comme le Roi formoit des camps toutes les années, & qu'il s'en preparoit un, où il faloit qu'il allâr, il fur ravi de trouver ce petit secours étant broüillé le plus-

fouvent avec l'argent comptant.

J'étois logé alors au Fauxbourg S. Germain, ou mon occupation ordinaire étoit d'aller voir le matin mes amis , & d'aller jouer les aprés dinées. Car quoi que je susse bien qu'il n'ya rien de plus dangereux que le jeu, comme je n'étois plus bon avec . les Dames, il faloit bien que je passasse mon tems à quelque cho Un de mes amis me mena à une fameule Academie qui n'étoit pas fort éloignée de chez moi, c'est au petit Hôtel de Crequi lieu dangereux pour tout le monde, sur tout pour les jeunes gens, qui n'ont pas encore affez d'experience pour le parer des coups qu'on leur porte. Enfin c'est un veritable lieu de friponnerie, & je m'étonne, qu'y aiant tant d'ordre dans Paris, ceux qui ont soin de la police , ne fassent pas mieux leur devoir pour l'abofir. Je m'étonne encore que le Duc de Crequi, sous le nom de qui se tient cette fameuse banque, n'ait pas écouté mille plaintes qui lui ont été faites làdeslus, mais c'est qu'il faudroit qu'il donnat des apointemens à ses Officiers des Gardes à qui ce privilege sert de recompense, & lui qui a des biens par dellus la têre, & qu'une fille unique, à qui les laisser, est si vilain, si cela se peut dire ainsi, qu'il aime mieux qu'on coupe la gorge tous les ans à une infinité de jeunesse, que de vouloir qu'il luien coûte fort peu de chose. Car il ne sauve en faisant cela, que les apointemens de deux pauvres miserables, de l'un desquels il n'auroit garde de se servir, pour peus qu'il fit de reflexion, qu'un tel homme pour domeftique n'est pas capable de lui faire grand honneur; En efet ,il n'a jamais été auparavant qu'un malhûreux Exempt, servant à conduire au suplice les criminels, à la place de qui il y auroit long-tems qu'il auroit été mis, si on lui avoit rendu justice.

· Pour l'autre je n'ai garde d'en dire tant de mal outre qu'il est d'une autre naissance, je ne lui ai jamis vu faire de friponnerie, & étant cadet, comme il est , il lui est pardonnable de chercher à. gagner de l'argent , puisque son maitre le veux

C'est sous la direction de ces deux Messieurs , que roule ce bureau d'adresse, & dés le premier jour que j'y entrai, j'y vis tant de phisionomies patibulaires, que j'eus peur qu'au lieu de m'amener dans une maison, on ne m'eut amené dans les bois. Mon ami jugeant à ma contenance de qui se passoit dans mon ame, me dit de me rafturer, que les voleurs n'y étoient plus , qu'il avoient été pris , il y avoit peu de jours, & que la justice exemplaire qui en avoit été faite empêchoit les autres de s'en aprocher. En éter ,il y avoit deux de ces heros , qui avoient été rouez en Greve , pour au fortir de la avoir été voler la nuit. Et quoi que l'un se sit appeller le Comte de la Salle, & l'autre le Chevalier Despius, ni la Comté, ni la Chevalerie n'avoient pas été capables de les sauver. Ce que ma disois mon ami ne m'aiant pas rassuré entierement ; non plus que les Gardes du Duc de Crequi, que je trouvai dans l'antichambre armez de leurs bandoiiilleres, j'entrai en tremblant dans le lieu où se faisoir la scene. Et mon ami m'aiant presenté à Mrs. les directeurs, comme un homme qui en cas de besoin. Lervisoit d'acteur dans leur comedie, j'en fus accablé de complimens. Tout cela ne me plaisoit point neanmoins, & je crois que j'eusse pris à l'heure même le parti de me retirer si je n'euste vû le Comte du Rouvrai Gentilhomme de Bourgogne, qui au coin de la Chambre en étoit aux mains avec un autre que je ne connoissois pas: Comme c'étoit un honnête homme, & de condition, je pris le parti de m'aller ranger auprés de lui , mais n'y aiant point trouvé de place, je fus obligé de me mettre à côté de celui contre qui il jouoit. C'étoit au piquet,

car on joue-là à toutes fortes de jeux , quoi que ce lui qui plaît le plus aux directeurs foit le lanfquenet , parce que la recribution en est plus forte. C étoit, dis-je, au piquet que joiioit le Comte de Rouvrai , & celui que je voiois jouer n'étoit pas un des plus fins acteurs du monde, quand à sçavoir ménager les avantages qui étoient permis honnêtement, mais pour ce qui est de ceux qui sont défendus, je suis persuadé qu'il y excelloit, & je le dois être à moins que d'être incredule, puis que je vis de mes yeux une chose aussi adroite que l'on pût faire. Je crois que je ne lui plûs pas beaucoup de m'étre ainst mis aupres lui , & en éfet , je fus cause pendant quelque tems qu'il n'ofa mettre en œuvre tous fes perits tours d'adresse; mais la fortune s'étant declarée pour celui contre qui il joüoit, il perdit toute sorte de retenue, & voiant qu'il y alloit peut-être de la plus grande partie de son bien, il ne soucia pas de tout ce que j'en pouvois dire , pourvû qu'il le put recouvrer. Il perdoit partie & revanche, & pour le tout qui étoit ce me semble de vingt-quatre pistoles, il en faloit quatorze au Comte de Rouvrai, qui étoit le premier, & à lui neuf. Aprés qu'ils eurent écarté le Comte de Rouvrai se trouva avoir le point, qui ne lui valoit que cinq, & le jeu étoit dipose de maniere, qu'il ne pouvoit achever en contant. Pour l'autre cela se pouvoit, s'il eût eû trois Dames, dont il en avoit écarré une, mais comme il vit qu'll avoit perdu , parce que le Comite de Rouvrai gagnoit les cartes, il ne laissa pas de les conter. Je cius qu'il s'abusoit par mégarde, & j'eûs la bouche ouverte pour le dire tout haut, mais comme je regardois atentivement pour voir de quelle maniere finiroit cette comedie; un maître fripon qui le voioit jouer ausli-bien que moi , & avec qui il étoit d'intelligence, faisant semblant de badiner avec son écart, le laissa tomber, & l'autre faisant de l'empressé pour le ramasser, comme s'il eut eû peur que le Comte de Rouvrai ne l'eut vû. qualité, de peur de la prison.

Il est aile de juger qu'elle impression cela me donna de cette honnête Academie. Cependant j'eus le lendemain à mon lever une visite d'un homme que je ne connoissois point, mais qui se fit connoître, en me disant que m'y aïant vu la veille, & que scachant que j'étois joueur, il me venoit donner avis de ceux qui jouoient bien , & de ceux qui n'en sçavoient pas plus que les autres. Il apelloit jouer bien quand on étoit fripon , & traitoit d'innocens ceux qui jouoient honnêtement. Il me dit que si je voulois il m'aprendroit tous les tours de souplesse qui se pouvoient pratiquer , non pas qu'il erût que je fusse homme à m'en servir, mais pour m'en pouvoir défendre. Je le remerciai de la peine qu'il vouloit se donner , & quoi que je ne l'euste pas apellé en consultation, il ne laissa pas de faire comme les Avocats , qui ne vous entretiennent jamais sans requerir leur salaire. Il me demanda fon droit , mais fort honnêtement , me disant qu'il étoit un Gentilhomme de consequence , & qu'il n'avoit pas toûjours été comme il étoit , qu'il esperoit se remettre bien-tor , c'est pourquoi if me donnoit parole, foi d'homme d'honneur & de condition, de me rendre quatre pistoles qu'il me prioit de lui prêter. Comme ce n'étoit pas à l'Hôtel de Crequi seulement que se rencontroient ces sortes d'escrocs, je crus que je pourrois parer facilement

l'eftocade , mais celui-ci étoit si pressant, que quelque agueri que je fuste sur l'article , il me fur impossible de m'en sauver. Il est vrai qu'il ne m'en coûta pas ce qu'il m'en demandoit , il y eut même beaucoup à dire ; voiant que je n'étois pas si dupe que de lui donner quarre pistolles , il se reduisit à trois , de trois à deux , de deux à une , enfin jusques à une piece de trente sols, que je lui donnai pour me delivrer de ses importunités. Il me fit mille remerciemens , & à peine fut-il forti , qu'il rentra une autre figure que je ne connoissois pas mieux que lui. Son compliment fut neanmoins fort diferent , celui-ci venoit me prier à dîner , & son emploi étoit de rassembler les gens pour faire faire la partie de lansquenet , quand par la disette d'argent elle étoit rompue. Il m'entretint de la fortune qu'il y avoit faite au jeu ; que tel que je le voiois il avoit en un bon carofle & quatre laquais; mais fi propres qu'il n'y avoit point d'Ambaffadeur dont le train eut été comme le fien ; que quand à sa personne ; il avoir été un tems qu'il chargeoit d'habits tous les jours , avoit une épée ; & des boutons d'or maffif , & qu'il ne desesperois pas tant de fa fortune, qu'il n'esperât de se voir encore au même état.

Enfin il me bâtit bien du païs en peu de tems ; après-quoi voulant me faire voir qu'il avoir la main bonne, il me tira un jeu de cartes de sa poche, avec lequel il me fit tous les tours d'adresse qui me de surprendre d'avantage. Peus peur que tout cela ne produisk un même compliment que celui que je venols de recevoir , mais j'avois affaire à un homme qui n'étoit pastout-à-fait si bas percé; & à qui l'emploi qu'il avoir produisoit quelque pertite ressource. On lui donnoit le quart du prosit qui pouvoir revenir de la banque, toutés charges déduites, & les trois autres se partageoient entre Dugas Lieuténant des Gardes-de Mr. de Crequi; du Sout Enseigne, & Bragelogne, jequel avoit été aud sout Enseigne, & Bragelogne, jequel avoit été aud

prefois en grand crédit pour ces fortes d'Academies, mais à qui le Roi avoit défendu de donner à jouer, depuis que Foucaut, qui avoit été autrefois Conseiller au Parlement , mais qui avoit perdu sa fortune pour trop aimer le jeu , avoit été tué chez lui. Ce Bragelogne avoit eu de son temps tout ce qu'il y avoit de gens de la Cour, ainsi comme les autres esperoient qu'aiant de si bonnes connoissances ils pourroient mettre leur maison dans la même vogue qu'avoit été la fienne, ils l'avoient affocié avec eux. Mais outre que la maison étoit trop décriée pour que les gens de qualité y voulussent mettre le pié, il l'étoit trop lui-même pour qu'ils prissent confiance en lui. Cependant ce qui l'avoit perdu de réputation, c'est parceque l'Abbé de Lignerac, frete du Chevalier, dont j'ai parlé ci-deflus avoit voulu commencer à contrefaire l'honête homme. Cet Abbé qui ne valoit pas mieux que son frere , & qui aprés avoir été aussi indigent que lui, avoit eu la fortune , ou l'adresse de gagner quatre ou cinq cens mille francs , seavoit fort bien joiler, pour me servir des termes que m'avoit apris mon donneur d'avis, tellement qu'y aiant beaucoup d'argent mêlé parmi celui-là, dont il étoit obligé à zestitution, il dit un jour à un nommé Erouard, à qui il avoit gagné de la forte fept ou huit cens pi-Rolles , s'il vouloit lui quiter pour soixante ce qu'il lui pouvoit devoir. Erouard scachant qu'il y en a beaucoup que la prosperité rend insolens, crût qu'il se moquoit de lui, & lui dit qu'il ne prétendoit rien , parce qu'il ne lui étoit rien dû. Surquoi l'Abbé de Lignerae prenant la parole racha » de tourner la chose adroitement , lui disant qu'il avoit un certain scrupule qui lui faisoit croiroit le contraire : que comme lui, à qui il parloit, étoit vieux, il montroit souvent son jeu, que cela lui faisoit craindre q l'argent qu'il lui avoit gagné, lors qu'ils avoient joué ensemble chez Bragelogne, as fut pas trop bien aquis : que beaucoup de gens

397

h'auroient pas cette délicatesse, mais pour lui, plütôt que d'avoir cela sur sa conscience, il aimoit mieux lui donner ce qu'il lui offroit. Erouard tour " vieux qu'il étoit, entendit bien ce que cela vouloit dire , & aimant mieux avoir foixante pistolles que rien, il lui donna absolution de toutes choses. L'Abbé de Lignerac lui aïant ainsi conté son argent ajouta qu'il vit Bargelogne, & que s'il faisoit son devoir , il en tireroit encore quelque petite restitution: qu'il avoit été de moitié toutes les fois qu'il avoit joué avec lui , & qu'il sçavoit bien que les choses s'étoient passées d'une maniere, qu'il y étoit obligé. Mais Bragelogne ne fit pas cas autrement de tout ce qu'hrouard lui put dire, &c plus accoutume à prendre, qu'à restituer, il lui dit que l'Abbé de Lignerac avoit bien voulu lui faire ce present, parce qu'il étoit bien dans ses affaires, mais que pour lui qui y étoit beaucoup plus mal, il n'en avoit ni la volonté, ni le pouvoir.

C'est ainsi que ces honêtes Messieurs qui tenoient la banque, non contens d'avois tout l'argent des joueurs au bout de l'année, par le moyen de leur maltôte, à qu'il ils donnent le nom de ronde, tâchoient encore de se l'aproprier par des moyens plus courts , & plus faciles. En effet , celui qui in'y avoit mené la veille, étant venu justement dans le temps qu'on me prioit à dîner , & m'y ayant entraîné malgré moi , je vis que Mr. du Four refsembloit à Mr. de Bragelogne. Il jouoit contre un pauvre malheureux nouvellement débarque, & re lui-ci avoit été assez bête pour prendre un conseil, qui faisoit signe de son jeu à l'autre. Tout le monde vit cela aufli-bien que moi , & même on fe la disoit tout haut , tant la chose étoit groffiere Je demandai le nom de cet innocent , & quelqu'un m'ayant dit qu'il s'apelloit le Cheyaher de Liffac ; je voulus (çavoir d'où il étoit , parce qu'il y avoit cu autrefois un homme de fon nom , qui m'avoir

MEMOIRES rendu service. On me dit qu'il étoit de la Comte de Foix , & comme c'étoit justement de ce pays-là, qu'étoit celui dont je viens de parler , j'eûs pitié de lui, & lui dis que s'il me vouloit croire il quittetoit le jeu. Cette parole donna de la confusion à du Four, qui se douta bien que je m'étois aperçû de quelque chose ; neanmoins Lissac ne voulut point quiter, mais l'autre le fit, de peur que je ne disse à la fin tout ce que je voyois. En effet , ayant pris Liffac en particulier , m'étant fait connoî. tre à lui, je lui découvris comment on le friponnoit, & cela le mit tellement en fougue, qu'il fit mille extravagances. Car il ne s'agissoit pas de quereller-là celui qui l'avoit ainsi atrapé , lequel étoit environné de Gardes, mais de lui parler tête à tête quand il sortiroit. N'ayant donc rien fait à cause du monde qui se mit au devant , je l'emmenai avec moi, & lui dis que s'il étoit lage il ne remettroit jamais le pié dans ce coupe- gorge : que pour moi je lui voulois bien dire, que je permettois qu'on me donnat les étrivieres , fi l'on m'y ratrapoit, que jen'y avois pourtant point laissé de mes plumes, & que je voudrois qu'il pût dire la même chose. Comme c'étoit un jeune homme, & que la rage du jeu le tenoit, il ne profita point de mes leçons. Il y voulut retourner , mais du Four , dont l'affaire étoit venue aux oreilles de Mr. de Crequi, crût que pour infinuer à tout le monde que ce n'étoit qu'une médisance, il devoit renoncer à ses interêts. Ainsi quoi qu'il ne demandat pas mieux que de tenir de telles dupes en chambre, il lui fit fermer la porte au nez. Liffac n'ofa rien dire à cause qu'il avoit peur de s'atirer Mr. de Crequi sur les bras, & quoi qu'il lui dut être fort dur de se voir traiter de la sorte par un fa- . quin , il se retira fort tranquillement. Si ce lui fut

un affront, ce lui fut cependant un bonheur: au lieu de prendre fon argent, comme cela ne lui pougoit manquer, il fit une compagnie, & ayant ains DEMR. L. C. D. R.

été obligé de fortir de Paris , il évita l'écueil , où se brisent quantité d'honnêtes gens.

Il m'étoit pardonnable si je cherchois ainsi à pasfer mon temps, c'est le malheur des gens de ma profession d'avoir bien des heures inutiles. Et quoi que je cherchasse à me desennuier, tantôt en lifant, tantôt en jouant, & quelquefois en me promenant, toutefois étois-je obligé de convenir que de toutes les conditions il n'y en a point de fi malheureuse que celle d'un Gentilhomme. Si j'eusse pû devenir devot , comme j'ai déja dit , c'eût été un grand bonheur pour moi, mais je n'y avois, s'il. m'est permis de me servir des termes ordinaires aucune veine qui y tendit : c'est une grace que Dieu ne fait pas à tout le monde, & pour mes pechez, j'étois de ceux à qui il la refusoit. J'avois une de mes parentes mariée à douze on quinze lieues de Paris, du côté de la Normandie, il y avoit longtemps qu'elle me prioit de l'aller voir , je lui mandai donc qu'elle m'envoyat son carrosse jusques à Pontoile, & que je m'y rendrois un certain jour nommé. Elle ne se contenta pas de faire ce que je lui disois, elle y vint encore elle-même, & étant arrivée au grand Cerf de fort bonne heure, elle fue se promener par la. Ville en attendant que le carrosse de Rouen, par lequel je lui avois man é que je viendrois, arrivat. Elle n'étoit pas belle, & auroit en sans donte fort grand tort de prétendre de l'être : neanmoins elle aimoit sa perite personne, & un certain air coquet qu'elle se donnoit , faisoit qu'elle n'étoit jamais sans adorateurs. Au reste deux Gentilshommes qui ne la connoissoient point, quoi qu'ils fussent du pays, l'ayant prife pour toute autre qu'elle n'étoit , l'accosterent , & debuterent d'abord affez honnêtement avec elle, ce qui fut cause qu'elle ne refusa pas leur compagnie. Cepen-dant l'ayant trouvée de belle humeur, ils se confirmerent dans l'opinion , tellement que quand ils furent à l'hôtellerie , ils voulurent pouffer leus

fortune. Si l'on en croit ce qu'elle en dit , elle entendoit raillerie jusques-là avec tout le monde mais sur l'article elle se seroit brouillée avec son meilleur ami, s'en éclaircira qui voudra, pour moi qui fuis trop vieux pour le faire, j'aime mieux le croire, comme on dit, que de l'aller voir, d'autant plus qu'elle se fit cette fois-là une grande affaire, pour ne pas accepter le parti qu'on lui proposoit. Elle se mit en défense, & les choses s'en allerent si avant que ses cornettes furent déchirées. Toute l'hôtellerie étoit donc en, rumeur quand j'arrivai, & je fus surpris quand étant décendu de carrosse, l'on m'en eut apris le sujer, Je la fus trouver dans sa chambre, où elle s'étoit mise au lit, & aprés lui avoir témoigne la douleur que j'avois de cet accident , je lui demandai fi elle n'avoit pas fait les procedures qui étoient à faire en pareille rencontre. Elle me dit qu'elle n'avoit rien fait, faute de conseil, mais que maintenant que j'étois venu, il faloit que je lui disse ce qu'il y avoit à faire. Je la blâmai d'avoir tant diferé , & lui ayant dit qu'il faloit faire informer de cette violence, j'eus recours à la justice. Ces Messieurs les j'eunes gens se trouverent fort étourdis, quand ils virent qu'on s'y prenoit non seulement de cette façon . mais qu'ils avoient encore affaire à une presonne de qualité, qui ne manqueroit ni d'argent, ni d'amis, pour les mettre à la raison. Quelqu'un leur conseilla de venir demander excuse de la sotise qu'ils avoient faite, à quoi s'étant resolus, ils envoïerent sçavoir si on le trouveroit bon, mais je dis à celui qui y venoit de leur part, qu'il faloit. une plus grande mortification pour de si mal-honêtes gens. Je fis une faute considerable en me pourvoyant ainfi devant la Justice , & si j'euste été bien conseillé, ce n'auroit jamais été que devant Messieurs les Marechaux de France. Nous en eutlions eu raison , & bien plutôt , & à bien meilleur marche, mais ma passion m'ayant emporté jusques au point

DE MR. L. C. D. R.

Boint de leur vouloir faire faire leur procez, comme pour viol, je ne fis point de reflexion que nous nous allions jetter dans une labirinte d'afaires, dont il nous seroit impossible de sortir, quand nous voudrions. En éfet , nos parties aiant vû que nous avions pris ce parti-là avec tant d'imprudence, firent informer de leur côté, & quoi qu'ils n'eussent rien à dire contre une femme, neanmoins ils embrouillerent tellement les choses par leurs procedures, & leurs chicanes, qu'ils obtinrent un Arrêt de défense, contre un decret que nous avions

contr'eux.

L'afaire fut donc évoquée au Parlement , & comme en matiere de procez, c'est une chose qui ne sinit point, pour rendre celui-ci immortel, ils chercherent à cette femme, & à son mari qui s'étoit rendu partie, toutes les affaires qu'ils pouvoient avoir euës en sa vie, ou pour mieux dire leur en firent de nouvelles", afin qu'ils se fatiguassent tel-Iement, qu'ils fussent obligez de s'accommoder. Ce mari & cette femme avoient un malheur qui est Fort commun dans le ficcle où nous fommes , ils avoient une fille laquelle avoit fait un enfant avec le précepteur de ses freres , ce qui leur avoit fait tant de peine, qu'ils avoient été sur le point de le poignarder. Et rien ne les en avoit empêchez, que le conseil que je leur avois donné de l'envoier plûtôt à l'Amerique, & de faire courre le bruit qu'elle étoit morte. Ils m'avoient crû, & aprés avoir publié une feinte maladie, ils avoient fait un enterrement dans les formes, pendant que la nuit la fille prenoit le chemin de la Rochelle, où elle devoit s'embarquer. Cependant comme quelque précaution que l'on prenne, il est dificile que quelqu'un ne découvre le fecret , leurs parties vinrent à equoir que tout cet enterrement. n'étoit qu'une illufion, & croiant qu'ils avoient fait poignarder leur fille, ils embellirent leur procez de cette nouvelle scene. Ils demanderent pour preuve que c'é202 toit la verité , que la biere fut retirée de la fosse, & que l'ouverture en fut faite en presence de la Juftice. La chose leur aiant été accordée, cela embarasfa bien mon coufin , & ma coufine. Ils chercherent à se mettre à couvert de cette procedure, par plufieurs tours de chicane, dont ils ne pouvoient manquer au besoin , puisqu'ils étoient entre les mains des Procureurs, & des Avocats de Paris, Ville qui le peut disputer à Rouen, où l'on prétend qu'est le centre de la plus fine chicane. Quoi qu'il en soit, cela ne leur aiant servi de rien, ontrouva une buche dans la biere, au lieu du corps, & le procez verbal en aiant été dresse ils commencerent à avoir le Procureur General fur les bras , qu'il leur demanda ce qu'ils avoient fait de leur enfant. Si ce leur avoit été un surcroit de chagrin, d'entendre raporter son hi-Roire dans le Parlement, à laquelle les Avocats ne manquerent point de donner un embellissement conforme au sujer , ce leur fur un grand embarras d'être obligez de rendre conte de sa personne. Car au lieu d'aller à l'Amerique, comme ils avoient crû l' envoyer, ils l'avoient confiée à un homme, qui en' étant devenu amoureux, lui avoit accordé sa liberté, à condition qu'elle le traiteroit, comme elle evoit fait le précepteur. Ils avoient de la peine à dire cela en Justice, & d'ailleurs ils ne sçavoient encore, fi on les en voudroit croire. En effet : ce n'étoit pas affez, & il falloit la retrouver à quelque prix que ce fut. Ils demeurerent donc incertains de ce qu'ils devoient dire, & faire, mais la Justice croiant que leur embarras procedoit de toute autre chose. ils furent arrêtez l'un & l'autre , & logez à la Conciergerie. J'apris cette nouvelle avec le dermer chagrin, d'autant plus que je voyois bien que c'étoit moi qui en étoit cause, pour les avoir plongez dans ce malheureux procez, ainfi que j'ai dir, par mon imprudence. Etant obligé de les tirer de là, où de mourir en la peine, je m'enquis le plus secrettement qu'il me fut possible, de toutes

les femmes , qui vivoient d'un certain commerce , qu'il n'est point honnête de nommer, mais qui se devine aisement, sans que j'en dise davantage, s'ils n'avoient point parmi leurs Vestales une fille faite de telle, & de telle maniere. La grandeur de la récompense que je leur fis esperer, si elles me faifoient cette découverte, fit qu'elles se tremousserent un peu. Car enfin je ne m'étois pû adresser qu'à elles dans mon embarras, & j'avois presume non sans beaucoup de raison, qu'une fille qui étoit abandonnée de pere, & de mere, & dont les inclinations étoient fi méchantes, n'avoit pû se reeirer ailleurs. Quoi qu'il en foit , c'étoit une étrange chose , que des gens de condition fussent obligez à une telle recherche , & que leur deftinée fut si malheureuse, que pour sauver leur vie, ils dussent souhaiter d'être assurez de la continuation de leur infamie. Cependans on me fit passer en revûë , sans faire semblant de rien , une grande quantité de ces filles ; & quoi que j'eufle toujours oui dire que le nombre en étoit excessif dans Paris, je n'aurois Jamais crû à beaucoup prés, que le desordre y eut été si grand. J'emploiai plus d'un mois à visiter tous les endroits qui m'étoient indiquez , & il n'y en avoit jamais moins de dix ou douze dans chacun; mais parmi un si grand nombre, je ne trouvai pas pourtant ce que je cherchois, & tout ce que j'en pus aprendre, fut qu'elle avoit paru chez une apareilleuse, nommée le Marchand, mais qu'un homme en étant devenu amoureux, il l'avoir mise en chambre. Je demandai qui étoir cet homme mais on ne me le fçût dire, ni l'endroit où il demeuroit, tellement que comme ç'eût été chercher proprement une aiguille dans un tas de foin, que de prétendre la deterrer à Paris, je bornai là ma recherche. Cependant comme je ne pouvois douter de la verité de cet avis, non seulement à cause de certaines circonstances, mais encore parce qu'elle s'étoit découverte elle-même à une amie qui étoit cel40

le qui failoit ce raport, les Avocats pour arrêter le cours des procedures criminelles qui se faisoient contre mon cousin & ma cousine, jugerent à propos de la faire entendre. C'étoit quelque chose que cela & il étoit facile aux Juges de connoître que des gens de condition n'en viendroient pas à un téclairessifiement qui leur devoit faire tant de peine, à moins que ce ne fut la verisé; mais cette fille qui portoit son reproche avec elle, ne pouvant pas servir de témoin selon les loix, toute ma peine su intuite, & il faltur que je cherchassig un autre remede.

Cependant nos parties triomphoient, voiant nôtre embarras, & si nous eussions été dans un autre tems , je me fercis', tout vieux que j'étois , coupe la gorge mille fois avec eux. Mais le Roi qui entre mille belles choses qu'il avoit faites, n'avoit rien fait sans doute de si beau ni de si glorieux, que d'ôter la fureur des duëls étoit si rigide là-dessus, comme j'ai déja dit, que ç'eût été vouloir se perdre absolument que d'aller contre ses ordonnances. J'avois de la peine neanmoins à me retenir, quand je les voiois au Palais, & il m'arriva pluficurs fois de les pousser, sans qu'ils fissent semblant d'y prendre garde. Cela me donna encore plus de depit, voyant que nous n'avions affaire qu'à des miserables. Cependant tout cela n'étant pas le fait , & les Juges m'avertissant , qu'à moins que d'avoir de meilleures preuves de la vie de Mademoiselle de ..... son pere & sa mere étoient en grand danger de la leur, je m'en fus chez le Doien des Commissaires du Châtelet, & le priai d'avertir ses confreres que quand on leur porteroir les regiftres des chambres garnies , ils s'informassent des hôtes, & des hôtesses, s'il n'avoient point chez elles ce que je cherchois. J'y atachai cent pistolles de récompense, ce qui fut cause qu'ils firent leur devoir. En effet, ce fur par leur moyen que je sçus qu'il y avoit une fille à peu prés de la maniere que je la défignois, dans la ruë Galande, prés de la place

Maubert , & m'y en étant allé sous prétexte de vouloir louer une chambre, je trouvai enfin cette matheureuse qui étoit dans un si pitojable état, que si je ne l'eusse vuë plusieurs fois, il m'eût été

impossible de la reconnoître.

Elle fut fort surprise de me voir, principalement quand l'aiant apellée par son nom , elle m'entendit lui faire des reproches. Elle crût que jeune comme elle étoit . il lui seroit facile de se défaire d'un pauvre vieillard , c'est pourquoi pendant qu'elle faisoit semblant de pleurer, elle prit son tems pour gagner la porte ; mais comme j'avois l'œil par tout elle ne pût executer son dessein , & la connoisfance qu'elle m'en avoit donnée m'aiant obli gé à prendre toutes mes précautions, je la gardai à vûë julqu'à ce qu'il me fut venu main forte. Son pere & sa mere avoient presenté Requête qu'il leur fur permis de la faire enfermer en cas qu'ils fussent assez heureux pour avoir de ses nouvelles, ainsi me servant de cette permission je la fis mener aux Madelonettes, lieu destiné pour enfermer les filles de méchante vie. Ce fut un grand bonheur pour moi d'avoir fait cette découverte. Mr. & Madame de ..... étoient sur le point d'être jugez, & je ne sçais ce qu'il fut arrivé de leur afaire. Cependant la representation qu'ils firent de leur fille, aiant rendu inutiles & vains tous les efforts qu'on faisoit pour les perdre, ils eurent main levée de leurs personnes, & quoi que leurs parties s'é-Corçassent de les faire retenir , sous prétexte qu'ils avoient abusé des ceremonies de l'Eglise, en fai-Sant enterrer , comme j'ai dit , une buche, & faisant faire sur elle les prieres accoutumées. En éfet , ils eurent besoin d'amis pour se laver de cette accufation, & même cela n'empêcha pas qu'ils ne fulsent condamnés à une amende. Cependant les Juges voioient bien que tout cela n'étoit qu'une recrimination, mais aiant été obligés de suivre la rigueur des Ordonnances, aprés avoir ainsi fait leur dev oir

ils rendirent justice à ma cousine. Ils condamne sent ses parties non seulement à tous les frais du procez, qui étoient considerables, mais encore au bannissement, ce qui fut une grande tâche pour leur Maison, qui faisoit quelque figure dans la Province. Mr. & Madame de .... furent confolez de tous les maux qu'ils avoient soufferts par un Arrêt fi équitable,& s'en étant retournez chez eux, leurs parens & leurs amis les vinrent feliciter , de. les voir ainsi délivrez d'inquiétude. Ils voulurent que je les accompagnassent , & tâcherent par toute. forte de bon traitement de se revancher des peines. que j'avois pu prendre pour eux Mr. de ...... avoit des oiseaux, & me plaisant beaucoup à cette chasse, je passai quinze jours avec beaucoup de satisfaction, au bout desquels m'en voulant revenir ; ils ne le voulurent jamais permettre. Comme je n'avois pas grande affaire à Paris , je me laissai aisement gagner, & demeurai encore deux mois entiers dans cette maifon , non pas que mon deffein fut de m'y arrêter fi long-tems, mais parce que fur la fin de mes jours je pensai faire une folie, dont je ne m'étois jamais crû capable. Il y avoit à cinq ou fix lieuës de là, une fille parfaitement belle, & d'un esprit dont il étoit impossible de se défendre. Elle vint chez Mr. & Madame de .... leur rendre vifite,& des que je la vis, je me fentis tellement touché, que quand je n'aurois eû que vingt-cinq ans , je n'aurois pas été plus amoureux. Je demeurai donc à ses pies, pendant deux jours qu'elle demeura dans cette maison , & comme elle n'avoit point de bien,& qu'elle jugeoit du mien par la figuere que je pouvois faire , elle crut qu'elle me devoit bien traiter, afin de m'obliger à l'épouser. Comme il n'y a personne qui ne se flâte, je crûs qu'étant encore aflez vert & aflez vigoureux, je pouvois lui avoir donné dans la vûë, & lui ajant promis de l'aller yoir, à peine s'en fut elle allée que je songeat a m'aquiter de ma promeffe. Monfieur & Madame . ·de . . . · me raillerent beaucoup , mais ne suivant que ma passion, je montai à cheval, & quoique je leur promisse que je ne demeurerois que deux jours tout au plus , j'en demeurai quinze , si-bien que je m'en revins si transporté d'amour, ou pour mieux dire si fou, que quand j'y pense seulement, j'en ai de la confusion. Mr. & Madame de . . . . . qui ne scavoient point mes affaires, & qui au contraire croioient qu'aiant été affez bien à la Cour , j'avois amassé quelque chose : me dirent qu'il faloit épouser cette Demoiselle, & faire sa fortune ; que c'étoit une personne de qualité & fort vertueuse, & qu'il valoit mieux lui laisser ce que j'avois , qu'à des gens que je n'aimois pas ; que pour n'avoir point de bien , c'étoit dequoi je me devois le moins soucier à l'âge que j'avois ; que je ne me verrois point charge d'un grand nombre d'enfans, & que quand même cela seroit ,du moins ne les verrois-je que petits , & par consequent ne serois-je point obligé à faire beaucoup de dépense pour eux. H ne faloit point qu'ils me dissent tout cela , pour me rendre encore plus fou , j'avois déja eû la penfee de me contenter à quelque prix que ce fut , &: quoi que je visse bien que n'aiant point de fonds ,, se seroit rendre une femme miserable routes mes reflexions n'avoient pas été capables de me: gendre ma raison. Ainsi ne me défendant de cette proposition, que comme un homme qui étoit retenu seulement par son âge, ils me dirent que je me mocquois de m'arrêter à peu de chose, que je ne paroissois pas plus de quarante ans , & qu'encore une fois , fi je voulois ils m'y rendroient fervice. Je ne leur dis ni oui, ni non, & aiant encore retourné à deux ou trois jours de-là chez cette Demoiselle, je lui parlai moi-même de ce prétendu mariage, lui disant que je ne la voulois point tromper : qu'il n'avoit tenu qu'à moi d'avoir beaucoup de bien , mais que j'avois été si peu mépager, que j'avois mieux aimé faire la fortune desMEMOIRES

autres , que la mienne : que j'avois eu d'ailleure une belle mere qui m'avoit ruiné, en faisant revivre de vieilles dettes de nôtre Maison, ausquelles elle s'étoit fait subroger : qu'ainsi je ne lui offrois pas grand'chose, en lui ofrant ma presonne: que je n'avois qu'une rente viagere fur la banque de Lion, qui avoit été autrefois de mille écus, mais dont il y avoit maintenant le quart de retranché : que je n'avois dis-je que cette rente avec quatorze ou quinze mille francs, que j'avois mis entre les mains de quelques particuliers, & que c'étoir à elle à voir si elle voudroit se contenter d'un homme qui auroit voulu avoir vingt mille livres de rente, pour les lui ofrir, mais qui étoit affez malheureux pour en être bien éloigné. Je lui dis ainsi que j'avois plus de bien que je n'en avois, puis que comme on peut voir, je lui mettois en ligno de conte ce que j'avois donné à Mr. de Sallant, & à la Jonchere , qui étoir neanmoins perdu : mais je râchois à mettre seulement mon honneur à couvert, & lui aurois fair accoire ensuite que je n'étois pas cause si l'on m'avoit fait banqueroute. C'est ainsi que l'amour avoit troublé ma raison, & je puis dire que je ne me connoissois plus moi-même,

Cependant ma proposition plut à la Demoiselle à qui je promettois d'ailleurs de lui faire don de toutes choses. Ainsi comme elle ne dépendoit que d'elle-même, car elle n'avoit qu'une mere, qui faisoit tout ce qu'elle vouloit , nôtre mariage fue bien-tôt arrêré. Le bruit s'en étant répandu dans la Province, nous en reçûmes les complimes de tout ce qu'il y avoit de personnes de qualité dans le voisinage, & la fille ne doutant plus que je ne fusse bien-tôt son mari, m'accorda de petites libertés qui n'alloient point contre son honneur, & qui servirent à me rendre si amoureux , qu'il m'arriva des choses que la bien-séance veut que je cache, mais qui lui firent croire que je n'étois pas fi vieux que je paroistois. En éfet , il n'en fut pas ar-

rivé davantage à un jeune homme, & encore auroit-il falu qu'il eût été prévenu d'une aussi forte passion que moi, Je dis cela pour faire voir que les filles ne disent pas toujours ce qu'elles pensent, car quoi que celle-ci se fut aperçue souvent de pareille chose, elle ne m'en temoigna jamais rien jusques à un certain jour , & Dieu le permit afin que je ne la rendisse pas malheureuse, & que je ne mele rendisse pas moi-même. Nous étions à Vêpres. & sa dévotion l'aiant portée à ne s'en pas contenter, & à vouloir entendre Complies. Commece vint à l'Hymne qui s'y chante, elle me dit à: l'endroit de (ne pol uantur corpora , ) que je prisse garde que cela ne m'arivât plus. Je fus surpris de la trouver fi fçavante, & lui aïant demandé qui lui en avoit tant apris, elle commença à rougir, & fut fort embarassée. Plus je lui vis de confufion , plus je crus qu'il y avoit quelque mistere làdellous, & comme je ne voulois point qu'une fille en fout tant, & encore une dont je préten-. dois faire ma femme, je lui dis tout resolument que je voulois qu'elle m'aprît qui l'avoit fi- bien instruite. Elle me dit avec la plus grande ingenuité: du monde, qu'étant un jour chez un de les parens , qu'elle me nomma , & qui écoit pourtant: marié, il l'étoit verue trouver à son lit, ou sa brutalité l'avoit mené fi loin , qu'elle avoir apris. des choles qui lui étoient inconnues auparavant. C'en étoit assez en dire pour me faire juger que cet homme en avoit été amoureux ; & commeil éteit : dans une grande fortune, & que je lui voiois mille: Legards pour lui , j'attribuai à reconnoissance , se : qu'elle avoit toujours rejetté sur la reflexion qu'elle ditoit faire qu'elle en pouvoit avoir besoin. En un mot je devins jaloux , ou pour mieux dire, je: crus que je n'aurois que ses restes , en quoi je dois. rendre ce témoignage à la verité que je faifois un tort préjudiciable à cette fille , qui étoit une perfonne encore plus vertueuse, qu'elle n'éroit belMEMOIRES.

410 le. Quoi qu'il en soit , quoi que le jour fut pris pour nous marier, je montai à cheval sous prétexte d'aller donner ordre à quelque chose ,& lui aiant écrit une lettre fort ample ,où l'amour & la jalousie avoient tantôt le dessus l'un de l'autre, je la finissois en lui affurant que je l'aimerois toujours, mais que je ne serois jamais son mari. Mr. & Madame de . . . . voiant un figrand changement , & ne scachant pas ce qui en étoit cause , firent ce qu'ils purent pour nous racommoder ; mais outre que son dépit ne lui permît pas d'écouter cette proposition , ma délicatesse fit le même effet , tellement que je les priai de ne pas esfaier davantage une chole à laquelle ils ne réuffiroient pas quand il n'y auroit que moi de qui elle dépendroit. Si j'eusse eu affaire à une fille fort interessee , elle m'eut demandé de grands dommages & interêts, & sans doute j'y eusle été condamné, mais traitant la chose fierement, & comme doit faire une personne de condition , non seulement elle s'abstint de ces vilenies, mais me renvoia encore tout ce que je Ini avois donné. Je ne le voulus pas reprendre, & dis à celui qui venoit de sa part , qu'il n'avoit qu'à remporter ces bagatelles, & que je les donnois de ban cœur à une personne que l'avois tant aimée, Mais quoi quelles valussent bien deux ou trois cens pistolles , elle ne les voulut jamais prendre , & me les renvoia pour une seconde fois, avec ordre de les laiser à Mr. & à Madame de . . . . . en cas que jem'obstinasse à les lui renvoier.

Voila de quelle maniere finit cette affaire , laquelle e me serois repenti plusieurs fois d'avoir manquée fi j'eusse eû beaucoup de bien , pour metere cette file à son aise. Mais ma raison venant au fecours de ma jalousie, qui peut-être auroit été trop foible contre mon amour, j'envisageai toutes les suites qu'auroit eû ce mariage , & sur tout l'état où j'aurois laiffe une femme & des enfans vepour à mourir. Quoi qu'il en foir , Dieu a tous

fait pour le mieux , & cette personne avoit trop de merite pour rencontrer si mal. Cependant à moinsque de vouloir finir mes jours chez Mr. & Madame. de. . . . je crûs que je devois m'en recourner, &: comme ils avoient encore l'honnêteré de me vouloir retenir à toute force, je fus obligé de leur dire que j'avois des affaires qui m'apelloient ind Ipensablement à Paris. Els virent bien que ce n'étoit qu'un prétexte, c'est pourquoi sans faire sembla ve de rien , ils firent cacher la felle de mes chevaux ·fi-bien que quand mes valets les voulurent selles ils me vinrent dire qu'il leur étoit impossible , à moins que je ne les leur fisse rendre. Je n'en parlai que par maniere d'acquit , voiant bien qu'il seroit. inutile, & tout ce que je leur demandai fut de me dire combien donc ils vouloient que je fuste encorede tems chez eux. Ils me dirent huit jours , & il falut bien m'y résoudre, puis que je ne pouvois faire autrement. Je crois pour moi qu'ils avoient une revelation de ce qui devoit arriver, & ils voulofent sans doute que je fusse de la nôce malgré que j'en cusse. Cependant ce ne fut pas de la mienne a mais bien de celle de leur fille, qui aprés tout ce que je viens de dire, a été encore fi heureuse, qu'elle a trouvé un mari qui l'a mise fort à son aise, & ce qui est de plus difficile à croire qui ne l'aime pas seulement, mais encore qui l'adore. l'étois fur la finde mon terme, & je croiois de m'en aller le lendemain, lors que sur les trois ou quatre heures de: l'aprés-dinée, on vint dire à M. & à Madamede . . . . . qu'un Gentilhomme inconnu demandoit à leur parler. Ils répondirent à celui qui leur ' annon coit cette nouvelle, qu'on n'avoit qu'à le faire venir, à quoi aiant obei, nous vîmes entrer un homme fort propre, mais mis d'une telle maniere que je le pris d'abord pour un étranger. Je ne me trompois pas , il étoit Suisse , & nous le connûmes bien des qu'il eut commence son compliment. Il dit à Mr. & Madame de . . . . mois-

tié jargon, moitié François, qu'il étoit leur ferviteur avant que de les avoir vus, & cela feulement sur le bruit de leur reputation, mais qu'aprés avoir eû l'honneur de les saluër, comme il venoit de faire, ce seroit encore une autre chose , s'ils lui donnoient lieu de leur rendre ses treshumbles services. Ce compliment étoit un peu tité aux cheveux, on du moins il me sembla tel, neanmoins il le fit d'une maniere que je cius qu'il p'étoit pas de ceux qui avoient pris les Marionnetres de Brioché pour des diablotins, tellement que s'il en fut demeuré- là , j'aurois crû qu'il se seroit pû trouver des gens d'esprit parmi les Suisses, comme parmi les autres nations. Mais je ne restai pas long-temps dans cette erreur, & je fus obligé de croire du moins que s'ils avoient un esprit à leur mode, toûjours n'étoit-il acompagné de guéres d'honneur. Car celui-ci après le compliment que je viens de dire, alant demandé à entretenir Monficur & Madame de .... en particulier , leur dit qu'aiant vu Mademoiselle leur fille , il en étoit devenu si amoureux, que s'ils lui vouloient permettre de l'épouser, il leur en auroit beaucoup d'obligation, que s'il l'en avoit voulu croire il. l'auroit fait sans le leur venir demander, mais que quoi qu'il fut étranger, il sçavoit bien à quoi son devoir l'obligeoir, principalement envers des personnes de leur qualité & de leur merite , que c'étoit aussi la permiere chose qu'il avoit voulu faire devant que s'engager plus avant dans cette pour-· fuite : qu'il ne leur demandoit point combien ils donneroient à leur fille, que quoi qu'il n'ent point de bien, il se faisoit un cas d'honneur d'épouser une femme qui lui eût obligation de sa fortune; qu'il avoit une compagnie qui valoit du moins une bonne, terre , & d'ailleurs cinquante mille francs d'argent comptant : que quoi qu'il l'euc trouvée dans un lieu où les François faisoient scrupule de prendre une femme , comme il n'avoit pas tant de

Enchant qu'eux à croire le mal, il s'étoit mis en té-'
te que tout ce qui le pouvoit dire d'elle, n'étoit que
médifance : que quand même il en feroit quelque
chofe, il fçavoit bien qu'une pauvre fille étoit foible d'elle-même, qu'aufi ce n'étoit pas pour rien
qu'en son païs une femme qui manquoit à son honneur étoit bien plus criminelle qu'une fille, qu'il
ne falloit pas que l'on critt que ce fur à caute que
a'ant un mari qui pourvoiori à toutes s'es nece stitez;
il ne lui étoit pas permis d'y joindre le ragoit d'un
amant, mais parce qu'aiant vû prendre une viqueur d'esprit dans la societé de l'homme, qu'elle
ne pouvoit pas avoir d'elle-même, on jugeoit que
la faute qu'elle avoit faite, ne venoit que d'un liberrinage, auquel il n'y pouvoit avoit excesse.

Il dit encore beaucoup de choses , pour prouver que tout ce que pouvoit faire une fille , devant que d'être mariée, n'étoit qu'une bagatelle, & entr'autres que nous commençions nous-mêmes à revenir-de cette erreur , témoin ce que faisoient tous les jours de fort honnêtes gens, dont le nombre étoit si grand , qu'il auroit trop d'afaires s'il. les vouloit specifier par le détail : qu'il se contenteroit donc d'en nommer deux ou trois qui étoient de leur connoissance, comme pouvoient être le Comte du Bourg, Colonel de Cavalerie, S. Quentin, & Monsabes : que le premier avoit épousé une femme qui avoit eu un enfant de ton propre pere , le second la maîtresse du Duc d'Epernon, & le troisième une fille, dont l'avanture étoit si publique, qu'elle avoit été même jusques au Parlement : qu'on ne pouvoit disconvenir que les deux premiers ne fusient d'honnêtes gens , & que si l'autre n'avoit pas cette réputation, ce n'étoit pas à cause de son mariage, mais parce que de lui-même il ne valoit pas grand chose : que si des François , il vouloit passer à ceux de sa nation, il seroit obligé de s'arrêter presque sur tous ceux qui avoient des femmes, que Mr. Stoup avoit pris la sienne dans

un lieur, où il avoit pu rendre témoignage par luimême, qu'elle n'avoit pas la verru en recommandation; que neanmoins on sçavoir bien l'estime ou il étoit , non pas seulement parmi eux , mais encore parmi nous, & même aupres du Roi, qui l'avoit comblé de biens & d'honneux; que Madame Stoup non plus n'en étoit gueres moins estimée , quoi qu'il tombat d'acord que cela étoit un peuproblematique : quoi qu'il en soit , que nos Dames ne lui en faisoient pas moins de caresses, quelle étoit toujours parmi un tas de Duchesses, & de femmes de la premiere qualité : que Madame Renou'd femme d'un Capitaine aux Gardes Suisses , étoit sur le même pié , quoi qu'elle eut fait dire la même chose d'elle , devant que d'être mariée ... qu'ainsi tout bien consideré, tant de délicatesse n'ésoit bonne que pour les visionnaires.

Mr. & Madame de .... furent ravis de l'entendre discourir de la sorte , & aprés un discours fibien arrange , & fi persuafif , ils jugerent que fi le malheur lui venoit d'être casse, il avoit du moinsaffez de talent pour devenir un habile Avocat. Ainfin'aiant garde de refuser un gendre de sa trempe ... puis qu'il ne s'en trouvoit pas tous les jours de semblable, ils lui donnerent leur consentement, sans vouloir d'autre affurance de ce qu'il étoit , que fa parole. Comme c'écoit une grande grace qu'ils lui faisoient, il leur en fit des remercimens proportionnez à l'opinion qu'il en avoit ; cependant il fe. presenta une perite dificulté, avant que de pouvoir. conclure la chose , demanda qu'ils la reçussent dans leur maison, afin de la pouvoir épouser dansun endroit plus honorable que celui où elle étoit... Mais eux aiant peur que ce ne fut un prétexte pour la temettre fur leurs bras, s'en défendirent le mieux qu'ils purent, tellement que cela eut été capablede faire tout échoiter, si m'aiant communiqué cét entretien , je ne leur eus remontré qu'ils pouunient prendre de certaines mesures, qui ne leur

DE MR. E. C. D. R.

Bermettoient pas de douter de sa sincerité : qu'il failoit l'obfiger d'acheter une terre dans leur voifinage , & que s'il faisoit ce pas-là , c'étoit une marque qu'il n'y entendoit point de finesse. Je croiois leur donner un bon expedient, mais ils me dirent qu'ils aimeroient mieux païer toute leur vie la pension de leur fille, que d'avoir jamais de tels gens pour voifins; qu'ils allassent acheter du bien , s'ils vouloient, prés le Comte du Bourg, qui étoit à quinze ou vingt lieuës de-là, & qu'étant les uns & les. autres de même confrairie ils n'auroient rien à se reprocher. Comme je vis cela, je leur dis qu'ils ne s'amusassent donc point à faire une dificulté sur la pointe d'une aiguille, qu'il faloit risquer quelque chose dans une pareille afaire, & que quand meme ce qu'ils craignoient arriveroit, il n'y avoit pas un si grand inconvenient, qu'ils s'en dussent beaucoup mettre en peine : quand ils auroient fait venir leur fille chez eux , & que l'homme leur manqueroit de parole, ils feroient tonjours les maîtres de la renvoier dans le Convent, que pour une crainte sans doute mal fondée, je ne seur conseillois pas de manquer une chose si avantageuse, qu'ils en auroient regret toute leur vie, & qu'en un mot, ils devoient chercher à quelque prix que ce fût de fo decharger d'un fardeau fi pesant.

Il n'y avoit pas le mor à dre à cela, ainfi Mri & Madame de ..... s'étant rendus à mes raifons, ils me dirent que puis que ce n'étoit qu' à ma confideration qu'ils vouloient bien risquer quelque choé, il faloit au lieu de m'en retourner à Paris, comme je faisois mon compte, je demeuralle avec, cur jusqu'à ce que l'afavre sur entirement conclut. Il ne sur pas necessaire de mé faire une grande violence pour, m'y, saire resoudre, o our que dans une pareille occasion on accostume entre pazens de s'assembler, je me saisois un plaisit de voir se nôtre. Suisse serois aussi content le Jendemain de sea sogera, qu'il le paroissoit maintenant. Ainsseus

aiant affuré que j'étois disposé à suivre leur ordre; & qu'ils n'avoient qu'à commander, ils m'emmenérent à Paris dans leur carroffe , nous fûmes chercher l'épousée, laquelle dans l'esperance qu'elle avoit de fortir du Convent, avoit pris tellement foin de sa personne, que nous la trouvâmes belle comme le jour. Nôtre amoureux qui avoit pris la même voiture que nous ,nous fit cent contes en venant, de la même force que ceux qu'il avoit faits à Mr. & à. . Mad. de ..... en particulier , & j'avoue quelque connoissance que j'eusse des gens de son païs , je ne les aurois jamais crûs, si je ne les eussent entendus. de mes propres oreilles. Cependant pour nous faire voir qu'il étoit de bonne foi , il nous pria avant que de décendre nulle part, de vouloir le mener à son hôtellerie, & aiant fait monter son beau-pere & sa belle-mere avec lui , il leur ouvrit une cassette , de laquelle il tiza un billet de 10000. francs sur la Caiffe des emprums, il voulut auffi que j'en euffe la vue, & me l'aporta dans le carrosse, d'où je n'étois pas décendu, parce qu'il m'avoit piis un certain mal, fort semblable en aparence à la goute ... mais qui pourtant ne se trouva rien le leudemain.

Nous demeurâmes huir jours à Paris, devant que de nous en retourner pour concluré ce mariage, & cependant Mademoiselle de .... reçût tant de presens de son amoureux, que je me dis mille fois qu'il n'y avoit que bonheur & malheur dans le monde, En éfer , une fille qui auroit vécu comme une honnête fille est obligée de faire, & qui auroit eu d'ailleurs beaucoup de bien , auroit été trop heureuse de trouver le par:i qu'elle rencontroit. Il n'avoit pas plus de 28. à 30. ans . & comme il avoit bien dit. fa compagnie valoit du moins une bonne terre. C'étoit une compagnie aux Gardes , & il en tiroit tous les ans 24000 francs. D'abord qu'il se fut fait connoître pour un homme de cette consequence, j'eus envie de lui rendre un & bon service , il nous avoit redie plusieurs fois en venant, qu'il n'en auroit pas

plus méchante opinion de sa femme prétendue, pour la trouver dans un lieu si suspect. Afin de l'entretenir dans cette bonne pensée, je me ressouvins de la pommade que j'avois trouvée chez les filles de la Reine, & dont j'ai parlé ci-dessus, ainsi je fis tous mes éforts pour en avoir de pareille, mais la fortune qui avoit voulu que j'en trouvasse lors que je n'en avois point de besoin, sit que je n'en trouvai point lors que j'en avois tant affaire. Mais Mad. de ..... avoit été, graces à Dieu en trop bonne école, pour . ignorer aucune chose. Si elle ne scavoit pas ce secret, elle en sçavoit un autre qu'elle mit en usage, & avec des coquilles d'œuf elle repara si bien tout le desordre qu'il pouvoit y avoir à son fait, que quand son mari l'eut épousée il se releva tout exprés pour nous venir avertir qu'il avoit eû raison de nous dire tout ce qu'il nous avoit dit tant de fois. Nous le congratulames sur sa bonne avanture, & il en fut si charmé, qu'il n'y eut point de complaisance qu'il n'eut pour elle, si-bien que nous pumes dire que s'il y avoit de bons maris, c'étoit sans doute parmi les Suisses qu'il les falloit aller chercher.

Toute la Province fut fort étonnée de ce mariage, scachant l'histoire de la Demoiselle, laquelle avoir trop fait de bruit pour être ignorée de personne. Cependant chacul fous prétexte de la venir congratuler, vint pour observer la contenance du mari, mais on ne vit point que pour être cocu, il fit une autre figure que les autres. Pour ce qui est de la nouvelle mariée, elle dit à celles qu'elle connoissoit seulement mediocrement, qu'il ne faloit pas qu'el-· les s'étonnassent si son mari paroissoit si satisfait, que les gens de son païs étoient des dupes , & qu'il éroit encore trop heureux pour un Suisse. Beaucoup qui avoient peut-être besoin de rencontrer des gens qui fussent d'aussi bonne foi que lui, envierent son bonheur, sur tout quand on lui vit un carrosse magnifique, avec un train où rien ne manquoit. La Demoiscle que j'avois pense épouser n'étoit point

encore venuë, quoi qu'elle fût des amies de la maison, & j'entendois dire quelquefois à Mr. & à Madame de .... qu'ils s'en éconnoient. Mais pour moi je ne m'en étonnois pas , j'en sçavois à peu prés la raison, & comme elle avoit apris que j'avois été non seulement des nôces, mais que j'étois encore dans le logis, elle n'y auroit jamais mis le pié, j'entens tant que j'y euste demeure, si une personne de qualité du pais ne l'y eut amenée, fans lui dire où elle l'amenoit. Elle se trouva donc tout d'un coup dans le Château , sans sçavoir où elle étoit , mais n'étant pas long-temps sans se reconnoître, elle lui témoigna le chagrin qu'elle lui faisoit. Cette Dame lui donna de méchantes excuses , & comme il étoit desormais trop tard pour reculer, elle-fut obligée de la suivre. Jamais je ne fus si surpris quand je la vis, comme je connoissois son humeur, je jugeai bien qu'on lui avoit fait violence , cependant mes blessures n'étant pas si-bien gueries qu'elles ne seignassent. encore ; je ne pus jetter les yeux fur une personne que j'avois tant aimée , & que j'aimois peut-être autant que jamais, sans me sentir le cœur tout émû. Je souhaitai mille fois d'avoir été Suisse, pour ne pas avoir tant de délicateffe , & enfin j'étois fi prêt à faire de nouvelles folies, que nour peu qu'on m'y ent poufié, j'aurois fuccombe flurement à la tentation. Mais quelqu'un aiant été assés indiscret pour. en parler en sa presence, elle se leva le visage plein de dépit , & sans répondre un seul mot elle sortit de la chambre, & fut se promener dans le Jardin. Cela fur cause que personne n'osa plus en ouvrir la bouche , & s'en étant retournée des le jour même, elle nous sauva à l'un & à l'autre un peu de confusion.

Les nôces étaut achevées je m'en retoutnai à Paris, & ressemblant à ces silles de joye qui ne demeutent jamais trois mois en un méme endroit , je fus loger auprés de saint Paul chez un baigneur. C'étoit un petit homme fort adroit , & qui eut bien. Lait quelque chose s'il eut woulu, mais il étoit se

Tebauché, qu'il n'y avoit rien de même, fur tout au jeu, où il perdoit en une heure tout ce qu'il pouvoit gagner en un mois. C'étoit à ce que jo pus juger la faute de sa femme, laquelle au lieu de le retirer doucement de sa débauche, ne s'amusoit qu'à crier aprés lui , si - bien que ne haissant sien tant que sa maison, il ne s'y trouvoit que le plus rarement qui lui étoit possible. Je le connoisfois pour l'avoir vû garçon de Dupin, qui demeuroit dans la ruë S. Antoine , lequel étoit du même métier, & où j'avois logé pour le moins cinq ou fix ans à diverses fois. Beaucoup de gens de qualité y demeuroient ausi : & pendant que j'y écois , il y arriva une avanture laquelle surprit bien du monde, & qui à mon avis surprendra tellement le leeteur, qu'il aura peine à y ajoûter foi. Mais je le prie, avant que de juger temerairement, de vouloir s'informer de la verité, Dupin est encore envie, & les gens dont j'ai à parler apartenoient à des personnes de si grande consideration , que leur nom n'est pas inconnu même aux étrangers; ainsi l'on peut scavoir d'eux si j'aurai rien dit que de veritable. Cependant je ne blamerai point leur incredulité jusques-là, & la chose me paroît à moi - même si extraordinaire que quoi que j'en aye été témoin, j'en démentirois mes yeux, s'il étoit possible. Il y avoit deux personnes de condition qui étoient extrémement amis, l'un étoit le Marquis de Rambouillet, frere aîné de Madame la Duchesse de Montausier , l'autre le Marquis de Preci , aîné de la Maison de Nantoiillet , dont il y a eu un Chancelier , lequel étoit en si grande faveur sous le tégne d'un de nos Rois, qu'il obligea fon Maître, dont il gouvernoit l'Etat avec une autorité absoluë, de demander pour lus le Chapeaude, Cardinal. Ces deux hommes qui alloient à la guerre, comme y vont en France toutes les personnes de qualité, s'étant mis une fois à parler des affaires de l'autre monde, aprés plufieurs discours qui témoi-

gnoient affez qu'ils n'étoient pas trop prévenus de tout ce qui s'en dit , se promirent l'un à l'autre que le premier qui mourroit en viendroit aporter des nouvelles à son compagnon, & s'étant touchés dans la main , pour signe qu'ils se ressouviendroient de leur parole, ils cesserent cet entretien pour en commencer un autre, qui étoit sans doute moins serieux. Deux ou trois mois se passerent sans qu'ils songeasfent ni l'un ni l'autre à ce qu'ils avoient dit : cependant le tems qu'on va à l'armée étant venu, le Marquis de Ramboiiillet partit pour la Flandres, pendant que Preci arrêté par une fiévre maligne demeura chez Dupin où il logeoit. Au bout d'un mois ou cinq semaines, sur les fix heures du matin, voilà tout d'un coup qu'on vient tirer les rideaux du lic de Preci , & s'étant tourné pour voir qui ce pouvoit être, il aperçut le Marquis de Rambouillet en buffe & en botte. Il lui voulat fauter au cou pour lui témoigner la joïe qu'il avoit de son retour, mais le Marquis de Rambouiller reculant deux pas en arriere, lui dit que ces caresses n'étoient plus de saison, qu'il ne venoit que pour s'aquiter de la parole qu'il sui avoit donnée, qu'il avoit été tué la veille en telle & telle occasion, qu'il n'y avoit rien de plus vrai que ce que l'on disoit ici de l'autre monde, c'est pourquoi il devoit songer à vivre d'une autre maniere qu'il ne faisoit, qu'il seroit tué à la premiero occasion, ainsi qu'il n'y avoit point de tems à perdre. Je n'ai que faire de dire que ce discours surprit le Marquis de Preci, il est ailé de se l'imaginer sans que je le die, cependant ne pouvant croire encore ce qu'il entendoit, il s'élança hors de son lit pour embrasser son ami , qu'il croïoit le vouloir abuser, mais il n'embrassa que du vent , & Rambouillet voiant qu'il étoit incredule, lui montra l'endroit où il avoit reçu le coup, qui étoit dans les reins, & d'où le sang paroissoit encore couler. Après cela il disparut, & laiffa Preci dans une fraieur plus aifee à s'imaginer qu'à décrire. Il se jetta en même tems à bas de son lit, & non content d'apeller son valet de chambre, qui étoit couché dans une garderobe, il reveilla toute la maison par ses cris. L'ayant entendu comme les autres, je me levai pour voir ce que c'étoit, & étant monté dans sa chambre avec Dupin, il nous dit ce qu'il venoit de voir, & nous attribuâmes cette vision à l'ardeur de sa fiévre, qui lui duroit toûjours. Nous le priâmes donc de se recoucher, lui disant qu'il faloit qu'il eut révé cela, mais il fut audesespoir de voir que nous le prenienspour un visionnaire, & pour nous desabuser nous conta toutes les circonstances que j'ay raportées. Il eut beau nous dire ce qu'il voulut, nous demeurames dans notre penfée, jusqu'à ce que la poste de Flandres fut arrivée. Mais la nouvelle étant venue de la mort de ce Seigneur, laquelle se raportoit à ce que nous en avions oui , nous commançames à nous regarder, & a croire qu'il en pouvoit bien être quelque chose. Cette nouvelle s'étant répandue dans Paris, on crût que c'étoit un conte que l'on faisoit à plaisir, & chacun étant bien-aise de s'en éclaireir, je reçus plus de cent billets & autant de vifites de mesamis, qui me sçachant logé dans la même maison, s'imaginoient que je ferois plus capable qu'un autre de les tirer de peine. Mais quoi que je leur pusse dire, il leur resta toujours un certain soupçon, qu'il n'y avoit que le temps qui pût dissiper. Cela dépendoit de ce qui arriveroit à Preci , lequel étoit menacé, comme je viens de dire, de perir à la premiere occasion : ainsi chacun regardoit son sort comme le dénoilement de toute la piece, mais il confirma bien-tôt tout ce qui se disoit, les guerres civiles étant survenuës, il voulut aller au combat de saint Antoine, quoi que son pere & sa mere qui aprehendoient la prophetie , le jettassent , s'il faut ainsi diré, à ses piés pour l'en empêcher, il y fut tué au grand regret de toute sa famille, qui le voyoit plus propre à soutenir l'honneur de sa Maison, que celui qui lui devoit succeder. En effet, il n'eut pas époule comme lui une femme fans naissance,& sans bien. que si l'on en croit la medisance , a un peu fait parler d'elle. Mais c'est la destinée de toutes les maifons d'avoir des gens qui ternissent l'éclat où elles peuvent être, & il n'est pas le seul qui a fait une fo-

lie, ce qui neanmoins ne l'excuse pas.

Mais pour revenir à mon nouvel hôte, sa femme m'aïant fait des plaintes de son jeu, je lui en parlai, en me faisant la barbe, mais il étoit si incorrigible qu'au lieu de me croire, moi qui avois affez d'experience pour lui dire ce qui lui convenoit, il me fit réponse qu'il gagnoit plus qu'il ne perdoit: qu'il ne jouoit qu'à la paume où il savoit bien faire ses parties, & que lui qui ne bûvoit point, il faloit bien qu'il se divertit à quelque chose. Je lui dis que ces discours n'étoient bons que dans la bouche d'un homme qui auroit eu dix mille livres de rente, mais que pour lui qui étoit chargé de famille & qui étoit obligé de gagner sa vie, il ne faloit pas qu'il parlat de la sorte que quand il ne perdroit point , dont on ne convenoit pas, neanmoins toujours étoit-il seur qu'il perdoit son tems , qui étoit une chose de plus grande consequence qu'il ne pensoit pour un homme comme lui, à qui l'assiduité étoit si necessaire que sans cela il ne devoit jamais esperer de faire fortune : que ce que je lui en disois n'étoit que pour son profit i qu'il étoit en âge de connoître le bien & le mal, & que c'étoit tant pis pour lui s'il n'en profitoit. Cela en demeura-là à ce coup, & aïant toujours continué à faire la même vie, sa femme vint un jour comme une desesperée me prier d'avoir pitie d'elle, qu'il étoit dans un jeu de paume tout proche, où il perdoit beaucoup d'argent, & qu'aprés la bonté que j'avois eue, si je voulois encore avoir celle de lui aller dire de ne plus jouer , j'empêcherois qu'il n'en perdit davantage. Je n'aimois gueres à mettre le pie dans ces sortes d'endroits, sur tout depuis que j'étois d'un âge à ne plus jouir de ces fortes de plaifirs, que j'avois autrefois affez aimez.

DE MR. L. C. D. R. mais le jeu de paume n'étant qu'à trois pas de chez moi , je m'y en fus comme si c'eut été sans dessein. & je vis un homme qui jouoir si mal, que quoi qu'il y cut vingt ans que je n'eusse manie raquette, je lui aurois encore donné beaucoup d'avantage. Je fis ce que sa femme m'avoit dit, & n'aïant osé m'en dédire, je le fis revenir au logis. Le lendemain étant venu à mon lever , je lui dis que je ne m'étonnois pas s' il m'avoit tant parlé de son jeu que ce n'étoit que une mazette, & que je parierois bien que tout vieux que j'étois, je le gagnerois bien encore, si je voulois m'en donner la peine. Il me dit qu'il me donneroit demi rrente, si je voulois, & a ïant envie de lui faire voir qu'il n'étoit qu'une bête, je le pris au mot. Je m'en fus donc dans le jeu de paume tout en robe de chambre comme j'étois, & lui alant dit que je ne jouois pas pour peu d'argent, je l'obligat à porter rout celui qu'il avoit dans sa maison. Nous nous mîmes donc à jouer dix piftolles en huit jeux , & n'en aïant pris que ce que je voulus bien lui laisser prendre, il me demanda si je voulois bien lui donner sa revanche à quinze. Je lui dis que non, parce que je serois encore trop fort , mais que s'il vouloit jouer le paroli, j'offrois de le jouer but à but. Il fut ravi de ma proposition, & alant mis vingt pistolles sous la corde, il en fut aussi bon marchand que la premiere fois. Il fut bien surpris d'avoir déja perdu trente pistolles, & en aïant en core autant dans sa bourse, il me pria de lui jouer son tout. Je lui dis que je le voulois bien , & que je lui donnerois quinze. Il crat que c'étoit que je ne voulois point emporter de fon argent, ainsi étant tout joyeux d'avoir affaire à un homme qui avoit tant de generofité, il fit plusieurs fauts par dessus la corde, en quoi il excelloit beaucoup mieux qu'à la paume. Mais sa joie ne fut pas de longue durée, comme j'avois peur de me fatiguer, je ne feignis plus mon jeu, & la partie s'étant bien-tôt terminée à mon avantage, ie ramassai les

soixante Louis, & le laissai bien confus.

Il me pria de n'en rien dire à sa femme, je le lui promis, mais sans dessein de lui tenir parole. Car je voulois qu'elle prît plaisir à la peine où je prévoïois bien qu'il alloit être, pour n'avoir plus d'argent chez lui. En effet, je ne fus pas plutôt retourne que je lui dis que je venois de trouver le secret de rendre fon mari sage à l'avenir, que j'étois bien trompé, si aprés la faute qu'il venoit de faire, il lui arrivoit de jouer desa vie : que je l'avois dépouillé nud comme la main,que je lui avois gagné foixante Louis,& làdessus lui contant de quelle maniere la chose s'étoit passée, j'ajoûtai que mon dessein n'étoit pas d'en faire mon profit : que ce que j'en avois fait n'étoit que pour lui faire voir qu'il n'étoit qu'une dupe, & pour le rebuter du jeu; que je lui rendois à elle les foixante Louis, mais que je voulois qu'elle me promît qu'elle ne lui en parleroit que quand je lui en donnerois la permission. Elle me remercia, comme le service que je lui rendois le meritoit. Cependant les pleurs que le commencement de mon difcours avoit fait naître, ne secherent que lors qu'elle eut vu des effets de mes paroles par la restitution que je lui fis de son argent. Quand elle l'eut ferré. elle commença à rire , & me dit qu'elle lui laisseroit. tirer la langue d'un pié de long, devant que de lui donner aucune chole : qu'il pouvoit chercher où il voudroit dequoi nourrir ses enfans, qui étoient en grand nombre , & elle tint sa parole si exactement, que la maison fut fans pain un jour ou deux, chacun refusant de rien prêter à son mari à cause de la débauche où il étoit. Comme je le voiois tous les jours dans un étrange embarras, je pris sujet delà de lui faire une nouvelle correction. La misere où il étoit la lui fit recevoir avec plus de soumission qu'il n'avoit fait la premiere fois, cependant cela m'atira un fâcheux compliment, dont je me trouvai la dupe. Il me pria de lui prêter dix pistolles, & je ne les lui pûs refuser aprés lui en avoir gagné soixante. Car en le faisant, il eut falu que je lui cusse dit que

Teles avois renduës à sa femme, ce que je ne voulois pas faire. Ce compliment fut suivi d'un autre de même nature à quelques jours delà, comme j'y étois embarqué, & que d'ailleurs c'étoit pour les necessitez de la maison, je fus encore affez fou, que de lui donner ce qu'il me demandoit. Surquoi il faut que j'avoue que ce qui me le fit faire, fut que je considerai qu'aiant remis un fonds entre les mains de sa femme, mon argent seroit toujours tout prêt, des le moment que je lui voudrois faire part de ce que l'avois fait. Enfin il me tisa quarante Louis comme cela à quatre diverses fois, & toute la précaution que je pris avec lui, fut de lui faire faire un billet. Cependant il n'y avoit point de jour qu'il ne me promît d'être fage toute fa vie , & en effet il y cut quelque changement dans sa conduite, foit que le besoin qu'il avoit de moi , l'obligeat à distimuler, ou qu'effectivement la perte qu'il avoit faite fut trop récente, pour ne la pas avoir encore devant les yeux. Quoi qu'il en soit, sa femme le trouvant tout change, m'en rendoit graces chaque jour , convenant qu'elle m'avoit une si grande obligation, qu'à moins que d'une ingratitude épouventable, elle ne pourroit jamais l'oublier. Je lui dis la somme que je lui avois prêtée, dont je lui fis voir l'emploi à des choses necessaires dans son menage, à quoi elle ne me répondit rien, finon que i avois trop de bonté.

Cependant comme rout le monde ne se connose pas à Paris dans une même maison, il se trouva que fous ma chambre, il y avoit un homme de loge, qui faisoit bonne figure, mais qui vivoit dans un fi grand defordre, que quoi qu'il eut du bien, il étoit le plus souvent sans un sou. Aiant oui dire à mon valer de chambre, que j'avois gagné la veille 200. pistolles au tric trac, ce qui étoit vrai, il résolut de m'assassiner, & aiant communique son dessein à un valet qui étoit à lui depuis long-tems, celui-ci fe chargea de faire le coup. Il s'y prit fort adroitement 426

Pour y reuffir. Comme il étoit toujours avec mon valet de chambre, il épia le tems que je serois sorti & sous prétexte de venir causer avec lui , il s'aprocha de ma fenetre , & cassa une vitre à l'endroit où elle se fermoit. Il fit semblant que cela lui étoit arrivé par mégarde, & disant qu'il n'y avoit qu'à coler du papier à la place, afin qu'il n'en vint point de vent, il en fut querir lui-même, & tout ce qu'il faloit, fi-bien que ce fut lui qui en fut l'ouvrier. Il fit cela afin de pouvoir ouvrir ma fenêtre par dehors, toutes & quantesfois qu'il voudroit, car ce n'étoient que de simples chassis de verre, & ils n'avoient point de volets, comme les croisées. Ainfi ayant disposé son affaire, il convia le lendemain mon valet de chambre d'aller au cabarer, & faisant le genereux, il le régala depuis trois heures aprés midi jusqu'à dix heures du foir. Mon ordinaire étoit de me retirer roujours fort tard , cependant m'étant arrivé ce jour-là de revenir meilleure heure que de coûtume, je fus surpris de ne point voir mon valet de chambre,& demandai si on ne l'avoit point vû. On me dit qu'il étoit forti incontinent aprés moi , & ayant envie de me coucher, je me fis deshabiller par un grand laquais que j'avois. Comme j'étois prêt de me mettre au lit, mon valet de chambre arriva, & je m'informai de lui d'où il venoit, & pourquoi il se reriroit fi tard. Il me demanda pardon, me dit qu'un de ses amis l'étoit venu prier à souper, & que croiant que je ne me retirerois pas plurot que de coutume, il s'éroit arrêté avec lui, mais que cela ne lui arriveroit plus. Je n'ai jamais été méchant maître, & depuis que je suis au monde, il ne m'est jamais arrivé de batre aucun valet. Ainsi ne lui aiant pas dit grand chose, je me couchai, & m'endormis incontinent. Il en fit de même, & ce fut de fi bon fomme, que j'eus de la peine à le réveiller, comme je le vais dire. Sur la minuit le valet qui avoit casse ma vitre, monte à côté de ma chambre, & comme il y avoit une fenêtre sur l'escalier, qui n'étoit éloigné de la

mienne que de quatre ou cinq piés tout au plus, il mit une planche qui répondoit de l'une à l'autre, à la faveur de laquelle il vint casser le papier qu'il avoir mis. Ce papier cassé, il fourra le doigt avec lequel il ouvrit ma fenêtre, & s'étant glissé dans ma chambre, il fur pour ouvrir la porte à deux ou trois marauts comme lui, qui le suivoient. Par bonheur mon vales de chambre qui couchoir à trois pas do moi fur un bauder , l'avoit fermée aux verrouils , tellement qu'ayant tiré le pene, sans songer à les ouvrir auparavant , la porte fit du bruit, & me reveilla. Je crûs comme nous érions beaucoup de personnes logez dans la maison, que c'étoit quelqu'un de ma connoissance qui y aiant trouvé la clef, avoit youlu entrer pour me donner le bon foir. Ainsi je demandai d'abord qui c'étoit, mais personne ne m'ayant répondu, j'apellai mon valet de chambre. qui ronfloit de tout son cœur. J'eus toutes les peines du monde à l'éveiller, cependant le bruit que je faisois aiant fait peur à ceux qui étoient dehors, & à celui qui étoit déja dedans , celui-ci qui sçavoit tous les coins, & tous les recoins de la chambre, se cacha dans la cheminée, & les autres se sauverent par desfus le toit de la maison. Pour ce qui est du maître; il se tenoit à dix pas de sa porte , pour venir quand il en seroit tems, mais voyant que son coup étoit manqué, il rentra chez lui, bien inquiet comment son valet se rireroit de cette avanture. D'abord que j'eus réveillé mon valet de chambre, je lui dis d'aller voir à ma porte qui y étoit, car bien foin de songer au péril que je venois de courir , j'étois toûjoursau contraire dans l'erreur de croire que c'étoit quelqu'un de mes amis qui avoit voulu entrer. Mon valet s'étant levé pour obéir à mon commandement, ouvrit la porte, & m'alant dit qu'il n'y avoit personne, il se vint recoucher, & je me rendormis. Pour ce qui est de lui , comme j'avois interrompu son sommeil , Dieu permit qu'il ne pût reposer , tellement que celui qui étoit dans ma chambre vouMEMOIRES

lant se sauver, il fit du bruit, ce qui obligea mon valet de chambre de fauter en bas de fon lit , & il me cria que je prisse garde à moi, & qu'il avoit entendu des voleurs. Ces paroles me firent peur, me sessouvenant de ce que j'avois oui, avant que de me rendormir, & prenant mon épée que je faifois roujours mettre apprés de moi, je lui demandai ce que L'étoit. Pendant cer intervalle il s'étoit aproché de la ferêtre, qu'il avoit trouvée ouverte, & voiant la planche qui étoit encore dossus, il la jetta dans la court de peur que quelqu'un ne s'en servant , ne le vint ataquer par derriere. Il me disce qu'il venoit de faire, & qu'il faloit necessairement que les voleurs fussent entrés par là Cependant il m'assura qu'il y en avoit encore quelqu'un dans la chambre, c'est pourquoi il me dit de défendre la porte, pendant qu'il défendroit la fenêtre. Je laisse à penser à tous ceux qui liront ces Memoires, fi le voleur qui entendoit tout ce que nous difions, paffoit bien fon tems. Il fe reblotit dans la cheminée , faifant le moins de bruit qui lui étoit possible, mais il ne lui servoit de rien de se tant cacher, je dis à mon valet de chambre de crier su voleur, & comme il étoit auprés de la fenêtre, il répandit bien-tôt l'allarme dans la maison. Le voleur , ou plûtôt l'assassin , voyant qu'il ne pouvoit manquer d'êrre pris, fortit de sa cache, resolu de se faire tuër plutôt , que d'atendre qu'on aportat de la lumiere. Mais comme nous tirions des estocades à tout hazard à droit & à gauche, mon valet de chambradui donna un coup d'épée dans la cuiffe, & fentant qu'il avoit bleffe quelqu'un, il me die de prendre garde à moi , m'avertiffant de ce qui lui . étoit arrivé. Le voleur ne s'étonna pas de ce que fon sang se rémadoit, & se précipitant plus que jamais fur fon ennemi, il reçut encore un coup dans le corps, mais qui ne l'empêcha pas pourtant de joindre mon valer de chambre, avec qui il commença à en venir aux prifes. J'étois trop prés d'eux, peur ne pas entendre ce qui se passoit, cependant id.

ne me servoir de rien d'avoir une épée, je n'osois m'en fervir , de peur de bleffer l'um au lieu de l'autre. Ainsi je me contentois d'exciter mon valet de chambre à prendre courage, lui disant que nous no pouvions manquer d'avoir bien-tôt du secours. En effet, je commençois deja à entendre qu'on se remuoit dans la maison ; & le bruit que l'on faisoit dans ma chambre les devoit faire sans doute encore hâter davantage. J'en avois beaucoup d'impatience, aussi mon valet avoit de la peine à être maître de ce malheureux , à qui le deseipoir donnoit plus de forces, qu'il n'en avoit d'ordinaire. Mais en atendant qu'il nous vint quelqu'un,il mit toujours mo a esprir en repos, en me disant qu'enfin il ne lui échaperoit pas , & qu'ille tenoit par la gorge. Il n'étoit pas necessaire qu'il me le dit , je l'entendis soufles dans le même moment comme un homme qu'onétrangle,& c'étoit déja le commencement de la peine à laquelle il se devoit attendre vrai-semblablement. Cependant le baigneur, & sa femme étantmontez, commencerent à heurter à ma porte, & affuré que c'étoit eux , je leur ouvris. Je jettat les yeux aufli-rôt fur celui que mon valet renoit, &: je fus fort étonné de voir que c'étoit un homme du logis, lequel je ne pouvois méconnoître, puisque: je l'avois vu cent & cent fois.Le baigneur & sa femme furent aussi surpris que moi , mais celui qui le fut le plus, fut mon valet de chambre qui venoit de fortir d'avec lui du cabaret. C'est pourquoi ne se souciant plus que je le scusse, quoi qu'il me l'eur caché ; Comment , malheureux , lui dit-il , c'étois donc pour assassiner mon maître, que tu as fait tour ce que ur as pû cette aprés-dinée pour m'enivrer ; & tu croiois sans doute que je dormirois si fort, que je ne serois pas en état de le secourir. Ces paroles me firent voir que je l'avois évité belle , sur tout aprés qu'on m'eût dit que c'étoit lui qui avoit cassé la vître,ce qui me fit juger que c'étoit un coup premedité de longue main. Si j'eusse bien été violent.

je lui aurois pasté à l'instant mon épée au travers du corps. Mais comme si ce que je voiois m'eût ôtê le sentiment, je paroissois interdit, & ne faisois que dire au baigneur & à sa femme, s'ils auroient jamais cru une telle chofe. Ils levoient les épaules, & questionnant ce maraut, je lui entendis dire par trois fois ces paroles. Ah! canailles, une demie heure plutôt c'en étoit fait. Je lui demandai ce que cela vouloit dire, mais il ne voulut jamais me l'expliquer. Tout ce que je pûs comprendre, c'est qu'il avoit donné rendez-vous plûtôt à ceux qui s'en étoient enfuïs par dessus les tuiles , le vestige desquels l'on trouva dans le grenier sur le siege, où ils avoient mis les piés pour se sauver. Cependant son sang couloit le long de ma chambre, comme fi l'on eut égorgé un bœuf,& aiant peur qu'il ne mourut entre mes mains, avant que d'être interrogé, je dis à mon hôte d'aller querir le Commissaire. Il me fit réponse qu'il feroit ce que je voudrois,mais que je prisse garde à ne me pas embarquer dans une affaire qui me couteroit bien de l'argent, que je n'étois ni blefse, ni volé, & que quand je ferois pendre ce milerable, je n'en serois pas mienx. Ce conseil étoit assez selon mon goût, d'autant que je ne lui avois trouvé aucunes armes, & pour fe justifier il alleguoit qu'il n'en vouloit qu'à mon valet de chambre avec qui il disoit avoir eu querelle au cabaret. En effer, comme e'étoit un rusé coquin, il avoit eu quelques paroles avec lui, avant que de fortir, afin que s'il étoit furpris en voulant faire son crime, il trouvat cette excuse. Mais la vitre rompue il y avoit déja plus de trois jours , marquoit bien le contraire , & si je l'euste remis entre les mains de la Justice , il auroit bien falu chanter autrement. Quoi qu'il en foit , je me laissai aller aux prieres du baigneur & de sa femme, qui s'étoit jettée à mes piés pour me demander fa grace, & ils en furent fachez ensuite aiant été attrapez par son maître , qu'ils découvrirent avoir été du complot,

Cette affaire s'étant terminée de la forte, je fongeai à sorrir d'une maison où j'avois couru un fi grand peril. Et aiant fait porter mes hardes dans un endroit où j'avois déja logé au Fauxbourg S. Germain , je dis au baigneur qu'il nous faloit conter ensemble. Il me dit que le conte étoit plus aise à faire, que de me donner de l'argent , qu'il n'en avoit point , & qu'il me prioit de me donner patience. Je lui dis en riant que je le voulois bien, mais que je n'artendois pas long-tems, que j'avois rendu à sa femme les soixante Louis que je lui avois gagnés, & que si nous ne lui avions rien dit , c'est que nous avions été bien-aises qu'il eut un peu de peine, afin qu'il se pût dégoûter du jeu. Il me remercia un milion de fois de cette grace & je puis dire que je le erois de trés-bonne foi. Ausli apella-t'il sa femme dans le même moment , pour lui dire de me rendre ce qu'il me devoit. Mais elle lui fit réponse qu'elle n'avoit que faire de ses dettes , qu'elle étoit separée, & que tout ce qui étoit dans le logis lui apartonoit. Comme elle n'étoit point fardée , je vis qu'elle parloit du fonds du cœur, ce qui me surprit beaucoup, principalement aprés en avoir usé fi obligemment avec elle. Je lui dis donc qu'elle fit bien reflexion à ce qu'elle disoit, que si j'allois conter son ingratitude, j'allois la décrier tellement, que perfonne ne voudroit plus venir loger chez elle ; qu'elle sçavoit bien en conscience que l'argent que j'avois donné avoit servi aux necessitez de sa maison . ce que je lui avois fait remarquer exprés , afin qu'elle n'en prétendit cause d'ignorance : que de me refuser une chose si juste , étoit bien loin d'avoir de la reconnoissance de ce que j'avois fait pour elle : que ce n'étoit pas pour le lui reprocher , mais qu'elle ne meritoit pas que j'en eusse use si honnetement. Enfin je lui en dis plus que les quarante pistolles ne valoient, mais quoi que je pusse faire, je ne la pus résoudre à me payer, & son mari eut beau le mettre en colere , il n'y réillit pas mieux

que moi. Je lui rends cette justice de croire qu'il ? fit tout ce qu'il pût , du moins il s'y prît comme fe. g'eut été fon deffein , car il n'en demeura pas aux paroles,il y joignit quelque coups de poing, & fi je ne me fusse mis entre deux, j'aurois eu le plaisir de voir qui auroit été le plus fort. En effet, elle ne le faissa pas battre sans se revancer , & un autre quemoi se seroit sans doute donné cette comedie pour son argent. Ce mari voiant que je l'empêchois de poursuivre ce qu'il avoit commencé , me dit qu'il étoit au desespoir d'avoir une si méchante femme . & si déraisonnable ; que neanmoins je n'y perdrois rien , & qu'à mesure qu'il feroit de l'argent il mol'aporteroit. Il falue blen me contenter de ces paroles , n'en pouvant pas arracher davantage. Maiscomme il y a beaucoup de différence entre prometere & tenir , non seulement il ne s'en est pas ressouvenu, mais même toutes les fois qu'il me voit, il cherche à s'esquiver. J'ai envoié deux ou trois foischez lui pour dire qu'un honnête homme n'avoit que sa parole, mais soit qu'il ne se soucie pas de l'être, ou qu'il né soit pas en état de me païer, tantos il n'y est pas pour mes gens , quoi qu'il y soit pour tous les autres, & tantôt il donne de fi méchantes excuses, que c'est vouloir perdre son tems que d'y. envoier davantage. Le plaisant encore de tout cela. est que sa femme y voiant venir un jour mon laquais , lui dit que s'il ne sortoit elle lui alloit arnacher le visage, que j'étois cause qu'ils n'avoient plus personne , & que depuis l'accident qui m'étoit arrivé, on fuioit la mailon comme si c'eût été un coupe-gorge.

Je ne demeurai gueres dans ma nouvelle demeure àu Fauxbourg S. Germain, un de mes amis qui fo marioir à la campagne m'aiant mandé, je me rendis chez lui, où je trouvai bonne compagnie. Commo c'étoit un Gentilhomme riche, qui n'avoit pas envie de le ru'iner, ji luivoit une certaine maxime fort an ulage aujourd'aui chez les gens de qualité, qui

DE MR. L. C. D. R. est d'aimer beaucoup à régaler les maîtres, mais à n'être point chargé ni des valets ni des chevaux. Ainsi il avoit fait bâtir une grande hôtellerie à deux cens pas de chez lui , afin que sous prérexte de n'en point trouver, on ne vint point rompre une loi qu'il cherchoit à établir. Outre l'utilité qu'il y trouvoit, cela lui étoit d'ailleurs fort agréable, les petits Gentilshommes, vulgairement apellés houbereaux, ne le visitoient plus si fouvent, car n'aiant pas toûjours dequoi païer la dépense de leur monture, ils aimoient mieux se contenter de leur lard; que de venir faire bonne chere , & qu'il leur en coûtat quelque chose. Cela les faisoit un peu gronder, mais comme on ne se soucioit pas trop de tout ce qu'ils pouvoient dire, les honnêtes gens n'y prenoient pas garde, & aprouvoient au contraire cette nouveauté. qu'ils trouvoient commode! Quoi qu'il en soir, n'aiant point eû de peine à m'y conformer, j'envoisi mes chevaux & mes valets où étojent les autres , & m'en fus voir mon ami. Jamais je nem'ennuai moins dans un endroit, que je fis dans celui-là, j'y trouvai toutes fortes de plaifirs, & par deffus tout cela j'y gagnai quatre cens pistolles. On a coûtume de dire que la fortune n'aime que la jeunesse, & c'est une chose dont on auroit bien de la peine à détromperbeaucoup de gens; cependant, tout vieux que j'etois, je n'avois pas lieu de m'en plaindre depuis. quelque tems , & fi j'avois tenu registre des gains. & des pertes que je pouvois avoir faits, j'aurois bion, encore trouvé mille pistolles de bon. Pour n'être pas en état de les reperdre, je resolus de les mettre:à... la Caisse des emprunts, sçachant bien qu'en les mettant-là , je ne contois point de rifque qu'on me fit : banqueroute. Pour cet effet une personne de qualité; s'en retournant à Paris , je le priai de me mettre : dans son carosse, resolu de revenir des que j'aurois fait mon afaire. Je ne menai qu'un laquais avec moi. & en laissai un autre à l'hôtellerie, avec mon valet

de chambre, pour avoir soin de mes chevaux. Ce-

DE MR. L. C. D. R. qu'il se melat d'un métier si dangereux. Quoi qu'il en soit, voulant m'éclaireir du soupçon où je commençois d'entrer, l'envoiai un homme à l'hôtelerie où je l'avois laissé, & il me raporta qu'il y avoir deja cinq jours qu'il étoit parti avec mon laquais. pour venir disoit-il au devant de moi. C'en fut astez pour ne me pas laisser lieu de douter de ce qui étoit arrivé, je retournai à Paris pour prendre conseil sur ce que j'avois affaire, cependant comme mon laquais avoit un frere qui demeuroit aut Fauxbourg S. Antoine , je m'en fus chez lui, & lui dis qu'il l'avertit quand il le viendroit voir , comme je ne doutois point qu'il ne fit, que je lui pardonnois moyennant qu'il me fit prendre l'autre ; que je sçavois bien que de lui-même il auroit été incapable de faire une friponnerie de cette nature , fans le conseil de mon valet de chambre, qui n'étoit qu'un coquin : que c'étoit lui qui l'avoit débauché,dont j'avois regret, parce que j'avois toûjours eû de l'amitié pour lui, qu'il n'avoit qu'à lui dire toutes ces choses, que depuis cinq ou fix ans-qu'il étoit à moi, il scavoit si j'étois homme deparole, & qu'enfin c'étoit le moyen de fauver la vie , laquelle étoit en grand danger sans cela.

Ce que je disois à celui-ci étoit veritable. Je n'avois jamais trouvé de meilleur valet, ni même de plus fidelle : ainfi faloit que l'aute l'eur enchanté ... fi cela se peut dire ainfi , pour lui faire commettre cette faute. Quoi qu'il en soit , dans une maladie qu'il avoit eue il n'y avoit que cinq ou fix mois j'en avois en autant de foin que s'il eut été mon enfant tellement que ne me mettant en tête qu'il se ressouviendroit de toutes mes bontés , fur tout s'il n'y avoit que le vin qui le lui eut fait faire, je me servis. de cet expedient. Peu de gens eussent eté capables. de réiffir par là, car il y a affurement peu de Maîtres qui traitent leurs valets fidoucement que mois mais chacun en use comme bon lui semble, & la meilleure methode n'eft pas toujours celle qui eft.le

43

plus en ulage. La confiance que mon valet eut & ma parole le fait bien voir. Etant venu chez son frere, & aiant apris que je lui pardonnois, il s'en vint: me trouver , me difant qu'il ne pouvoit mieux me. faire connoître qu'il ne s'étoit porté à ce qu'il avoit fait que par un méchant conseil ; qu'en se remettant, comme il faisoit entre mes mains, qu'il ne tenoit qu'à moi de le faire mourir, qu'il scavoit bien qu'il avoit merité la mort, mais qu'il esperoit qu'aprés avoir dit à son frere qu'il pouvoit venir en asfurance, je ne voudrois pas en user à la rigueur. Je lui dis qu'il ne devoit rien craindre pourvu qu'il fit. ce que je defirois de lui, que s'il étoit vrai que mon valet de chambre l'eut débauché, il devoit me le faire prendre, que c'éroit le moien de faire sa paix. avec moi , sans quoi il n'y avoit rien à faire. Je luidemandai où il étoir , & ce qu'il avoit fait de mes chevaux. A quoi il me répondit que pour pouvoiraller surement à Paris, il avoit pris son tems d'arriver la veille que je m'en devois retourner; qu'ainfiscachant bien que je n'y étois plus, il les avoit exposés en vente, & en avoit vendu à un Marchand, de chevaux dans la rue S. Martin , au dessus de 3. Nicolas, des champs : que pour les deux autres. ils étoient au cimetiere S. Jean, dans une hôtelletie où ils étoient décendus.

Aian cui ces choses, je lui confirma la promeste que je lus avois faire de lui pardonner, &cependanr je, voulus qu'il s'en retournât; afin que l'autrene se défiát point de ce qui se passoit. Ma resoluvion étoit de l'aller prendre le lendemain comme ilse l'aller prendre le lendemain comme ilse saire semblant de rien il me vint avetir à la pointe du jour à un endroit que je lui marquai , sila bète seroit encore au gire. J'avertis les archers des le sons, delur aiant donné rendez-vous à moitié chemin, je voulus être témoin moi-même de cette appure. Er étam arrivé à l'endroit où je, me devoisgrouves, mon laquais vint, qui me dir qu'il n'ayois.

pas couche au logis, qu'ainsi je me donnasse bien de garde de faire paroitre le dessein que j'avois, parce que s'il survenoit dans ce tems-là, je pourrois blen manquer mon coup. Je trouvai qu'il avoit raison , ainsi aiant envoié les Archers dans un cabares, je me reposai sur ces soins: Je crûs que l'autre ne manqueroit pas de revenir dans deux ou trois heures, mais mon coquin qui avoit l'argent de mon cheval, étoit à faire bonne vie dans un méchant lieu, tellement que midi étant fonné, sans que j'en eusse nouvelles ; j'aprehendai que mon laquais ne lui cût dit que je devois me mettre en campagne pour le prendre. Comme il venoit où j'étois de tems en tems, afin que je m'impatientalle moins, je lui temoignai mon soupçon, & en même tems que s'il m'avoit trompé je le scaurois tôt ou tard, & qu'il n'y auroit plus de misericorde pour lui. Mais il m'affura qu'il m'avoit été fidele, ce qui mit mon esprit en repos. Je crus dont qu'il reviendroit le foir, mais j'eûs beau attendre juiques à minuit le drôle ne s'ennuioit point où il étoit , & il y fut encore tout le lendemain, pendant quoi je fis toujours le pié de gruë. Je ne doutai plus alors que mon laquais ne m'eut trompé, ce qui me mit en & grand' colere, que je pensai mille fois le faire arrêter. Mais il me dit qu'il vouloit que je le fisse pendre si cela se trouvoit veritable ; qu'il commençoit à croire aufi-bien que moi qu'il avoit pris la fuite a cependant qu'il ne concevoit pas comment il avoic pa prendre le moindre soupçon ; Enfin je crus fi bien qu'il n'y avoir plus rien à esperer , que je m'en fus moi-même dans l'hôtellerie pour reprendre mes chevaux, mais comme je leur avois fait donner de l'avoine avant que de les emmener., l'on me vint demander fi ce malheureux n'avoit pas un baudrier de telle façon : qu'on voioit venir un homme de loin , lequel resembloit à celui que j'avois désigné. L'envoiai mon laquais qui étoit auprés des chexaux , pour voir fi e'éroit lui , & leur ajant die

MEMOIRES 418 qu'en ce cas il l'iroit acoster , ce leur fut un signal auquel ils ne se purent méprendre. En éfet , le laquais aiant reconnu que c'étoit lui-même , il courut au devant de lui , sous prétexte de lui dire que s'il éroit revenu plûtôt, il auroit trouvé Marchand qui auroit achete ses chevaux. Mais pendant qu'il l'amusoit ainsi de belles paroles, les archers sauterent fur lui , & comme il tachoit de se déguerpir d'eux , j'entendis du bruit qui me fit douter de l'afaire, fibien que je sortis pour leur prêter main-forte , en cas qu'il en fur besoin. Des qu'il me vit il sembla qu'on lui eut coupé les bras & les jambes , tant il est vrai que quand un homme voit en face celui à qui il a fait quelque tort, sa conscience est la premiere à lui reprocher son crime. Austi ne fit-il plus. de resistance, & commençant à implorer ma mifericorde , Ah ! mon Maître , me dit-il : Ah ! mon Maître, je vous demande pardon. J'ai oublé de dire qu'avec mes chevaux il avoit aussi emporté mes habits, mon linge : & ma toillette, & qu'il les avoit deja vendus, ou détournés, fi-bien qu'étant bien-aise qu'il me dit ce qu'il en avoit fait , je le fis conduire chez un Commissaire, qui étoit de mes amis, où étant arrivé je lui dis que fi je faisois mondevoir , je lui ferois faire son procés ; que neanmoins je voulois bien encore avoir la bonté de lui pardonner , pourvû qu'il me restituat ce qu'il m'avoit pris : qu'il me dit donc où étoient mes hardes & quand à mon cheval , qu'il rendit l'argent qu'il en avoit eû', afin que le Marchand qui l'avoit acheté, & que je pouvois faire condamner à me le rendre, ne fut pas obligé à le porter partie contre lui. C'étoit fans doute me mettre non-seulement à la ration, mais lui faire encore une grande graces mais par malheur pour lui, il lui étoit arrivé un petit accident pendant les deux ou trois jours qu'il avoit été absent. Il avoit trouvé d'honnêtes filoux

qui l'avoient invité à jouer, & ils lui avoient ga-

DE MR. L. C. D. R.

tre en état de faire ce que je lui disois , il n'avoit pas feulement un fon. Il n'ofa m'avoiler ce que je viens de dire, & chercha d'autres excuses pour ne pas faire ce que je lui disois, mais n'aiant pas été d'allez bonne foi pour croire qu'il avoit été volé, comme il me vouloit faire acroire, je le fis mener en prifon. Cependant pour r'avoir mon cheval du Marchand qui l'avoit acheté, sans être obligé d'entret en proces, je m'en fus chez lui, ou sous prétexte d'en vouloir acheter un, je me fis montrer le mien. Comme je sçavois ce qu'il lui avoit coûté, & le tems qu'il y avoit qui le gardoit, il me fut aile de convenir de prix avec lui, & je lui promis un profit raisonnable. Je lui dis donc de l'amener chez moi, & de venir querir son argent; mais quand il y fut, je lui apris qu'il m'avoit été volé, & que lui qu'i étoit Marchand devoit mieux prendre garde une autrefois de qui il achetoit de la marchandise. Comme c'étoit un bon homme , & qui n'entendoit point de malice ; il se trouva surpris , cependant il me dit que ne me connoissant point il vouloit des preuves de ce que je lui disois. Surquoi je lui fis réponse qu'il m'étoit fort aile de lui en donner , puisque celui qui m'avoit volé étoit actuellement dans. le grand Châtelet : que s'il doutoit de la chose, je m'ofrois de le lui faire voir à l'heure même, que nous irions ensemble à la prison , où je me faisois fort de le faire parler au prisonnier, qui étoit monvalet de chambre. Il me prit au mot , & nous y en érant allés de ce pas ; il eût le chag rin de voir que je ne lui avois dit que la verité, ce qui lui devoit bienfaire connoître qu'il n'avoit plus rien à prétendre, à moins que le prisonnier n'eût quelque chose. Neanmoins quelque chicaneur lui aiant conseille de presenter requête, par laquelle il exposoit que je lui crois venu enlever le cheval de haute lute, il eut permission de le faire saifir. Aprés-quoi prenant le tems que je n'étois pas au logis pour y envoier un Sergent , celui-ci vonlue le faire fortis; tous précexte de le mener aux saisses mobilieres; mais en éfet pour le rendre au Marchand avec qui il s'entendoit. Ainsi jen'eusse en recours aprés cul4 que contre un miserable, dont la femme m'aurois encore paré peut-être d'une separation, comme avoit fait celle du baigneur. Mais mon hôte ne le voulut pas permettre, & aima mieux s'en rendre gardien. Cette procedure me jetta dans un proces que j'avois voulu éviter par l'adresse que j'avois eut. de faire venir mon cheval chez moi , & aiant pris conseil là-desfus; on me dit qu'il faloit que je demandasse main-levée. Comme j'étois logé au Faubourg faint Germain, je me trouvai de nouveau au Châtelet, où Mr. Girardin tenoit alors le fiege, & comme il est fort obligeant , sur tout pour les personnes de qualité, il ne me fit pas aller deux fois chez lui, pour lui demander audience. Ma cause croit fi jufte, que j'obtint tout d'une voix ce que je demandois: Cependant je fus obligé de donner caution jusqu'à ce que le procés de mon valet do chambre fut fait & parfait , lequel fe poursuivoit à la requêre du Procureur General, Car un de mes amis qui étoit du métier, avoit fait en forre que je ne me portafle point partie, me difant que le Roi avoit meilleur moien que moi de faire pendre lesvoleurs. En éfer , c'étoit toûjours trois ou 400. francs qu'il m'épargnoit, dequoi je lui érois obligés Pour satisfaire à la Sentence dont je viens de par-

let i, je prefenta un Marchand de ma connofilance pour caution, & caiam fais fa foimilfion au Greffe-je erûs etter affaire terminées jaquelle neaumoins eutuure êtrange fuite pour moi. Monvalet de chambre avant que d'être à mon fervice avoir fervi le Marquis de 1841jele Gentilhomme de Normandie, qui avoir époulé la fille du Marquis de Rarrey, perfonde peu de na affaire, mais qui pour s'être alliée à une Maifon de qualité, & avoir quelque merite perfonnel., avoir été en confideration tant qu'il avoir été en confideration tant qu'il avoir été de fee: amis, & fa fille qu'il de la fille

m'aveit vû chez lui plusieurs fois, sçachant que j'étois le Maitre de l'ancien domestique de son mari, me vint trover pour me prier de lui faire grace, qu'elle feroit en sorte que je n'y perdrois rien, &c qu'elle m'en donnoit sa parole. Je lui sis réponso que je ne demandois pas mieux , & que prévenant la priere, j'avois fait moi-même cette proposition au prisonnier : qu'ainsi j'étois fâché qu'elle ne me demandat qu'une chose si facile à lui accorder ; quo j'avois toffjours été serviteur de Mr. son pere, & que n'étant pas moins le sien, elle pouvoit conter sur tout ce qui dépendroit de moi. Cependant que j'aprehendois bien que nous ne trouvassions de la disticulté dans son entreprise, que l'homme dont il étoit question étant entre les mains de la Justice, il n'en fortiroit pas comme elle voudroit; qu'il nous faloit voir des gens du métier pour nous dire comment il s'y faloit prendre, afin que nous ne nous embarquassions point mal à propos. Elle trouva que j'avois raison, & m'aiant fait monter dans son carrosse, nous nous en fûmes chez le Greffier qui étoit de ses amis. Il nous dit qu'à la verité la chose étoit plus dificile qu'elle n'étoit devant qua j'eusse fait mettre l'homme en prison , mais qu'elle n'étoit pas sans remede : que cela dépendoit toûjours de la déposition des témoins, & que comme je n'en avois point fait encore entendre, j'étois le maître de leur faire dire ce que je voudrois.

Madame de l'Aigle témoignant être bien-aile de cet expedient, me dit qu'il nous en falloit fervir, & me reiterant les promeffes qu'elle m'avoit faites je la quittai, prévenu que j'en verrois bien-tôt l'execution. Mais deux ou trois jours aprés elle vient me retrouver, & me dire qu'elle étoit au desefpoir de m'avoit donné une parole qu'elle ne pouvoit me tenir : que ce qu'elle, en avoit fait n'étoit que sur celle que lui avoit donné, le prisonnier, mais que maintenant il disoit qu'il-ne pouvoit rrouver de l'argent, si ce n'est cellui qu'il faloit tradre au cel l'argent, si ce n'est cellui qu'il faloit tradre au

£42

Marchand de chevaux : qu'ainsi à moins que je ne fusse d'humeur à lui vouloir faire quelque grace, il. y avoit aparence que c'étoit un homme perdu. Ce retour me furprit\_d'une femme comme elle , qui devoit avoir pris les mesures , & que d'ailleurs j'avois crû dans la volonté de lui rendre ce service, sans qu'il eût besoin d'avoir recours à d'autres. Je ne pûs m'empêcher de le lui témoigner, furquoi elle me répondit qu'elle faisoit plus que jene pensois pour lui, que c'étoit elle qui donnoit l'argent pour fatisfaire le Marchand de chevaux , & que ne pouvant faire d'avantage, elle m'exhortoit à perdre austi quelque chose de mon côté , pour sauver un malheureux. Je vous avoile que je ne le devois pas faire aprés la parole qu'elle m'avoit donnée la premiere fois, mais confiderant que je n'en serois pas mieux quand je ferois pendre un miserable, je lui dis qu'il n'y avoit rien qu'on ne fit à sa consideration , & que puisqu'elle le vouloit c'étoit une chose faite. Nous nous separâmes ainsi aprés qu'elle m'eut fait de grands remerciemens fur ma generofire; & comme ce n'eft pas ure affaire d'un jour qu'une procedure crimine'le, je crus que fans être obligé d'en attendre l'illuë, je pouvois aller faire un voiage, que je differois depuls quelque tems. J'ai dit ci-dessus que j'avois eu le bras casse en allant yoir le Pere d'Aviano, & qu'aprés être tombé entre les mains d'un Chirurgien ignorant, j'avois été obligé d'avoir recours au boureau de Ruremonde qui m'avoit donné quelque secours. Cependant sott qu'il manquât encore quelque chose au soulagement qu'il m'avoit aporté, ou comme il est plus vrai-semblable, qu'on se ressent toujours de ces fortes d'accidens, sur tout quand on commence à devenir sur l'âge , j'avois toujours eu depuis quelques petites douleurs, principalement quand le tems vouloit changer. J'avois assemblé là-dessus toute la Faculté de Medecine, & toute celle de S. Cômes, elles n'avoient point trouvé ni l'une ni

l'autre de meilleur remede , que de m'en aller à Barbottans, prés des Pirenées, lieu ainfi nommé à cause des bains qu'on y va prendre, qui ne sont pas comme les autres. Carce n'est pas une eau claire dans laquelle on se baigne, mais une espece de boue, dont neanmoins la vertu est si grande qu'elle fait merveilles pour ceux qui ont quelque débilité de nerfs, ou qui ont été affez malheureux comme moi d'avoir eu quelque bras où quelque jambe de cassés. Devant que de parrir je fus prendre congé de la Marquise de l'Aigle, à qui je dis que mon départ n'empécheroit point qu'on ne fir tout ce qu'elle voudroit : que je faissois ordre aux témoins d'aller prendre ses ordres avant que de paroître devant le Juge, & que puifque le Greffier nous avoit dit que tout dépendoit de leur déposition, elle auroit lieu d'être contente.

Je partis ainfi me fiant à sa parole, & étant bien éloigné de croire qu'une femme de condition, & avec qui j'en usois si honnêtement, fut capable de manquer une seconde fois à ce qu'elle m'avoit promis. Cependant comme elle avoit épousé un Normand, & que les gens de ce païs-là ne sont pas seulement habiles en chicane, mais qu'ils tiennent encore pour maxime qu'un homme ne doit jamais être esclave de sa parole: Elle ne me vit pas plutôt hors de Paris, qu'elle voulut me faire voir qu'elle avoit pris les mœurs & les manieres de la nation qu'elle étoit allée habiter. Après avoir fait déposer toutes choses comme elle voulut, selon l'ordre que j'avois donné aux témoins, au lieu d'executer de bonne foi les conventions que nous avions faites ensemble, elle fit dire au prisonnier, que bien loin de m'avoir volé, comme je l'accusois, il n'avoit fait qu'executer mes ordres ; que n'aiant point d'argent à lui envoier pour païer la dépense de mes gens & de mes chevaux, je lui avois laissé ordre de bouche de vendre mes hardes ; que s'il avoit vendu ensuite un cheval, ce n'avoit éré que pour faire sublister les deux autres, ne m'aiant point trouvé à Paris. Si

j'eusse été sur les lieux , il m'auroit été facile de detruire toutes ces fausserés , mais mon Procureur & mes Témoins aiant ordre, comme je viens de dire, de faire tout ce que cette femme voudroit , ils crurent que ce n'étoit que pour rendre le prisonnier plus blanc que neige. Ainfi-bien loin de me défendre ils me laifferent condamner aux dépens , à des interêts envers le prisonnier, & en outre à rendre au marchand de chevaux la somme de quatre cens cinquante livres ; qui étoit le prix du cheval , avec l'interec du jour que je l'avois acheté. Voilà sans doute une étrange affaire pour un homme qui avoit le bon droit de son côté, & un grand triomphe pour un maraut, qui devoit être pendu. Cependant tout ce que je viens de dire n'est rien en comparaison de la suite. Le Marchand de chevaux aiant levé la Sentence, fit faire commandement à ma caution de lui païer la fomme à laquelle j'étois condamné, & cetse procedure étant arrivée justement dans un tems qu'il venoit de païer plusieurs lettres de change, & que même on venoit d'en protester une contre lui, il se vit sans argent, & sans amis, pour y mettre remede. Lai peine à parler de cela sans me sentir encore émû de colère contre Madame de l'Aigle, dont l'infidelité étoit cause de tout ce desordre . & j'avoue que quand je vins à le sçavoir , il n'y auroit eû aucune confideration qui m'eût pû empêcher de me venger si j'eusse eû afaire à un homme. Cependant pour finir ce malheureux recit, vingt-quatre heures aprés le commandement, dont l'ai parlé cidessus, le Marchand de chevaux fir saisir, & les delais étant expirés sans qu'on lui-donnat satisfaction, il sit transporter les meubles & la marchandise de celui qui avoit répondu pour moi, sur le lieu où l'on a contume de vendre les choses saisses. Je laisse à penser quel fracas cela fit à un Marchand , il . ne sçût faire autre chose que de me sommer de faire cesser cette procedure, à faute dequoi il protesta de tous dépens , dommages & interêts,

J'étois elf themin pendant que tout cela le pasfoit, & étant bien éloigné de croire qu'il me dût arriver de telles affaires, je n'avois donné ordre de m'écrire, que quand je sérois arrivé à Barbottans. Ainfi quoi qu'on m'adressat diverses lettres dans les lieux de mon passage , comme je n'en étois point averti, il me fut impossible de les recevoir, & par consequent d'y faire réponse. C'est une chose étrange que parmi un nombre infini de gens, qui se tuoient de me dire tous les jours qu'ils étoient mes amis, il ne s'en trouvât pas un qui voulut donner cinquante pistolles, pour arrêter le cours de toutes ces poursuites. Ils m'auroient fait fans doute un grand plaisir, & de plus ils auroient sauvé un grand affront à celui qui avoit répondu pour moi. Car ces fortes de gens n'étant jamais sans avoir quelques creanciers, ils lui tomberent tous sur les bras, & le croiant perdu sans reflource, puis qu'il n'avoir pû donner remede à si peu de chose, ils poursuivirent la veriré de ses effets, conjointement avec le marchand de chevaux. Il perdit ainsi en un seul jour tout ce qu'il avoit, & qui pis est tout son credit, & j'en eus avis en arrivant à Barbottans par un nombre infini de lettres , qui me vinrent de zous côtez L'avis arrivoit un peu tard pour y remedier. Cependant comme ce n'étoit pas la faute de reux qui m'écrivoient, tout mon reflentiment tomba sur la Marquise de l'Aigle. Je n'entreprendrai point de representer quelle fut ma colere, cela n'est pas possible au point où elle étoit , il ne me vint que des penfées de vengeance, & il faloit que je l'eusse gravée bien avant dans mon ame, pour faire ce que je fis. Je n'avois entrepris un si grand voiage, comme j'ai dit ci-devant, que dans l'esperance de me mieux porter: au lieu d'effayer du moins fi cela me réuffiroit, puis que j'étois sur les lieux , je m'en revins fur mes pas résolu de tout mettre en ulage plutôt que d'en avoir le démenti. J'ai dit ci-dessus que l'on m'avoit dit que mon valet de chambre MEMOIRE

avoit été voler fur le grand chemin, je m'informal adroitemenut quelles preuves on en avoit, & en ayant apris plus qu'il n'en faloit pour le perdre, il nu fur plus queftion que de fçavoir où on le pourroit retower è La chofe ne fut pas fi dificile que je penfois, ayant donné ordre à un de mes laquais de quiter fon juftaucorps de couleur, & d'aller à la maiter fom du Marquis de l'Aigle, fous prétexte de cherther condition, il feut qu'il étoit entré avec lui, & sque le bon Normand ne se mettoit gueres en peine de qui il se fervir, pouvû qu'il ne donnât gueres de gages. En effer, é ctoit la raison pour laquelle il favoit repris, & il étoit homme ains à ne pas mane

quer ses avantages quand il les trouvoit.

Etant assuré où étoit le gîte, je mis les fers au feu , pour avoir un decret. Et l'ayant obtenu , je ne me resolus pas seulement de le faire mettre à execution, mais de faire prendre encore mon coquin chez lui,afin que l'afront lui en fut plus grand. Pour cet effet , je fis tout ce qui étoit à faire pour cela, & aïant mis trente Archers en campagne, en peur qu'ils ne trouvassent quelque resistance, ils entrerent dans le logis dés qu'on vint à ouvrir la porte,& prirent mon coquin, qui étoit encore au lit. Le Marquis de l'Aigle entendant un grand vacarme, se leva promptement pour voir ce que c'étoir. Sa femme en fit de meme, & menaça les Archers de leur faire donner des coups de bâton , pour avoir ofé entrer dans la maison d'une personne de sa qualité. Mais elle auroit éprouvé bien-tôt que ces sortes de gens ne se soucient gueres ni de la condition , ni du fexe, & de fait il y en avoit déja un qui lui presentoit le bout du mousqueton, & qui peut-être auroit poussé son insolence plus avant, si un Commissaire qui étoit à la tête, ne l'eut fait retirer. Cependant comme la difference qu'il y a d'un Commissaire à un Archer n'est pas grande , il lui dit que quand il l'auroit maltraitée , elle n'auroit eu que ce quelle meritoit , qu'il ne faloit pas ainsi menacer ceux

qui prétoient main forte à la Justice , & qu'il en alloit dreffer son Procez verbal. Ce fut une grande mortification à une femme aussi glorieuse qu'elle de l'entendre parler de la sorte : cependant elle fut obligée d'avaller tout cela aush-bien que quelque reproche que j'avois dit à un archer de lui faire fi elle paroissoit. Cela fit qu'elle se douta aufli-tôt que c'étoit moi qui faisoit prendre leur domestique ; & comme son mari & elle entendoient la chicane aussi bien qu'un Procureur , ils crurent que j'en aurois encore le démenti, s'imaginant que ce n'étoit que pour la même affaire. En effet, en matiere de crime, on ne sçauroit remettre un homme en Justice, quand il est une fois absous, & quelques nouvelles preuves qu'il y ait contre lui, il se moque de ses ennemis. Cela les consola de l'afront qu'ils venoient de recevoir . & s'en failant une affaire d'honneur , ils monterent aussi-tôt en carosse pour aller lever eux mêmes l'écrouë du prisonnier. Mais leur surprise fut grande, quand ils virent qu'il y avoit bien une autre affaire sur le tapis. Ainsi s'en retournant tout confus, ils n'oferent se mêler ouvertement d'une choie, où il y avoit du vol de grand chemin. Ils se contenterent donc d'agir sous main, & de faire agir leurs amis, mais il auroit falu qu'ils eussent eu plus de crédit qu'ils n'en avoient les uns & les autres, pour sauver un coquin, dont le crime étoit clair. comme le jour. Il fut donc condamné à être rompu, & toute ce qu'ils purent faire pour lui, c'eft qu'au lieu de l'être tout vif , comme il le meritoit , car il avoit aufli affaffiné , il fut étranglé auparavant.

Cette vengeance; à laquelle j'avois été occupé ne m'avoit pas empêché de longer à terminer le diferent que j'avois avec celui qui pour avoir répondu pour moi, avoit fouffert ce que j'ai raporte ci-deflux Ilm'avoit fait condamner à tous les dépens, dommages & interêts, & il étoit juste que, je lui donnasse que que chose, & même quelque chose de considerable. En ester, quoi que je ne suile pas

cause qu'il eût des creanciers c'éroit moi qui l'és tois de ce qu'il étoit arivé du desordre dans ses afaires. Je lui offris donc deux mille francs , & enfuite mille écus, mais il me rebuta commo fi je lui eusse fait quelque grande injure, ne prétendant pas moins, que cinq on fix fois autant. Il disoit pour ses raisons qu'on lui avoit vendu ses marchandises pour la moitié moins qu'elles ne valoient ; que c'étoit moi qui étois obligé de porter cette perte qui montoit déja à plus de quatre mille écus : qu'outre cela j'étois cause qu'il avoit fermé sa boutique, où il faisoit tous les jours un gain considerable, qu'il faloir que j'entrasse aussi en consideration, que devant qu'il pût s'établir d'un autre côté, & qu'il pût rentrer en credit , il fe pafferoit bien du temps, que c'étoit ce que l'on apelloit dommages & interêts, & que je ne voudrois pas que pour m'avoir voulu rendre fervice ; il fut réduit, fa femme & fes enfans à l'aumône. Mais c'étoir lui qui vouloit m'y envoier, si je l'eusse voulu croire, & comme ce qu'il me demandoit alloit à une somme exorbitante, ainsi que je viens de dire, je me vis obligé malgré moi d'entrer en procez aveclui. Il se termina à mon avantage, au lieu de mille écus que je lui offrois, je ne fus condamné qu'à la moitié, mais ce qu'il avoit souffert pour moi voulant que je me montrasse genereux, je lui donnai toujours la même fomme.

Voilà qu'elle fut l'issue de cette affaire que je continuerois d'apeller malheureuse si ce n'est qu'elle a fervi à me faire voir qu'on n'est en ce monde que pour avoir de la peine. En effet considerant qu'il ne s'y rencontre que des chagrins & des afflictions, j'ai fair à la fin ce que je devois faire il y a bien du tems. Je me suis retiré dans une Maison Religieuse , où accablé d'années , & des incommoditez inseparables d'une si grande vieillesse, je n'atends plus que la derniere heure, dans laquelle il plaira à Dieu ΕΙŃ.

de m'apeller.





